

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





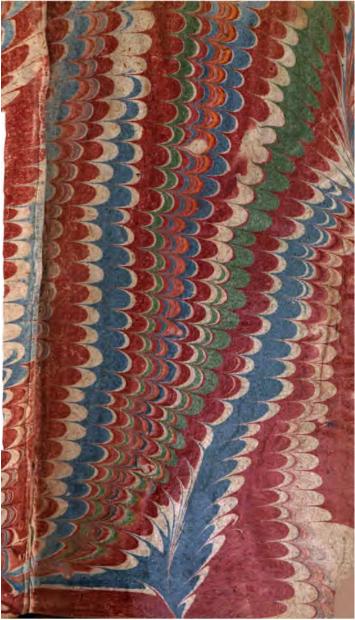

NON PARATOS AWAM

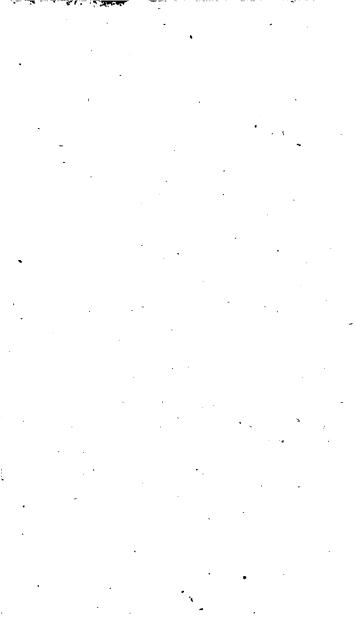



# OEUVRES

## DE MONSIEUR

# DE MONTESQUIEU.

## TOME QUATRIEME.

#### CONTENANT

La fuite de l'Esprit des Loix, le Livre XXXI faisant le dernier Livre.

La Défense de l'Esprit des Loix.

Le Remerciment sincere à un homme charitable.

Lysimaque.

La Table générale des Matieres des quatre volumes de l'Esprit des Loix.

# OEUVRES

DE MONSIEUR

# DE MONTESQUIEU.

NOUVELLE EDITION,

REVUE, CORRIGÉE, ET CONSIDERABLE-MENT AUGMENTÉE PAR L'AUTEUR.

Avec des Remarques Philosophiques & Politiques d'un Anonyme, qui n'out point encore été publiées.

## TOME QUATRIEME.

. Docuit que maximus Atlas.



Et se débite à LAUSANNE Chez FRANÇOIS GRASSET. TAY OF 4131 Expolivelxelxelxelxelx@elxelxelxelxg \*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

Exportorioriorioriorio

\*\*\*\*

## TABLE

| - <b>D E</b> S                              |
|---------------------------------------------|
| LIVRES ET CHAPITRES.                        |
| Contenus en ce quatrieme volume.            |
| LIVRE XXXI.                                 |
| CHAPITRE I. Changemens dans les offices     |
| ि les fiefs. pag. I                         |
| CHAP. II. Comment le gouvernement civil fut |
| réformé.                                    |
| CHAP. III. Autorité: des maires: du palais. |
| <b>14.</b>                                  |
| CHAP. IV. Quel étoit, à l'égard des maires, |
| le génie de la nation.                      |
| CHAP: V. Comment les maires obtinnent le    |
| commandement des armées. 20                 |
| CHAP. VI. Seconde époque de l'abbaissement  |
| des rois de la premiere race. 23            |
| CHAP. VIL. Des grands offices & des fiefs , |
| Sous les maires du palais. 25               |
| GHAP. VIII, Comment les alleux furent churs |
| pés en fiefs.                               |
| Tom. IV. CHA-                               |
|                                             |

| ij -    | T           | A B         | LE              | •                        |             |
|---------|-------------|-------------|-----------------|--------------------------|-------------|
| CHAPIT  | RE IX.      | Comme       | nt les bi       | ens ecclés               | iafti-      |
| ques f  | urent co    | nvertis     | en fiefs.       | : •                      | 32          |
| CHAP. 2 | E. Riche    | ∬es du      | Clergé.         |                          | 35          |
| CHAP. 2 | I. Etat d   | de l'Euro   | ope du tei      | nps de C1                | IAR-        |
|         | MARTEL      |             |                 |                          | 37          |
| CHAP.   |             |             |                 |                          | 44          |
| CHAP. 2 |             | es élection | ons aux         | évêchés E                | 3 ab-       |
| bayes   | ر بند       | <i>.</i>    |                 | - " _                    | _ 49        |
| CHAP.   | XIV. D      | es fiefs j  | om CH           | arl <b>e</b> s A         |             |
| TEL.    |             |             |                 |                          | 50          |
| CHAP.   | KV. Con     | tinuatio    | n <b>d</b> u mê | nse sujet.               | ्रा         |
|         |             |             |                 | vauté E                  |             |
|         | rie. Sec    |             |                 | 3 5/1                    | <b>~</b> 52 |
|         |             |             |                 | dans l'élé               |             |
|         | ois de la f |             |                 |                          | 55          |
|         | XVIII.      |             |                 |                          | 59          |
|         |             |             |                 | ième suje                |             |
|         | XX. Lo      |             |                 | eme Suj <b>e</b> t       | 63          |
|         |             |             |                 | nême Jujel<br>nême Jujel |             |
|         |             |             |                 | ieme juje.<br>i même     |             |
| Unar.   | (77774)     | UUIIIIKK    | wolui Wi        |                          | M  Gb       |

CHAP. XXIV. Que les hommes libres furens rendus capables de posséder des siefs. 76

### CAUSE PRINCIPALE DE L'AFFOIBLISSEMENT DE LA SECONDE RACE.

CHAP. XXV. Changement dans les alloux. 79 CHAP. XXVI. Changement dans les fiefs. 83 CHA-

| DES CHAPIIKE                        | 2 n) .   |
|-------------------------------------|----------|
| CHAPITRE XXVII. Autre changement    | arrivé   |
| dans les fiefs.                     | 86       |
| CHAP. XXVIII. Changement arrivés de |          |
| grands offices & dans les fiefs.    | - 88     |
| CHAP. XXIX. De la nature des fiefs  | depuis   |
| le regne de CHARLES LE CHAUVE.      | 91       |
| CHAP. XXX. Continuation du même su  | iet. 93  |
| CHAP. XXXI. Comment l'empire sortit |          |
| maison de Charlemagne.              | 95       |
| CHAP. XXXII. Comment la couronne de |          |
| ce passa dans la maison de Hugues C | APET.    |
|                                     | 96       |
| CHAP. XXXIII. Quelques conséquences | s de la  |
| pertétuité des fiefs.               | 99       |
| CHAP. XXXIV. Continuation du même   | s sujet. |
|                                     | 108      |
|                                     |          |
|                                     |          |
| DEFENSI                             | 7.       |
| D P I D II O I                      | _        |
| DE L'ESPRIT DES LO                  | YI       |
| DE LESIKII DES LO                   | 1 22.    |
| PREMIERE PARTIE.                    | 113      |
| SECONDE PARTIE.                     | 143      |
| Idée générale.                      | ibid.    |
| Des conseils de religion.           | 148      |
| De la polygamie.                    | -70      |
|                                     | 151      |
| Climat.                             | 151      |

Tolérance.

160 Céli-

| iv | TABLE | <b>DES</b> | CHA | PITR | ES |
|----|-------|------------|-----|------|----|
|----|-------|------------|-----|------|----|

| Célibat.          |            | • •     | 163      |
|-------------------|------------|---------|----------|
| Erreur particulio |            |         |          |
|                   | Cher       | .1:     | . : 168  |
| Ufure.            | 100 100    | •       | 170      |
| Des usures marit  | imes.      | ,       | ibid.    |
| TROISIEME PAR     | TIB.       |         | 187      |
| Eclaireisseme:    | NS SUR L'E | SPRIT D | ES LOIX. |
|                   |            |         | 198      |
| REMERCIMENT:      | SINCERE    | A' UN   | HOMME    |
| CHARITA BLE       | ,          | .13.1   | 205      |
| Lysimaque.        | • :        | •       | 215      |

FIN DE LA TABLE DE TOME IV.



**Ectational terrettions**Ectational terrettions of the terrettion of the terrettion

## DE L'ESPRIT DES

## L O I X.

## LIVRE XXXI.

THE ORIE DES LOIX FE'O-DALES CHEZ LES FRANCS, DANS LE RAPPORT QU'EL-LES ONT AVEC LES RE-VOLUTIONS DE LEUR MO-NARCHIE.

### CHAPITRE PREMIER.

Changemens dans les offices & les fiefs.

ABORD les comtes n'étoient envoyés dans leurs districts que pour un un; bientôt ils acheterent la continuation de leur offices. On Tom. IV.

en trouve un exemple dès le regne des petits enfans de Clovis. Un certain Peonius (\*) étoit comte dans la ville d'Auxerre; il envoya son fils Mummolus porter de l'argent à Gontran, pour être continué dans son emploi; le fils donna de l'argent pour lui même, & obtint la place du pere. Les rois avoient déjà commencé à corrompre leurs propres graces.

Quoique, par la loi du royaume, les fiess sussent amovibles, ils ne se donnoient pourtant, ni ne s'ôtoient d'une maniere capricieuse & arbitraire; & c'étoit ordinairement une des principales choses qui se traitoient dans les assemblées de la nation. On peut bien penser que la corruption se glisse dans l'autre; & que l'on continua la possession des fiess pour de l'argent, comme on continuoit la possession des comtés.

Je ferai voir, dans la suite de ce livre (†); qu'indépendamment des dons que les princes firent pour un temps, il y en eut d'autres qu'ils firent pour toujours. Il arriva que la cour voulut révoquer les dons qui avoient été faits: cela mit un mécon-

ten-

<sup>(\*)</sup> Grégoire de Tours, Liv. IV, chap. XLII.

<sup>(†)</sup> Chap. VII.

tentement général dans la nation, & l'on en vit bientôt naitre cette révolution fameuse dans l'histoire de France, dont la premiere époque sut le spectacle étonnant du supplice de Brunehault.

Il paroit d'abord extraordinaire que cette reine, fille, sœur, mere de tant de rois, fameuse encore aujourd'hui par des ouvrages dignes d'un édile ou d'un proconsul Romain, née avec un génie admirable pour les affaires, douée de qualités qui avoient été si long-temps respectées, se soit vue (1) toutà-coup exposée à des supplices si longs, si honteux, si cruels, par (§) un roi dont l'autorité étoit assez mal affermie dans sa nation, si elle n'étoit tombée, par quelque cause particuliere, dans la disgrace de cette nation. Clotaire lui (\*\*) reprocha la mort de dix rois: mais il y en avoit deux qu'il fit lui - même mourir; la mort de quelques autres fut le crime du fort ou de la méchanceté d'une autre reine; & une nation qui avoit laissé mourir Frédégunde dans son lit.

<sup>(4)</sup> Chronique de Frédegaire, ch. XLII.

<sup>(§)</sup> Clotaire II, fils de Chilperic, & pere de Da-

<sup>(\*\*)</sup> Chronique de Frédegaire, chap. XLII.

### DE L'ESPRIT DES LOIX,

lit, qui s'étoit même opposée (††) à la punition de ses épouvantables crimes, devoit être bien froide sur ceux de Brune-hault.

Elle fut mise sur un chameau, & on la promena dans toute l'armée; marque certaine qu'elle étoit tombée dans la disgrice de cette armée. Frédégaire dit que Protaire (14), favori de Brunehault, prenoit le bien des seigneurs, & en gorgeoit le sisc, qu'il humilioit la noblesse, & que personne ne pouvoit être sur de garder le poste qu'il avoit. L'armée conjura contre lui, on le poignarda dans sa tente; & Brunehault, soit par les vengeances (\$\$) qu'elle tira de cette mort, soit par la poursuite du même plan, devint tous les jours plus odieuse (\*\*\*) à la nation.

Clo-

<sup>(††)</sup> Voyez Gregoire de Tours, Liv. VIII, chap.

<sup>(11)</sup> Seva illi fuit contrà personas iniquitas, fisconimium tribuens, de rebus personarum ingeniose fiscum vellens implere .... ut nullus reperiretur qui gradum quem arripuerat potuisset adsumere. Chronique de Frédegaire, chap. XXVII. sur l'an 605.

<sup>(§§)</sup> Ibid. chap. XXVIII, fur l'an 607.

<sup>(\*\*\*)</sup> Ibid. chap XLI, sur l'an 613. Burgundia farones, tam episcopi quam cateri leuses, timentes Brunichildem & odium in eam bahentes, conssium inientes, &c.

Clotaire ambitieux de-régner seul, & plein de la plus affreuse vengeance, sûr de périr si les enfans de Brunehault avoient le dessus, entra dans une conjuration contre lui-même; &, soit qu'il sût mal habile, ou qu'il sût forcé par les circonstances, il se rendit accusateur de Brunehault, & sit saire de cette reine un exemple terrible.

Warnachaire avoit été l'ame de la conjuration contre Brunehault; il sut fait maire de Bourgogne; il exigea (†††) de Clotaire qu'il ne seroit jamais déplacé pendant sa vie. Par là le maire ne put plus etre dans le cas où avoient été les seigneurs François; & cette autorité commença à se rendre indépendante de l'autorité royale.

C'étoit la funeste régence de Brunehault qui avoit sur - tout effarouché la nation. Tandis que les loix subsisterent dans leur force, personne ne put se plaindre de ce qu'on lui ôtoit un fief, puisque la loi ne le lui donnoit pas pour toujours: mais quand l'avarice, les mauvaises pratiques, la corruption firent donner des fiefs, on se plaignit de ce qu'on étoit privé par de mau-

<sup>(†††)</sup> Chronique de Frédégaire, chap. XLII, sur l'an 613. Sacramento à Clotario accepto ne unquam vita sua temporibus degradaretur.

mauvaises voies des choses que souvent on avoit acquises de même. Peut-être que, si le bien public avoit été le motif de la révocation des dons, on n'auroit rien dit: mais on montroit l'ordre, sans cacher la corruption; on réclamoit le droit du fisc, pour prodiguer les biens du fisc à sa fantaisse, les dons ne surent plus la récompense ou l'espérance des services. Brune-bault, par un esprit corrompu, voulut corriger les abus de la corruption ancienne. Ses caprices n'étoient point ceux d'un esprit soible: les leudes & les grands officiers se crurent perdus; ils la perdirent.

Il s'en faut bien que nous ayons tous les actes qui furent passés dans ces temps-là; & les faiseurs de chroniques, qui savoient à peu près, de l'histoire de leur temps, ce que les villageois savent aujourd'hui de celle du nôtre, sont très-stériles. Cependant nous avons une constitution de Clotaire, donnée (+++) dans le concile de Paris, pour la réformation (\$\$\$) des abus, qui

(111) Quelque temps après le supplice de Brunebault, l'an 615. Voyez l'édit. des capitulaires de Baluze, pag 21.

(SSS) Que contrà rationis ordinem acta vel·ordinata sunt, ne in anteà, quòd avertat divinitas, contingant, disposuerimus, Christo preside, per hujus edicti tenorem generaliter emendare. In proemio, ibid art. 16.

qui fait voir que ce prince fit cesser les plaintes qui avoient donné lieu à la révolution. D'un côté, il y confirme (\*) tous les dons qui avoient été faits ou confirmés par les rois ses prédécesseurs; & il ordonne (†), de l'autre, que tout ce qui a été ôté à ses leudes ou fideles leur soit rendu.

Ce ne fut pas la seule concession que le roi fit dans ce concile; il voulut que ce qui avoit été fait contre les privileges des ecclésiastiques sût corrigé ( \( \pm\)): il modéra l'influence de la cour dans les élections (\$) aux évêchés. Le roi resorma de même les affaires siscales: il voulut que tous les nouveaux (\*\*) cens sussent qu'on ne levât (††) aucun droit de passage établi depuis la mort de Gontran, Sigebert & Chilpéric; c'est-à-dire, qu'il supprimoit tout ce qui avoit

(\*) In proemio, Ibid. art. 16.

(†) Ibid, art. 17.

(4) Et quod per tempora ex boc prætermissum est

vel de binc perpetualiter observetur.

(5) Ità ut episcopo decedente, in loco ipsus qui à metropolitano, ordinari debet cum principalibus, à clero & populo eligatur; & si persona condigna fuerit, per ordinationem principis ordinetur; vel certé si de palatio eligitur, per meritum persona & doctrina ordinetur. Ibid. art. 1.

(\*\*) Ut ubicumque census novus impiè additus est,

emendetur, art. 8.

(††) *Ibid*. art. 9.

### DE L'ESPRIT DES LOIX,

avoit été fait pendant les régences de Frédégunde & de Brunehault: il défendit que fes troupeaux (++) fussent menés dans les forêts des particuliers: & nous allons voir tout à l'heure que la réforme sut encore plus générale, & s'étendit aux affaires civiles.

#### CHAPITRE II

Comment le gouvernement civil fut réformé.

On avoit vu jusqu'ici la nation donner des marques d'impatience, & de légéreté sur le choix, ou sur la conduite de ses maitres; on l'avoit vu régler les dissérends de ses maitres entr'eux, & leur imposer la nécessité de la paix. Mais, ce qu'on n'avoit pas encore vu, la nation le sit pour lors: elle jetta les yeux sur sa situation actuelle; elle examina ses loix de sang froid; elle pourvut à leur insuffisance; elle arrêta la violence; elle régla le pouvoir.

Les régences mâles, hardies & infolentes de Frédégunde & de Brunehault, avoient moins étonné cette nation, qu'elles ne l'avoient avertie. Frédégunde avoit défendu fes

(++) In proëmio, Ibid. art. 21.

fes méchancetés par ses méchancetés mèmes; elle avoit justifié le poison & les affassinats par le poison & les assassinats; elle s'étoit conduite de maniere que ses attentats étoient encore plus particuliers que publics. Frédégunde sit plus de maux, Brunehault en sit craindre davantage. Dans cette crise, la nation ne se contenta pas de mettre ordre au gouvernement séodal, elle voulut aussi assurer son gouvernement civil: car celui-ci étoit encore plus corrompu que l'autre; & cette corruption étoit d'autant plus dangereuse qu'elle étoit plus ancienne, & tenoit plus en quelque sorte à l'abus des mœurs qu'à l'abus des loix.

L'histoire de Grégoire des Tours, & les autres monumens nous font voir, d'un côté, une nation féroce & barbare; & de l'autre, des rois qui ne l'étoient pas moins. Ces princes étoient meurtriers, injustes, & cruels, parce que toute la nation l'étoit. Si le christianisme parut quelquesois les adoucir, ce ne sut que par les terreurs que le christianisme donne aux coupables: les églises se désendirent contre eux par les miracles & les prodiges de leurs saints. Les rois n'étoient point sacrileges, parce qu'ils redoutoient les peines des sacrileges; mais d'ailleurs ils commirent ou

par

## 10 DE L'ESPRIT DES LOIX,

par colere, ou de fang froid, toutes fortes de crimes & d'injustices, parce que ces crimes & ces injustices ne leur montroient pas la main de la divinité si présente. Les Francs, comme j'ai dit, souffroient des rois meurtriers, parce qu'ils étoient meurtriers eux-mêmes; ils n'étoient point frappés des injustices & des rapines de leurs rois, parce qu'ils étoient ravisfeurs & injustes comme eux. Il y avoit bien des loix établies; mais les rois les rendoient inutiles par de certaines lettres appellées préceptions (\*), qui renversoient ces mêmes loix: c'étoit à peu près comme les rescripts des empereurs Romains, soit que les rois eussent pris d'eux cet usage, soit qu'ils l'eussent tiré du fond même de leur naturel. On voit, dans Grégoire de Tours, qu'ils faisoient des meurtres de fang froid, & faisoient mourir des accusés qui n'avoient pas seulement été entendus; ils donnoient des préceptions (†) pour faire

(\*) C'étoient des ordres que le roi envoyoit aux juges, pour faire ou fouffrir de certaines choses contre la loi.

(†) Voyez Grégoire de Tours, Liv. IV, pag. 227. L'histoire & les chartres sont pleines de ceci; & l'étendue de ces abus paroit sur tout dans l'édit. de Clotaire II. de l'an 615, donné pour les réformer. Voyez les capitulaires, édit. de Baluze, tom. I, pag. 22.

faire des mariages illicites; ils en donnoient pour transporter les successions; ils en donnoient pour ôter le droit des parens; ils en donnoient pour épouser les réligieuses. Ils ne faisoient point, à la vérité, de loix de leur seul mouvement; mais ils suspendoient

la pratique de celles qui étoient faites.

L'édit de Clotaire redressa tous les griefs. Personne (4) ne put plus être condamné, fans être entendu; les parens durent (§) toujours succéder selon l'ordre établi par la loi; toutes préceptions pour épouser des filles, des veuves ou des religieuses, furent nulles (\*\*), & on punit sévérement ceux qui les obtinrent, & en firent usage. Nous faurions peut-être plus exactement ce qu'il statuoit sur ces préceptions, si l'article 13 de ce décret & les deux suivans n'avoient péri par le temps: nous n'avons que les premiers mots de cet article 13, qui ordonne que les préceptions seront observées; ce qui ne peut pas s'entendre de celles qu'il venoit d'abolir par la même loi. Nous avons une autre constitution (††) du même prince, qui se rapporte à son édit,

<sup>(1)</sup> Art. 22.

<sup>[</sup> Ibid. art. 6. [\*\*] *1bid*.art. 18.

<sup>[++]</sup> Dans l'édition des capitulaires de Baluze, tom. 1, pag. 7.

## DE L'ESPRIT DES LOIX,

& corrige de même, de point en point, tous les abus des préceptions.

Il est vrai que Mr. Baluze, trouvant cette constitution sans date, & sans le nom du lieu où elle a été donnée, l'a attribuée à Clotaire I. Elle est de Clotaire II.

J'en donnerai trois raisons.

- 1°. Il y est dit que le roi conservera les immunités (‡‡) accordées aux églises par son pere & l'on aïeul. Quelles immunités auroit pu accorder aux églises Childeric aïeul de Clotaire I, lui qui n'étoit pas chrétien, & qui vivoit avant que la monarchie eût été fondée? Mais, si l'on attribue ce décret à Clotaire II, on lui trouvera pour aïeul Clotaire I, lui-mème, qui sit des dons immenses aux églises, pour expier la mort de son fils Cramne, qu'il avoit sait brûler avec sa femme & ses enfaus.
- 2°. Les abus que cette constitution corrige subsisterent après la mort de Clotaire I, & furent mêmes portés à leur comble pendant la foiblesse du regne de Gontran, la cruauté

<sup>(++)</sup> J'ai parlé au livre précédent de ces immunités, qui étoient des concessions de droits de justice, & qui contenoient des défenses aux juges royaux de faire aucune fonction dans le territoire, & étoient équivalentes à l'érection ou concession d'un fief.

cruauté de celui de Chilpéric, & les détestables régences de Frédégunde & de Brune-hault. Or comment la nation auroit - elle pu souffrir des griefs si solemnellement proscripts sans s'être jamais récriée sur le retour continuel de ces griefs? Comment n'auroit-elle pas sait pour lors ce qu'elle sit lorsque Chilpéric II (§\$) ayant repris les anciennes violences, elle le pressa (\*\*\*) d'ordonner que, dans les jugemens, on suivit la loi & les coutumes, comme on faisoit anciennement.

Enfin, cette constitution, faite pour redresser les griefs, ne peut point concerner Clotaire I; puisqu'il n'y avoit point sous son regne de plaintes dans le royaume à cet égard, & que son autorité y étoit très-affermie, sur sout dans le temps où l'on place cette constitution; au lieu qu'elle convient très bien aux événemens qui arriverent sous le regne de Clotaire II, qui cauferent une révolution dans l'état politique du royaume. Il faut éclairer l'histoire par les loix, & les loix par l'histoire.

CHA-

<sup>(§§)</sup> Il commença à régner vers l'an 670.

<sup>(\*\*\*)</sup> Voyez la vie de S. Léger,

## CHAPITRE III.

## Autorité des maires du palais.

l'A I dit que Clotaire II s'étoit engagé à ne point ôter à Wanachaire la place de maire pendant sa vie. La révolution eut un autre effet: avant ce temps, le maire étoit le maire du roi, il devint le maire du royaume; le roi le choisissoit, la nation le choisit. Protaire, avant la révolution, avoit été fait maire par Théodéric (\*), & Landéric par Frédégunde (†); mais depuis, la nation fut en possession d'élire (4).

Ainsi il ne faut pas confondre, comme ont fait quelques auteurs, ces maires du palais avec ceux qui avoient cette dignité avant la mort de Brunehault, les maires du roi avec les maires du royaume. On voit,

par

<sup>(\*)</sup> Instigante Brunichilde, Theoderico, jubente, &c. Fredegaire, chap XXVII, fur l'an 605.

<sup>(†)</sup> Gesta regum Francorum, chap. XXXVI.

<sup>(4)</sup> Voyez Frédégaire chronique, chap. LIV, sur l'an 626; & son continuateur anonyme, chap. Cl, fur l'an 695; & chap. CV, fur l'an 715. Aimoin, Liv. IV, chap. XV. Eginbard, vie de Charlema. gne, chap. XLVIII. Gesta regum Francorum, chap. XLV.

par la loi des Bourguignons, que chez eux la charge de maire n'étoit point une (§) des premieres de l'état; elle ne fut pas non plus une des plus éminentes (\*\*) chez les premiers rois Francs.

Clotaire rassura ceux qui possédoient des charges & des fiefs; &, après la mort de Warnachaire, ce prince (††) ayant demande aux seigneurs assemblés à Troyes, qui ils vouloient mettre en sa place, ils s'écrierent tous qu'ils n'éliroient point; &, lui demandant sa faveur, ils se mirent entre fes mains.

Dagobert réunit, comme son pere, toute la monarchie; la nation se reposa sur lui & ne lui donna point de maire. Ce prince se sentit en liberté; & rassuré d'ailleurs par ses victoires, il reprit le plan de Brunehault. Mais cela lui réussit si mal,

(§) Voyez la loi des Bourguignons, in prafat. & le second supplément à cette loi, tit. 13.

(\*\*) Voyez Grégoire de Tours, Liv. X, chap.

XXXVI.

<sup>(11)</sup> Eo anno, Clotarius cum proceribus & leudibus Burgundia Trecassinis conjungitur, cum eo. rum esset sollicitus, si vellent jàm, Warnachario discesso, alium in ejus bonoris gradum sublimare: sed omnes unanimiter denegantes se nequiquam velle majorem domûs eligere, regis gratiam obnixe peten. tes, cum rege transegere. Chronique de Frédégaire, chap. LIV, fur l'an 626.

## 6 DE L'ESPRIT DES LOIX.

que les leudes d'Austrasie se laisserent (44) battre par les Sclavons, s'en retournerent chez eux, & les marches de l'Austrasie surrent en proie aux barbares.

Il prit le parti d'offrir aux Austrasiens de céder l'Austrasie à son fils Sigebert, avec un trésor, & de mettre le gouvernement du royaume & du palais entre les mains de Cunibert évêque de Cologne, & du duc Adalgise. Frédégaire n'entre point dans le détail des conventions qui furent faites pour lors: mais le roi les consirma toutes par ses chartres, & d'abord (§§) l'Austrasie fut mise hors de dan er.

Dagobert se sentant mourir, recommanda à Æga, sa semme Nentechilde, & son sils Clovis. Les leudes de Neustrie & de Bourgogne choisirent (\*\*\*) ce jeune prince pour leur roi. Æga & Nentechilde gouvernerent (†††) le palais; ils rendirent (‡‡)

tous

<sup>(14)</sup> Istam victoriam quam Vinidi contrà Francos meruerunt, non tantum Sclavinorum fortitudo obtinuit, quantum dementatio Austrasiorum, dum se cernebant cum Dagoberto odium incurrisse, & assidue exposiarentur. Coron. de Frédéguire, chap. LXVIII, sur l'an 630.

<sup>(§§)</sup> Deinceps Austrasii eorum studio limitem & regnum Francorum contra Vinidos utiliter desensusse noscuntur. Ibid. chap. LXXV, sur l'an 632.

<sup>(\*\*\*)</sup> Ibid. chap. LXXIX, fur l'an 638. (†††) Ibid. (‡‡‡) Ibid. ch. LXXX, fur l'an 636.

## LIV. XXXI. CHAP. III.

tous les biens que Dagobert avoit pris; & les plaintes cesserent en Neustrie & en Bourgogne, comme elles avoient en Austrafie.

Après la mort d'Æga, la reine Nentechilde (§§§) engagea les seigneurs de Bourgogne à élire Floachatus pour leur maire. Celui-ci envoya aux évêques & aux principaux seigneurs du royaume de Bourgogne des lettres, par lesquelles il leur promettoit de leur conserver pour (\*) toujours, c'est-à-dire, pendant leur vie, leurs honneurs & leurs dignités. Il confirma sa parole par un serment. C'est ici (†) que l'auteur du livre des maires de la maison royale met le commencement de l'administration du royaume par les maires du palais.

Frédégaire, qui étoit Bourguignon, est entré dans de plus grands détails sur ce qui

(§§§) Chronique de Frédégaire, chap. LXXXIX,

fur l'an 641.

(\*) Ibid. Floachatus cunclis ducibus à regno Burgundia fe seu & pontificibus, per epistolam etiam & sacramentis sirmavit unicuique gradum honoris & dignitatem, seu & amicitiam, perpetud conservare.

(†) Deinceps à temporibus Clodovei qui fuit filius Dagoberti inclyti regis, pater verò Théoderici, re-gnum Francorum decidens per majores domûs capit ordinari. De major, domûs regiæ,

## 18 DE L'ESPRIT DES LOIX,

qui regarde les maires de Bourgogne dans le temps de la révolution dont nous parlons, que sur les maires d'Austrasse & de Neustrasse: mais les conventions qui furent faites en Bourgogne, surent, par les mèmes raisons, faites en Neustrasse.

La nation crut qu'il étoit plus sûr de mettre la puissance entre les mains d'un maire qu'elle élisoit, & à qui elle pouvoit imposer des conditions, qu'entre celles d'un roi dont le pouvoir étoit héréditaire.

### CHAPITRE IV.

Quel étoit, à l'égard des maires, le génie de la nation.

Un gouvernement, dans lequel une nation qui avoit un roi élisoit celui qui devoit exercer la puissance royale, paroît bien extraordinaire: mais, indépendamment des circonstances où l'on se trouvoit, je crois que les Francs tiroient à ces égard leurs idées de bien loin.

Ils étoient descendus des Germains, dont Tacite (\*) dit que, dans le choix de leur roi.

(\*) Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt. De morib. Germ.

roi, ils se déterminoient par sa noblesse; & dans le choix de leur chef, par saever-Voilà les rois de la premiere race, & les maires du palais; les premiers étoient héréditaires, les seconds étoient électifs.

On ne peut douter que ces princes, qui, dans l'assemblée de la nation, se levoient, & se proposoient pour chess de quelque entreprise à tous ceux qui voudroient les suivre, ne réunissent pour la plupart, dans leur personne, & l'autorité du roi & la puissance du maire. Leur noblesse leur avoit donné la royauté; & leur vertu, les faisant suivre par plusieurs volontaires qui les prenoient pour chefs, leur donnoit la puissance du maire. C'est par la dignité royale que nos premiers rois furent à la tête des tribunaux & des assemblées, & donnerent des loix du consentement de ces affemblées: c'est par la dignité de duc ou de chef qu'ils firent leurs expéditions, & commanderent leurs armées.

Pour connoitre le génie des premiers Francs à cet égard, il n'y a qu'à jetter les yeux sur la conduite (†) que tint Arbogaste, François de nation, à qui Valentinien avoit donné le commandement de l'armée. enferma

<sup>(†)</sup> Voyez Sulpicius Alexander, dans Grégoire de Tours, Liv. II.

### DE L'ESPRIT DES LOIX,

enferma l'empereur dans le palais; il ne permit à qui que ce fût de lui parler d'aucune affaire civile ou militaire. Arbogaste set pour lors ce que les Pépins sirent depuis.

### CHAPITRE V.

Comment les maires obtinrent le commandement des armées.

PENDANT que les rois commanderent les armées, la nation ne pensa point à se choisir un ches. Clovis & ses quatre fils furent à la tête des François, & les menerent de victoire en victoire. Thibault, fils de Théodébert, prince jeune, foible & malade, sur le premier (\*) des rois qui resta dans son palais. Il resusa de faire une expédition en Italie contre Narsès, & il eut le (†) chagrin de voir les Francs se choisir deux chess qui les y menerent. Des quatre ensans de Clotaire I, Gontran (‡)

(\*) L'an 552.

(†) Leutherise verd & Butilinus, tamets id regi ipsorum minime placebat, belli cum eis societatem inierunt. Agathias, liv. I. Grégoire de Tours, Liv. IV. chap. IX.

(†) Gontran ne fit pas même l'expédition contre Gondovalde, qui se disoit fils de Clotaire, & de-

mandeit sa part du royaume.

fut celui qui négligea le plus de commander les armées: d'autres rois suivirent cet exemple: & pour remettre, sans péril, le commandement en d'autres mains, ils le donnerent à plusieurs chefs ou ducs (S).

On en vit naitre des inconvéniens sans nombre: il n'y eut plus de discipline, on ne squt plus obéir; les armées ne surent plus sunestes qu'à leur propre pays; elles étoient chargées de dépouilles, avant d'arriver chez les ennemis. On trouve dans Grégoire de Tours (\*\*) une vive peinture de tous ces maux. "Comment pourrons, nous obtenir la victoire, disoit Gonparan (††), nous qui ne conservons pas, ce que nos peres ont acquis? notre na, tion n'est plus la même...". Chose singuliere! elle étoit dans la décadence dès le temps des petits-fils de Clovis.

Il

<sup>(§)</sup> Quelquefois au nombre de vingt. Voyez Grégoire de Tours, liv. V, chap. XXVII; liv. VIII, chap. XVIII & XXX; liv. X, chap. III. Dagobert, qui n'avoit point de maire en Bourgogne, eut la même politique, & envoya contre les Gascons dix ducs, & plusieurs comtes qui n'avoient point de ducs sur eux. Chronique de Frédégaire, chap. LXXVIII, sur l'an, 636.

<sup>(\*\*)</sup> Grégoire de Tours, liv. VIII, chap. XXX; & liv. X, chap. III. Ibid. liv. VIII, chap. XXX. (††) Ibid.

Il étoit donc naturel qu'on en vînt à faire un duc unique; un duc que eût de l'autorité sur cette multitude infinie de seigneurs & de leudes qui ne connoissoient plus leurs engagemens; un duc qui rétablit la discipline militaire, & qui menât contre l'ennemi une nation qui ne sçavoit plus faire la guerre qu'à elle-même. On donna la puissance aux maires du palais.

La premiere fonction des maires du palais fut le gouvernement économique des maisons royales. Ils eurent, concurremment (44) avec d'autres officiers, le gouvernement politique des fiefs; &, à la fin, ils en disposerent seuls. Ils eurent aussi l'administration des affaires de la guerre, & le commandement des armées; & ces deux fonctions se trouverent nécessairement liées avec les deux autres. Dans ces tempslà, il étoit plus difficile d'assembler les armées que de les commander: & quel autre que celui qui disposoit des graces, pouvoit avoir cette autorité? Dans cette nation \_indépendante & guerriere, il falloit plutôt inviter que contraindre: il falloit donner ou faire espérer les fiefs qui vaquoient par la

<sup>(14)</sup> Voyez le second supplément à la loi des Bourguignons, tit. 13; & Grégoire de Tours, liv. IX. chap. XXXVI.

## LIV. XXXI. CHAP. V.

la mort du possesseur, récompenser sans cesse, faire craindre les préférences; celui qui avoit la surintendance du palais devoit donc être le général de l'armée.

#### CHAPITRE VI.

Seconde époque de l'abbaissement des rois de la premiere race.

DEPUIS le supplice de Brunehault, les maires avoient été administrateurs du royaume sous les rois; &, quoiqu'ils eussent la conduite de la guerre, les rois étoient pourtant à la tête des armées, & le maire & la nation combattoient sous eux. Mais la victoire du (\*) duc Pepin sur Théodéric & son maire acheva (†) de dégrader les rois; celle que remporta (1) Charles Martel sur Chilpéric & son maire Rainfroy, confirma cette dégradation. L'Austrasie triompha deux fois de la Neuftrie & de la Bourgogne: & la mairerie d'Austrasie étant comme attachée à la famille des Pépins, cette mairerie s'éleva fur

toutes

(1) Ibid. fur Pan 719.

<sup>(\*)</sup> Voyez les annales de Metz, sur l'an 687 & 688.

<sup>(†)</sup> Illis quidem nomina regum imponens, ipse totius regni habens privilegium, &c. Ibid. fur l'an 695.

toutes les autres maireries, & cette maison sur toutes les autres maisons. Les vainqueurs craignirent que quelqu'homme accrédité ne se faisit de la personne des rois pour exciter des troubles. Ils les tinrent (§) dans une maison royale, comme dans une espece de prison. Une fois chaque année, il étoient montrés au peuple. Là ils faisoient des ordonnances (\*\*), mais c'étoient celles du maire; ils répondoient aux ambassadeurs, mais c'étoient les réponses du maire. C'est dans ce temps que les historiens (††) nous parlent du gouvernement des maires sur les rois qui leur étoient assujetis.

Le délire de la nation pour la famille de Pépin alla si loin, qu'elle élut pour maire un de ses petits-fils qui étoit encore (#)

(§) Sedemque illi regalem sub suà ditione concessit.

Annales de Metz, sur l'an 719.

(\*\*) Ex cronico Centulensi, lib. II. Ut responsa qua erat edoclus, vel potius jussus, en sua velus

potestate redderet.

(††) Annales de Metz sur l'an 691. Anno principatus Pippini super Théodericum.... Annales de Fudde ou de Laurishan. Pippinus dux Francorum obtinuit regnum Francorum per annos 27, cum regibus sibi subjectis.

(44) Postbac Theudoaldus, filius ejus (Grimoaldi) parvulus, in loco ipfius, cùm pradicto rege Dagoberto, major domûs palutii effectus est. Le continuateur anonyme de Frédégaire, sur l'an 714, chap. CIV.

## LIV. XXXI. CHAP. VII. 25 dans l'enfance; elle l'établit sur un certain Dagobert, & mit un phantôme sur un phantôme.

#### CHAPITRE VIL

Des grands offices & des fiefs, fous les maires du palais.

Les maires du palais n'eurent garde de rétablir l'amovibilité des charges & des offices; ils ne régnoient que par la protection qu'ils accordoient à cet égard à la noblesse: ainsi les grands offices continuerent à être donnés pour la vie, & cet usage se confirma de plus en plus.

Mais j'ai des réflexions particulieres à faire sur les fiefs. Je ne puis douter que, dès ce temps-là, la plupart n'eussent été

rendus héréditaires.

Dans le traité d'Andeli (\*), Gontran, & fon neveu Childebert, s'obligent de maintenir les libéralités faites aux leudes & aux églifes par les rois leurs prédéces-

feurs.

<sup>(\*)</sup> Rapporté par Grégoire de Tours, Liv. IX. Voyez aussi l'édit de Clotaire II, de l'an 615, att. 16.

feurs; & il est permis (†) aux reines, aux filles, aux veuves des rois, de disposer, par testament & pour toujours, des chofes qu'elles tiennent du fisc.

Marculfe écrivoit fes formules du temps (4) des maires. On en voit plusieurs (5) où les rois donnent & à la personne & aux héritiers: & comme les formules sont les images des actions ordinaires de la vie, elles prouvent que, sur la fin de la premiere race, une partie des fiess passoit déjà aux héritiers. Il s'en falloit bien que l'on eût, dans ces temps-là, l'idée d'un domaine inaliénable; c'est une chose trèsmoderne, & qu'on ne connoissoit alors ni dans la théorie, ni dans la pratique.

On verra bientôt fur cela des preuves de fait: &, si je montre un temps où il ne se trouva plus de bénéfices pour l'armée, ni aucun fonds pour son entretien, il faudra bien convenir que les anciens bénéfices

<sup>(†)</sup> Ut si quid de agris siscalibus vel specieleus atque prasidio prò arbisrii sui voluntate saccre aut cuiquam conserre voluerint, sixà stabilitate perpetuò conservetur.

<sup>(+)</sup> Voyez la 24 & la 34 du liv. I.

<sup>(§)</sup> Voyez la formule 14 du liv. I, qui s'applique également à des biens fiscaux donnés directement pour toujours, ou donnés d'abord en bénéfice & ensuite pour toujours: Sicut ab illo aut à fisco mostro fuit possesses. Voyez aussi la Formule 17, ibid.

#### LIV. XXXI. CHAP. VII.

fices avoient été aliénés. Ce temps est celui de Charles Martel, qui fonda de nouveaux fiefs, qu'il faut bien distinguer

des premiers.

Lorsque les rois commencerent à donner pour toujours, soit par la corruption qui se glissa dans le gouvernement, soit par la constitution même qui faisoit que les rois étoient obligés de récompenser sans cesse, il étoit naturel qu'ils commençassent plutôt à donner à perpétuité les siess que les comtés. Se priver de quelques terres étoit peu de chose; renoncer aux grands offices: c'étoit perdre la puissance même.

#### CHAPITRE VIIL

Comment les alleux furent changés en fiefs.

La manière de changer un alleu en fief fe trouve dans une formule de Marculfe (\*). On donnoit sa terre au roi, il la rendoit au donateur en usufruit ou bénéfice. & celui-ci désignoit au roi ses héritiers.

Pour découvrir les raisons que l'on eut de dénaturer ainsi son alleu, il faut que

<sup>(\*)</sup> Liv. I, formule 13.

je cherche, comme dans des abymes, les anciennes prérogatives de cette noblesse, qui, depuis onze siecles, est couverte de poussiere, de sang & de sueur.

Ceux qui tenoient des fiefs avoient de très-grands avantages. La composition pour les torts qu'on leur faisoit étoit plus forte que celle des hommes libres. Il paroit, par les formules de Marculse, que c'étoit un privilege du vassal du roi, que celui qui le tueroit paieroit six cent sous de composition. Ce privilege étoit établi par la loi salique (†) & par celle des Ripuaires (‡): &, pendant que ces deux loix ordonnoient six cent sous pour la mort du vassal du roi, elles n'en donnoient (§) que deux cent pour la mort d'un ingénu, Franc, barbare, ou homme vivant sous la loi salique; & que cent pour celle d'un Romain.

Ce n'étoit pas le seul privilege qu'eussent les vassaux du roi. Il faut savoir que, quand (\*\*) un homme étoit cité en jugement, & qu'il ne se présentoit point ou

n'obéis-

<sup>(\*)</sup> Tit. 44. Voyez aussi les titres 66, §. 3, & 4, & le titre 74.

<sup>(4)</sup> Titre 11.

<sup>(§)</sup> Voyez la loi des Ripuaires, tit 7; & la loi falique, tit. 44, art. 1 & 4.

(\*\*) Loi falique, tit. 59 & 76.

#### LIV. XXXI. CHAP. VIII. 29.

n'obéissoit pas aux ordonnances des juges. il étoit appellé devant le roi; &, s'il persistoit dans sa conturnace, il étoit mis hors (††) de la protection du roi, & personne ne pouvoit le recevoir chez soi, ni même lui donner du pain : or, s'il étoit d'une condition ordinaire, ses biens (41) étoient confisqués; mais, s'il étoit vassal du roi, ils ne l'étoient (§§) pas. Le premier, par sa contumace, étoit censé convaince du crime; & non pas le second. Celni-là (\*\*\*), dans les moindres crimes, étoit soumis à la preuve par l'eau bouillan; te; celui-ci (†††) n'y étoit condamné que dans le cas du meurtre. Enfin un vassal du roi (111) ne pouvoit etre contraint de jurer en justice contre un autre vassal. Ces privileges augmenterent toujours; & le capitulaire de Carloman ( §§§) fait cet honneur aux vassaux du roi, qu'on ne peut les obliger de jurer eux-mêmes, mais feule-

(ft) Extrà sermonem regis, lei salique, tit 99 & 76.

<sup>(++)</sup> Ibid. tit. 59, §. 1. (§§) Ibid. tit. 76, §. 1.

<sup>(\*\*\*)</sup> Ibid. tit. 56 & 59.

<sup>(+++)</sup> Ibid. tit. 76, §. 1.

<sup>(+++)</sup> Ibid tit. 76 , §. 2.

<sup>(</sup>M) Apud vernis palatium, de l'an 883, art. 4 & 11.

feulement par la bouche de leurs propres vassaux. De plus: lorsque celui qui avoit les honneurs ne s'étoit pas rendu à l'armée, sa peine étoit de s'abstenir de chair & de vin., autant de temps qu'il avoit manqué au service: mais l'homme libre (\*), qui n'avoit pas suivi le comte, payoit une composition (†) de soixante sous, & étoit mis en servitude jusqu'à ce qu'il l'ent payée.

Il est donc aisé de penser que les Francs qui n'étoient point vassaux du roi, & encore plus les Romains, chercherent à le devenir; & qu'asin qu'ils ne sussent l'ufage de donner son alleu au roi, de le recevoir de lui en sief, & de lui désigner ses héritiers. Cet usage continua toujours; & il eut sur-tout lieu dans les désordres de la seconde race, où tout le monde avoit besoin d'un protecteur, & vouloit faire corps (4) avec d'autres seigneurs; & entrer, pour ainsi dire, dans la monarchie séodale, parce qu'on n'avoit plus la monarchie politique.

Ceci

(†) Heribannum.

<sup>(\*)</sup> Capitul, de Charlemagne, qui est le second de l'an 812, art. 1 & 3.

<sup>(4)</sup> Non infirmis reliquit baredibus, dit Lambert d'Ardres, dans du Cange, au mot alodis.

## LIV. XXXI. CHAP. VIII.

Ceci continua dans la troisieme race, comme on le voit par plusieurs (§) chartres; soit qu'on donnât son alleu, & qu'on le reprit par le même acte; soit qu'on le déclarât alleu, & qu'on le reconnût en fies. On appelloit ces fies, siefs de reprise.

Cela ne signifie pas que ceux qui avoient des fiess les gouvernassent en bons peres de familles; &, quoique les hommes libres cherchassent beaucoup à avoir des fiess, ils traitoient ce genre de biens comme on administre aujourd'hui les usufruits. C'est ce qui sit faire à Charlemagne, prince le plus vigilant & le plus attentif que nous ayons eu, bien des réglemens (\*\*), pour empêcher qu'on ne dégradât les fiess en faveur de ses propriétés. Cela prouve seu-lement que, de son temps, la plupart des bénésices étoient encore à vie; & que, par conséquent, on prenoit plus de soin des alleux que des bénésices: mais cela n'empêche pas que l'on n'aimât encore mieux

<sup>(§)</sup> Voyez celles que du Cange cite au mot alodis; & celles que rapporte Galland, traité du francalleu, pag. 14 & suiv.

<sup>(\*\*)</sup> Capitulaire II, de l'an 802, art. 10; & le capitul. VII. de l'an 803, art. 3; & le capitulaire I, incerti anni, art. 49; & le capitul. de l'an 806, art. 7.

mieux être vassal du roi qu'homme libre. On pouvoit aveir des raisons pour disposer d'une certaine portion particuliere d'un fief, mais on ne vouloit pas perdre sa disputé même.

Je sçais bien encore que Charlemagne se plaint, dans un capitulaire (††); que, dans quelques lieux, il y avoit des gens qui donnoient leurs fiefs en proprieté. Mais je ne dis point qu'on n'aimât mieux une propriété qu'un usufruit: je dis seulement que, lorsqu'on pouvoit faire d'un alleu un fief qui passat aux héritiers, ce qui est le

eas de la formule dont j'ai parlé, on avoit de grands avantages à le faire.

#### CHAPITRE IX.

Comment les biens ecclésiastiques furent convertis en fiefs.

Les biens fiscaux n'auroient dû avoir d'autre destination que de servir aux dons que les rois pouvoient faire pour inviter les Francs à de nouvelles entreprises, lesquelles augmentoient d'un autre côté les biens fiscaux; & cela étoit, comme j'ai dit, l'esprit

(††) Le cinquieme de l'an 806, art. 8.

l'esprit de la nation: mais les dons prirent un autre cours. Nous avons (\*) un discours de Chilpéric, petit-sils de Clovis, qui se plaignoit déjà que ces biens avoient été presque tous donnés aux églises. Nomos richesses ont été transportées aux (†) églises; il n'y a plus que les évêques qui pregnent; ils sont dans la grandeur, & nous n'y sommes plus ".

Cela fit que les maires, qui n'ossient attaquer les seigneurs, dépouillerent les églises: & une (4) des raisons qu'allégua Pépin pour entrer en Neustrie, sut qu'il y avoit été invité par les ecclésiastiques, pour arrêter les entreprises des rois, c'estadire des maires, qui privoient l'église de

tous ses biens.

Les maires d'Austrasse, c'est-à-dire, la maison des Pépins, avoit traité l'église avec plus de modération qu'on p'avoit fait en Neus-

[\*] Dans Grégoire de Tours, siv. VI, ch. XLVI; [†] Cela fit qu'il annula les testamens faits ens faveur des églises, & même les dons faits par son pere: Gontran les rétablit, & fit même de nouveaux dons. Gregoire de Tours, liv. VII, ch. VII.

[4] Voyez les annales de Metz, sur l'air 687. Excitor imprimis querelis sacerdotum & servoruns dei, qui me sapiùs adierunt ut prò sublatis injuste patrimoniis, &c.

Bς

Neustrie & en Bourgogne; & cela est bien clair par nos chroniques (§), où les moines ne peuvent se lasset d'admirer la dévotion & la libéralité des *Pépins*. Ils avoient occupé eux-mêmes les premieres places de l'église. " Un corbeau ne creve passe yeux " à un corbeau ", comme disoit Chilpéric (\*\*) aux évêques.

Pépin soumit la Neustrie & la Bourgogne: mais ayant pris, pour détruire les maires & les rois, le prétexte de l'oppression des églises, il ne pouvoit plus les dépouiller sans contredire son titre, & faire voir qu'il se jouoit de la nation. Mais la conquète de deux grands royaumes & la destruction du parti opposé, lui sournirent assez de moyens de contenter ses capitaines.

Pépin se rendit maître de la monarchie, en protégeant le clergé: Charles Martel son fils ne put le maintenir qu'en l'opprimant. Ce prince, voyant qu'une partie des biens royaux & des biens fiscaux avoient été donnés à vie ou en propriété à la noblesse; & que le clergé, recevant des mains des riches & des pauvres, avoit acquis une grande partie des allodiaux mêmes,

<sup>(§)</sup> Voyez les annales de Metz sur l'an 687. [\*\*] Dans Grégoire de Tours.

LIV. XXXI. CHAP. X.

mêmes, il dépouilla les églises: & les fiess du premier partage ne subsistant plus, il forma (††) une seconde sois des fiess. Il prit, pour lui & pour ses capitaines, les biens des églises & les églises mêmes; & sit cesser un abus qui, à la différance des maux ordinaires, étoit d'autant plus facile à guérir, qu'il étoit extrême.

## CHAPITRE X.

## Richesses du clergé.

dans les trois races, on lui ait donné plusieurs sois tous les biens du royaume. Mais, si les rois, la noblesse & le peuple trouverent le moyen de leur donner tous-leurs biens, ils ne trouverent pas moins celui de les leur ôter. La piété sit sonder les églises dens la premiere race: mais l'esprit militaire les sit donner aux gens de guerre, qui les partagerent à leurs enfans : combien ne sortit - il pas de terres de la mansse

<sup>[††]</sup> Karolus plurima juri ecclesiastico detrabens, pradia sisco sociavit, ac deinde nusitibus dispertivit : ex chronico Centulens, liv. II.

manse du clergé! Les rois de la seconde race ouvrirent leurs mains, & firent encore d'immenses libéralités: les Normands arrivent, pillent & ravagent; persécutent fur-tout les prêtres & les moines; cherchent les abbayes; regardent où ils trouveront quelque lien religieux: car ils attribuoient aux ecclésiastiques la destruction de leurs idoles, & toutes les violences de Charlemagne, qui les avoit obligés les uns après les autres de se réfugier dans le nord. Cétoient des hames que quarante ou cinquante années n'avoient pu leur faire oublier. Dans cet état des choses, combien le clergé perdit-il de biens! A peine y avoit-il des ecclésiastiques pour les redemander. resta donc encore à la piété de la troisseme race assez de fondations à faire, & de terres à donner : les opinions répandues & crues dans ces temps-là, auroient privé les laics de tout leur bien, s'ils avoient été assez honnêtes gens. Mais, si les ecclésiastiques avoient de l'ambition, les laics en avoient aussi: si le mourant donnoit, le fuccesseur vouloit reprendre. On ne voit que querelles entre les feigneurs & les évêques, les gentils - hommes & les abbés; 1& il falloit qu'on pressat vivement les ecclésiaques, puifqu'ils furent ebligés de se mettre sous la protection de certains

LIV. XXXI. CHAP. X. 37 certains feigneurs, qui les défendoient pour un moment, & les opprimoient après.

Déjà une meilleure police, qui s'établisfoit dans le cours de la troisieme race,
permettoit aux ecclésiastiques d'augmenter
leur bien. Les calvinistes parurent, &
firent battre de la monnoie de tout ce qui
se trouva d'or & d'argent dans les églises.
Comment le clergé auroit-il été assuré de
sa fortune? Il ne l'étoit pas de son existence; il traitoit des matieres de controverse, & l'on brûloit ses archives. Que
servit-il de redemander à une noblesse,
toujours ruinée, ce qu'elle n'avoit plus,
ou ce qu'elle avoit hypothéqué de mille
manieres? Le clergé a toujours acquis, il
a toujours rendu, & il acquiert encore.

#### CHAPITRE XL

Etat de l'Europe du temps de CHARLES

MARTEL

CHARLES MARTEL, qui entreprit de dépouiller le clergé, se trouva dans les circonstances les plus heureuses: il étoit craint & aimé des gens de guerre, & il travailloit pour eux; il avoit le prétexte texte de ses guerres contre les Sarrasins (\*); quelque hai qu'il sût du clergé, il n'en avoit aucun besoin; le pape, à qui il étoit nécessaire, lui tendoit les bras: on sait la célebre ambassade (†) que lui envoya Grégoire III. Ces deux puissances surent trèsunies, parce qu'elles ne pouvoient se passer l'une de l'autre: le pape avoit besoin des Francs, pour le soutenir contre les Lombards & contre les Grecs; Charles Martel avoit besoin du pape pour humilier les Grecs, embarrasser les Lombards, se rendre plus respectable (†) chez lui, & accréditer les titres qu'il avoit, & ceux que lui ou ses ensans pourroient prendre. Il ne pouvoit donc manquer son entreprise.

S. Eu-

(\*) Voyez les annales de Metz.

(†) Epistolam quoque, decreto Romanorum principum, sibi pradictus prasul Gregorius miserat, quòd sese populus Romanus, relicià impératoris dominatione, ad suam desensionem & invictam clementiam convertere voluiset. Annales de Metz sur l'an 741... Eo pasto patrato, ut à partibus imperatoris recederet. Frédégaire.

(‡) On peut voir, dans les auteurs de ces tempslà, l'impression que l'autorité de tant de papes sit d' fur l'esprit des François. Quoique le roi Pépin eut déjà été couronne par l'archevêque de Maïence, il regarda l'onction qu'il reçut du pape Etienne comme une chose qui le consirmoit dans tous ses

droits.

S. Eucher, évèque d'Orléans; eut une vision qui étonna les princes. Il faut que je rapporte à ce sujet la lettre (\$) que les évêques, affemblés à Rheims, écrivirent à Louis le Germanique, qui étoit entré dans les terres de Charles le chauve; parce qu'elle est très - propre à nous faire voir quel étoit, dans ces temps - là, l'état des choses, & la situation des esprits. Ils difent (\*\*), que faint Eucher ayant été , ravi dans le ciel, il vit Charles Martel tourmenté dans l'enfer inférieur, par l'ordre des faints qui doivent assister 22 avec Jésus-Christ au jugement dernier, qu'il avoit été condamné à cette peine avant le temps, pour avoir dépouillé les églises de leurs biens, & s'être parlà rendu coupable des pêchés de tous ceux qui les avoient dotées; que le roi Pépin fit tenir à ce sujet un concile; qu'il fit rendre aux églises tout ce qu'il put retirer des biens ecclésiastiques; que, comme il n'en put r'avoir qu'une parn tie à cause de ses démêlés avec Vaifre duc d'Aquitaine; il fit faire, en faveur , des

<sup>(§)</sup> Anno 858, apud Carifiacum, édit. de Baluze, tom. II, pag. 101.

<sup>(\*\*)</sup> Anno 858, apud Carifiacum, édit, de Bahize, tom. II, art. 7. pag. 109.

des églises, des lettres précaires (††) du reste; & régla que les larcs paieroient une dime des biens qu'ils tenoient des églises, & douze deniers pour chaque maison; que Charlemagne ne donna point les biens de l'église; qu'il fit au contraire un capitulaire par lequel il s'engagea, pour lui & ses fuccesseurs, de ne les donner jamais; que tout ce qu'ils avancent est écrit; & que même plussieurs d'entr'enx l'avoient entendu raconter à Louis le débonnaire, pere des deux rois ".

Le réglement du roi Pépin, dont parlent les évêques, fut fait dans le concile (#) tenu à Leptines. L'églife y trouvoit cet avantage, que ceux qui avoient reçu de ces biens ne les tenoient plus que d'une maniere précaire; & que d'ailleurs, elle en recevoit la dîme, & douze deniers

pour

(44) L'an 743. Voyez le livre V des capitulaires, art. 2. édit. de Baluze, pag. 825.

<sup>(††)</sup> Precaria, quod precibus utendum conceditur, dit Cujas, dans ses notes sur le livre l. des sess. Je trouve, dans un diplome du roi Pépin, datté de la troisseme année de son regne, que ce prince n'établit pas le premier ces lettres précaires; il en cite une faite par le maire Ebroin, & continuée depuis. Voyez le diplome de ce roi, dans le tome V des historiens de France des bénédictins, art. 6.

pour chaque case qui lui avoit appartenue. Mais c'étoit un remede palliatif, & le mal

restoit toujours.

Cela même trouva de la contradiction, & Pépin fut obligé de faire un autre capi-tulaire (§§), où il enjoignit à ceux qui tenoient de ces bénéfices de payer cette dime & cette redevance, & même d'entretenir les maisons de l'éveché ou du monastere, sous peine de perdre les biens donnés. Charlemagne (\*\*\*) renouvella les réglemens de Pépin.

Ce que les évêques disent dans la même lettre, que Charlemagne promit, pour lui & ses successeurs, de ne plus partager les biens des églises aux gens de guerre, est conforme au capitulaire de ce prince donné à Aix-la-Chapelle l'an 803, fait pour calmer les terreurs des ecclésiastiques à cet égard: mais les donations déjà faites subfisterent (†††) toujours. Les évêques ajoutent.

(§§) Celui de Metz, de l'an 756, art. 4. (\*\*\*) Voyez fon capitulaire de l'an 803, donné. à Worms, édit. de Baluze, p. 411, où il regle le contrat précaire; & celui de Francfort, de l'an 794, p. 267, art. 24, fur les réparations des maifons; & celui de l'an 800, p. 330. (†††) Comme il paroît par la note précédence.

& par le capitulaire de Pépin, roi d'Italie, où il est dit que le roi donneroit en fief les monasteres

tent, & avec raison, que Louis le débonnaire suivit la conduite de Charlemagne, & ne donna point les biens de l'église aux soldats.

Cependant les anciens abus allerent si loin, que, sous les ensans (444) de Louis le débonnaire, les laics établissoient des prêtres dans leurs églises, ou les chassoient, sans le consentement des évêques. Les églises (555) se partageoient entre les héritiers; &, quand elles étoient tenues d'une maniere incédente, les évêques (\*) n'avoient d'autre ressource que d'en retirer les reliques.

Le capitulaire (†) de Compiegne établit que l'envoyé du roi pourroit faire la visite de tous les monasteres avec l'évêque, de l'avis (\dagger) & en présence de celui qui

à ceux qui se recommanderoient pour des siess. Il est ajouté à la loi des Lombards, liv. III, tit. 1, §. 30, & aux loix saliques, recueil des loix de Pépin, dans Echard, p. 195, tit. 26, art. 4.

(111) Voyez la constitution de Lothaire I, dans la loi des Lombards, liv. III, loi I, §. 43.

(§§§) Ibid. §. 44.

(\*) Ibid.

(†) Donné la vingt - huitieme année du regne de Charles le chauce, l'an 868, edit. de Baluze, p. 203.

(4) Cum concilio & consensu ipsius qui locum retinet.

## LIV. XXXI. CHAP. XI.

qui le tenoit; & cette regle générale prou-

ve que l'abus étoit général.

Ce n'est pas qu'on manquât de loix pour la restitution des biens des églises. Le pape ayant reproché aux évêques leur négligence sur le rétablissement des monasteres, ils écrivirent (§) à Charles le chauve, qu'ils n'avoient point été touchés de ce reproche, parce qu'ils n'en étoient pas coupables; & ils l'avertirent de ce qui avoit été promis, résolu & statué dans tant d'asfemblées de la nation. Effectivement ils en citent neus.

On disputoit toujours. Les Normands arriverent, & mirent tout le monde d'accord.

#### CHAPITRE XIL

## Etablissement des dimes.

Les réglemens faits sous le roi Pépin avoient plutôt donné à l'église l'espérance d'un soulagement qu'un soulagement esséctif: & comme Charles Martel trouva

<sup>(5)</sup> Concilium apud Bonoilum, seizieme année de Charles le chauve, l'an 856, édition de Baluze, pag. 78.

tout le patrimoine public entre les mains des eccléssastiques, Charlemagne trouva les biens des eccléssastiques entre les mains des gens de guerre. On ne pouvoit saire restituer à ceux - ci ce qu'on leur avoit donné; & les circonstances où l'on étoit pour lors rendoient la chose encore plus impraticable qu'elle n'étoit de sa nature. D'un autre côté, le christianisme ne devoit pas périr, saute de ministres (\*), de temples & d'instructions.

Cela fit que Charlemagne établit (†) les dimes, nouveau genre de biens, qui eut cet avantage pour le clergé, qu'étant finguliérement donné à l'églife, il fut plus aifé dans la fuite d'en reconnoître les usurpations.

On a voulu donner à cet établissement des dates bien plus reculées: mais les autorités que l'on cite me semblent être des témoins contre ceux qui les alléguent. La constitution (1) de Clotaire dit seulement

qu'on

tulaires de Baluze, tome I, art. 11, p. 9.

<sup>(\*\*)</sup> Dans les guerres civiles qui s'éleverent du temps de Charles Martel, les biens de l'églife de Rheims furent donnés aux laïcs. On laissa le clergé fubsister comme il pourroit, est-il dit\_dans la vie de S. Remy. Sarius, tom, I, p. 279.

<sup>(†)</sup> Loi des Lombards, liv. III, tit. 3. §. 1. & 2.
(‡) C'est celle dont j'ai tant parlé au chapitre IV.
ci-dessus, que l'on trouve dans l'édition des capi-

## LIV. XXXI. CHAP. XII.

qu'on ne léveroit point de certaines (§) dimes sur les biens de l'église: bien loin donc que l'église levât des dimes dans ces tempslà, toute sa prétention étoit de s'en faire exempter. Le second concile (\*\*) de Macon, tenu l'an 585, qui ordonne que l'on paie les dimes, dit, à la vérité, qu'on les avoit payées dans les temps anciens: mais il dit aussi que, de son temps, on ne les payoit plus.

Qui doute qu'avant Charlemagne on n'eût ouvert la bible, & prèché les dons & les offrandes du lévitique? Mais je dis qu'avant ce prince les dîmes pouvoient être prêchées, mais qu'elles n'étoient point éta-

blies.

J'ai dit que les réglemens faits sous le roi Pépin avoient soumis au paiement des dimes,

<sup>(5)</sup> Agraria & pascuaria, vel decimas porcorum, ecclesia concedinus; ità ut actor aut decimator in rebus ecclesia nullus accedat. Le capitulaire de Charlemague, de l'an 800, édition de Baluze, p. 336, explique très-bien ce que c'étoit que cette sorte de dime dont Clotaire exempte l'église; c'étoit le dixieme des cochons, que l'on mettoit dans les sorèts du roi pour engraisser: & Charlemague veut que ses juges le paient comme les autres, afin de donner l'exemple. On voit que c'étoit un droit seigneurial ou économique.

<sup>(\*\*)</sup> Canone V, ex tomo 1. conciliorum antiquerum Gallie, operà Jacobi Sirmundi.

dîmes, & aux réparations des églises, ceux qui possédoient en fief les biens ecclésiastiques. C'étoit beaucoup d'obliger par une loi, dont on ne pouvoit disputer la justice, les principaux de la nation à donner l'exemple.

Charlemagne fit plus: & on voit, par le capitulaire (††) de Willis, qu'il obligea ses propres fonds au paiement des dîmes:

c'étoit encore un grand exemple.

Mais le bas peuple n'est guere capable d'abandonner ses intérêts par des exemples. Le synode de (H) Francfort lui présenta un motif plus pressant pour payer les dîmes. On y fit un capitulaire, dans lequel il est dit que, dans la derniere (§§) famine, on avoit trouvé les épis de bled vuides; qu'ils avoient été dévorés par les démons, & qu'on avoit entendu leurs voix qui reprochoient de n'avoir pas payé la dîme; &, en conséquence, il fut ordonné à tous ceux qui tenoient les biens ecclésiastiques, de payer la dîme; &, en conféquence encore, on l'ordonna à tous.

Le

<sup>(††)</sup> Art. 6, édit. de Baluze, p. 332. Il fut donné l'an goo.

<sup>(44)</sup> Tenu sous Charlemagne, l'an 794.

<sup>(</sup>阶 Experimento enim didicimus in anno quò illa valida fames irrepsit, ebullire vacuas annonas à de-

Le projet de Charlemagne ne réussite pas d'abord: cette charge parut accablante (\*\*\*). Le paiement des dîmes chez les Juiss étoit entré dans le plan de la fondation de leur république: mais ici le paiement des dîmes étoit une charge indépendante de celles de l'établissement de la monarchie. On peut voir, dans les dispositions (††) ajoutées à la loi des Lombards, la difficulté qu'il y eut à faire recevoir les dîmes par les loix civiles: on peut juger, par les dissérens canons des conciles, de celle qu'il y eut à les faire recevoir par les loix ecclésiastiques.

Le peuple, consentit enfin à payer les dimes, à condition qu'il pourroit les racheter. La constitution de Louis le débonnai-

re

monibus dovoratas, & voces exprobrationis auditas, &c. édit. de Baluze, pag. 167. art. 23.

(\*\*\*) Voyez entr'autres le capitulaire de Louis le déboumaire, de l'an 829, édit. de Baluze, p. 663. contre ceux qui, dans la vue de ne pas payer la dime, ne cultivoient point leurs terres; & art. 5. Nonis quiden & decimis, unde & genitor noster mos frequenter in diversis placitis admonitionem secimus.

(†††) Entr'autres, celle de Lothaire, liv. III. tit, 3. ch. 6.

re (111), & celle de l'empereur Lothai-re (555) fon fils, ne le permirent pas. Les loix de Charlemagne sur l'établisse-ment des dîmes, étoient l'ouvrage de la nécessité; la religion seule y eut part, &

la superstition n'en eut aucune.

La fameuse division (\*) qu'il fit des dîmes en quatre parties, pour la fabrique des églises, pour les pauvres, pour l'évêque, pour les clercs, prouve bien qu'il vouloit donner à l'église cet état fixe &

permanent qu'elle avoit perdu.

Son testament (†) fait voir qu'il voulut achever de réparer les maux que Charles Martel son aïeul avoit faits. Il fit trois parties égales de ses biens mobiliers : il voulut que deux de ces parties sussent divisées en vingt-une, pour les vingt-une métropoles de son empire; chaque partie devoit être subdivisée entre la métropole & les évêchés qui en dépendoient. Il partagea le tiers qui restoit en quatre parties; il en donna une à ses enfans & ses petitsenfans,

()) Loi des Lombards, liv. III. tit. 3. 9. 8.

<sup>(111)</sup> De l'an 829. art. 7, dans Baluze, tome I. p. 663.

<sup>(\*)</sup> Ibid. §. 4.

(‡) C'est une espece de codicile rapporté par Eginbart, & qui est different du testament même qu'on trouve dans Goldaste & Baluze.

LIV. XXXI. CHAP. XIII. 49 enfans, une autre fut ajoutée aux deux tiers déjà donnés, les deux autres furent employées en œuvres pies. Il fembloit qu'il regardât le don immense qu'il venoit de faire aux églises, moins comme une action religieuse, que comme une dispensation politique.

### CHAPITRE XIIL

Des élections aux évêchés & abbayes.

Les églifes étant devenues pauvres, les rois abandonnerent (\*) les élections aux évechés & autres bénéfices eccléfiastiques. Les princes s'embarrasserent moins d'en nommer les ministres, & les compétiteurs réclamerent moins leur autorité. Ainsi l'église recevoit une espece de compensation pour les biens qu'on lui avoit ôtés.

Et

(\*) Voyez le capitulaire de Charlemagne, de l'an 803. art. 2. édit. de Baluze, p 379.; & l'édit de Louis le débonnaire, de l'an 834. dans Goldaste, constit, impériale, tom. I.

Et si Louis le débonnaire (†) laissa au peuple Romain le droit d'élire les papes, ce fut un effet de l'esprit général de son temps: on se gouverna, à l'égard du siége de Rome, comme on faisoit à l'égard des autres.

#### CHAPITRE XIV.

## Des fiefs de CHARLES MARTEL.

Je ne dirai point si Charles Martel donnant les biens de l'église en fief, il les donna à vie, ou à perpétuité. Tout ce que je sais, c'est que, du temps de Charlemagne (\*) & de Lothaire I (†), il y avoit de ces sortes de biens qui passoient aux héritiers & se partageoient entr'eux.

Je trouve de plus qu'une partie (4) fut donnée en alleu, & l'autre partie en fies.

Pai

(4) Cela est dit dans le fameux canon, Ego Ludovicus, qui est visiblement supposé. Il est dans l'édit. de Baluze, p. 591. sur l'an 817.

(\*) Comme il paroît par son Capitulaire de l'an

801. art. 17. dans Baluze, tom. I. p. 360.

(†) Voyez sa constitution inserée dans le code des Lombards, liv. III. tit. 1. § 44.

(1) Voyez la constitution ci-dessus, & le capitulaire de Charles le chauve, de l'an 846. ch. XX.

in

## LIV. XXXI. CHAP. XIV. 51

J'ai dit que les propriétaires des alleux étoient soumis au service comme les posfesseurs des fiefs. Cesa sut sans doute en partie cause que Charles Martel donna en alleu aussi bien qu'en fief.

#### CHAPITRE XV.

Continuation du même sujet.

L faut remarquer que les fiefs ayant été
changés en biens d'église, & les biens
d'église ayant été changés en fiefs, les
fiefs & les biens d'église prirent réciproquement quelque chose de la nature de
l'un & de l'autre. Ainsi les biens d'église
eurent les privileges des fiefs, & les fiefs
eurent les privileges des biens d'église: tels
furent les droits (\*) honorifiques dans les
égli-

in villa Sparnaco, édit. de Baluze, tom. II. pag. 31; & celui de l'an 853. ch. III & V. dans le synode de Soissons, édit de Baluze, tom II. p. 54; & celui de l'an 854. apud Attiniacum, ch. X. édit. de Baluze, tom. II. p. 70. Voyez aussi le capitulaire premier de Charlemagne, incerti anni, att 49 & 56. édit. de Baluze, tom. I. p. 519.

(\*) Voyez les capitulaires, liv. V. art. 44; & l'édit. de Pistes de l'an 866, art. 8 & 9, où l'on voit

églises, qu'on vit naître dans ces tempslà. Et, comme ces droits ont toujours été attachés à la haute justice, préférablement à ce que nous appellons aujourd'hui le fief; il suit que les justices patrimoniales étoient établies dans le temps même de ces droits.

#### CHAPITRE XVL

Confusions de la royauté & de la mairerie. Seconde race.

L'ORDRE des matieres à fait que j'ai troublé l'ordre des temps; de sorte que j'ai parlé de Charlemagne, avant d'avoir parlé de cette époque fameuse de la translation de la couronne aux Carlovingiens saite sous le roi Pépm: chose qui, à la dissérence des événemens ordinaires, est peut-être plus remarquée aujourd'hui qu'elle ne le fut dans le temps même qu'elle arriva.

Les rois n'avoient point d'autorité, mais ils avoient un nom; le titre de roi étoit héréditaire, & celui de maire étoit électif. Quoi-

les droits honorifiques des seigneurs établis tels qu'ils sont aujourd'hui.

#### LIV. XXXI. CHAP. XVI.

Quoique les maires, dans les derniers temps, eussent mis sur le trône celui des Mérovingiens qu'ils vouloient, ils n'avoient point pris de roi dans une autre famille; & l'ancienne loi, qui donnoit la couronne à une certaine famille, n'étoit point effacée du cœur des Francs. La personne du roi étoit presque inconnue dans la monarchie; mais la royauté ne l'étoit pas. Pépin, fils de Charles Martel, crut qu'il étoit à propos de confondre ces deux titres; confufion qui laisseroit toujours de l'incertitude si la royauté nouvelle étoit héréditaire, ou non: & cela suffisoit à celui qui joignoit à la royauté une grande puissance. Pour lors, l'autorité du maire fut jointe à l'autorité royale. Dans le mêlange de ces deux autorités, il se fit une espece de conciliation. Le maire avoit été électif. & le roi héréditaire: la couronne, au commencement de la seconde race, fut élective, parce que le peuple choisit; elle fut héréditaire, parce qu'il choisit toujours dans la (\*) même famille.

Le

<sup>(\*)</sup> Voyez le testament de Charlemagne; & le partage que Louis le débonnaire sit à ses ensans dans l'assemblée des états ténue à Quierzy, rapporté par Goldaste: Quem populus eligere velit, ut patri sue succedat in regni bareditate.

Le pere le Cointe, malgré la foi de tous les monumens (†), nie (‡) que le paper ait autorisé ce grand changement; une de ses raisons est qu'il auroit sait une injustice. Et il est admirable de voir un historien juger de ce que les hommes ont fait, parce qu'ils auroient du faire! Avec cette maniere de raisonner, il n'y auroit plus d'histoire.

Quoi qu'il en soit, il est certain que, dès le moment de la victoire du duc Pépin, sa famille sut régnante, & que celle des Mérovingiens ne le sut plus. Quand son petit-fils Pépin sut couronné roi, ce ne sut qu'une cérémonie de plus, & un phantôme de moins: il n'acquit rien, parlà, que les ornemens royaux; il n'y eut rien de changé dans la nation.

J'ai dit ceci pour fixer le moment de la révolution; afin qu'on ne se trompe pas, en regardant comme une révolution ce qui n'étoit qu'une conséquence de la

révolution.

Quand

<sup>(†)</sup> L'anonyme, fur l'an 752; & chron. Centul. fur l'an 754.

<sup>(1)</sup> Fabella que post Pippini mortem excogitata est, equitati ac sanctitati Zachariæ pape plurimum adversatur... annales ecclesiastiq. des François; tom. II. pag. 319.

## LIV. XXXI. CHAP. XVI. 55

Quand Hugues Capet fut couronné roi au commencement de la troisieme race, il y eut un plus grand changement; parce que l'état passa, de l'anarchie, à un gouvernement quelconque: mais, quand Pépin prit la couronne, on passa, d'un gouvernement, au même gouvernement.

Quand Pépin fut couronné roi, il ne fit que changer de nom: mais, quand Hugues Capet fut couronné roi, la chose changea; parce qu'un grand fief, uni à la cou-

ronne, fit cesser l'anarchie.

Quand Pepin fut couronné roi, le titre de roi fut uni au plus grand office; quand Hugues Capet fut couronné, le titre de roi fut uni au plus grand fief.

#### CHAPITRE XVII.

Chose particuliere dans l'élection des rois de la seconde race.

On voit, dans la formule (\*) de la confécration de Pépin, que Charles & Carloman furent aussi oints & bénis; & que les seigneurs François s'obligerent, sous peine

<sup>(\*)</sup> Tome V. des historiens de France par les pp. bénédictins, pag. 9.

peine d'interdiction & d'excommunication, de n'élire (†) jamais personne d'une autre race.

Il paroit, par les testamens de Charlemagne & de Louis le débonnaire, que les Francs choisissoient entre les ensais des rois; ce qui se rapporte très-bien à la clause ci-dessis. Et, lorsque l'empire passa dans une autre maison que celle de Charlemagne, la faculté d'élire, qui étoit restreinte & conditionelle, devint pure & simple; & on s'éloigna de l'ancienne constitution.

Pepin, se sentant près de sa fin, convoya (1) les seigneurs ecclésiastiques & laies à saint Denys; & partagea son royaume à ses deux fils, Charles & Carloman. Nous n'avons point les actes de cette assemblée: mais on trouve ce qui s'y passa, dans l'auteur de l'ancienne collection historique mise au jour par Canisius (5), & celui des annales de Metz, comme l'a remarqué (\*\*) Mr. Baluze. Et j'y vois deux choses, en quelque saçon, contraires: qu'il set le partage du consentement des grands; & ensuite.

<sup>(†)</sup> Ut nunquam de alterius lumbis regens in avo prasumant eligere, sed ex ipsorum, lbid. pag. 10.

<sup>(†)</sup> L'an 768.

<sup>(6)</sup> Tom. 11. Lestionis antiqua.

<sup>(\*\*)</sup> Edit. des capitulaires, tom. I. pag. 188.

# LIV. XXXI. CHAP. XVII. 57

fuite, qu'il le fit par un droit paternel. Cela prouve ce que j'ai dit, que le droit du peuple, dans cette race, étoit délire dans la famille: c'étoit, à proprement parler, plutôt un droit d'exclure, qu'un droit d'élire.

Cette espece de droit d'élection se trouve confirmé par les monumens de la seconde race. Tel est ce capitulaire de la division de l'empire que Charlemagne fait entre ses trois enfans, où après avoit formé leur partage, il dit (††) que, " Si un des trois freres a un fils, tel que le peuple veuille l'élire pour qu'il succede au royaume de son pere, ses oncles y confentiront ".

Cette même disposition se trouve dans le partage (11) que Louis le débonnaire fit entre ses trois enfans, Pépin, Louis & Charles, l'an 837, dans l'assemblée d'Aixla-chapelle; & encore dans un autre (§§) par-

(††) Dans le capitulaire I. de l'an 806. édit. de Baluze, pag. 439. art. 5.
(11) Dans Goldaste, constitutions impérial. com.

II. p. 19.

(§) Edition de Baluze, p. 174. art. 14. Si verò aliquis illorum decedens, legitimos fillos reliquerit, non inter eos potestas ipsa divitatur; sed potius populus pariter conveniens, unum ex iis, quem Domi-

partage du même empereur fait vingt ans auparavant, entre Lothaire, Pépin & Louis. On peut voir encore le serment que Louis le begue fit à Compiegne, lorsqu'il y fut couronné. " Moi Louis (\*\*\*), constitué n roi par la miséricorde de dieu & l'élec-" tion du peuple, je promets....". Ce que je dis est confirmé par les actes du concile de Valence (†††), tenu l'an 890, pour l'élection de Louis, fils de Boson, au royaume d'Arles. On y élit Louis; & on donne pour principales raisons de son élection, qu'il étoit de la famille impériale (\\\\), que Charles le gras lui avoit donné la dignité de roi, & que l'empereur Armoul l'avoit investi par le sceptre & par le ministere de ses ambassadeurs. Le royaume d'Arles, comme les autres, démembrés ou dépendans de l'empire de Charlemagle, étoit électif & héréditaire.

CHA-

unsepoliterit, eligat; & bune fenior frater in loco fratris & filit suscipiat.

<sup>(\*\*\*)</sup> Capitulaire de l'an 877, édition de Babuze, pag. 272.

<sup>(444)</sup> Dans Dumont, corps diplomatique, tom. I art. 36.

<sup>(111)</sup> Par femmes:

#### CHAPITRE XVIII.

#### CHARLEMAGNE.

CHARLEMAGNE fongea à tenir le pouvoir de la noblesse dans ses limites, & à empêcher l'oppression du clergé & des hommes libres. Il mit un tel tempérament dans les ordres de l'état, qu'ils furent contrebalancés, & qu'il resta le maître. Tout fut uni par la force de son génie. Il mena continuellement la noblesse d'expédition en expédition; il ne lui laissa pas le temps de former des desseins, & l'occupa toute entiere à suivre les siens. L'empire se maintint par la grandeur du chef: le prince étoit grand, l'homme l'étoit davantage. Les rois ses enfans furent fes premiers fujets, les instrumens de fon pouvoir & les modeles de l'obéissance. Il fit d'admirables réglemens; il fit plus, il les fit exé-Son génie se répandit sur toutes les parties de l'empire. On voit, dans les loix de ce prince, un esprit de prévoyance qui comprend tout, & une certaine force qui entraîne tout. Les prétextes (\*) pour éluder

<sup>(\*)</sup> Voyez fon capitulaire III. de l'an 811. p. 486. art, 1,2,3,4,5,6,7 & 8; & le capitulaire II, C 6

éluder les devoirs sont ôtés; les négligences corrigées, les abus réformés ou prévenus. Il savoit punir; il savoit encore mieux pardonner. Vaste dans ses desseins, simple dans l'exécution, personne n'eut à un plus haut degré l'art de faire les plus grandes choses avec facilité, & les difficiles avec promptitude. Il parcouroit sans cesse son vaste empire, portant la main par - tout où il alloit tomber. Les affaires renaissoient de toutes parts, il les finissoit de toutes parts. Jamais prince ne sçut mieux braver les dangers, jamais prince ne les sçut mieux éviter. Il se joua de tous les périls, & particuliérement de ceux qu'éprouvent presque toujours les grands conquérans, je veux dire les conspirations. Ce prince prodigieux étoit extrêmement modéré, fon caractere étoit doux, ses manieres simples; il aimoit à vivre avec les gens de sa cour. Il sut peut-être trop sensible au plaisir des semmes: mais un prince qui gouverna toujours par lui mê-me, & qui passa sa vie dans les travaux, peut mériter plus d'excuses. Il mit une regle admirable dans sa dépense: il sit valoir ses domaines avec sagesse, avec attention

de l'an 812. p. 490. art. 1; & le capitulaire de la même année, p. 494. art. 9 & 11; & autres.

## LIV. XXXI. CHAP. XIX. 61

tention, avec économie; un pere de famille (†) pourroit apprendre, dans ses loix, à gouverner sa maison. On voit, dans ses capitulaires, la source pure & facrée d'où il tira ses richesses. Je ne dirai plus qu'un mot: il ordonnoit (†) qu'on vendit les œus des basse-cours de ses domaines, & les herbes inutiles de ses jardins: & il avoit distribué à ses peuples toutes les richesses des Lombards, & les immenses tréfors de ces Huns qui avoient dépouillé l'univers.

### CHAPITRE XIX.

Continuation du même sujet.

CHARLEMAGNE & ses premiers successeurs craignirent que ceux qu'ils placeroient dans des lieux éloignés ne sussent portés à la révolte; ils crurent qu'ils trouveroient plus de docilité dans les ecclésiastiques,

<sup>(†)</sup> Voyez le capitulaire de Willis, de l'an 800 son capitulaire II. de l'an 813. art. 6 & 19; & le liv. V. des capitul. art. 303.

<sup>(1)</sup> Capitulaire de Willis, art. 39. Voyez tout ce capitulaire, qui est un chef-d'œuvre de prudence, de bonne administration & d'économie.

ques: ainsi ils erigerent en Allemagne (\*) un grand nombre d'évechés, & y joignirent de grand fiefs. Il paroît, par quelques chartres, que les clauses qui contenoient les prérogatives de ces fiefs n'étoient pas différentes de celles qu'on mettoit ordinairement dans ces concessions (†), quoiqu'on voie aujourd'hui les principaux ecclésiastiques d'Allemagne revetus de la puisfance souveraine. Quoi qu'il en soit, c'é-toient des pieces qu'ils mettoient en avant contre les Saxons. Ce qu'ils ne pouvoient attendre de l'indolence ou des négligences d'un leude, ils crurent qu'ils devoient l'attendre du zele & de l'attention agissante d'un évêque: outre qu'un tel vassal, bien loin de se servir contr'eux des peuples affujettis, auroit au contraire besoin d'eux pour se soutenir contre ses peuples.

#### CHA-

<sup>(\*)</sup> Voyez entr'autres, la fondation de l'archevéché de Breme, dans le capitulaire de l'an 789. édit. de Baluze, pag. 245.

<sup>(†)</sup> Par exemple, la désense aux juges royaux d'entrer dans le territoire, pour exiger les freda & autres droits. J'en ai beaucoup parlé au livre précédent.

# CHAPITRE XX.

# LOUIS LE DEBONNAIRE

Auguste, étant en Egypte, fit ouvrir le tombeau d'Alexandre : on lui demanda s'il vouloit qu'on ouvrît ceux des Ptolomées: il dit qu'il avoit voulu voir le roi, & non pas les morts: ainsi, dans l'histoire de cette seconde race, on cherche Pépin & Charlemagne; on voudroit voir les rois, & non pas les morts.

Un prince, jouet de ses passions & dupe de ses vertus même; un prince qui ne connut jamais sa force ni sa foiblesse; qui ne scut se concilier ni la crainte ni l'amour; qui, avec peu de vices dans le cœur, avoit toutes sortes de défauts dans l'esprit, prit en main les rênes de l'empire que Charle-

magne avoit tenues.

Dans le temps que l'univers est en larmes pour la mort de fon pere; dans cet instant d'étonnement, où tout le monde demande Charles, & ne le trouve plus; dans le temps qu'il hâte ses pas pour aller remplir sa place, il envoie devant lui des gens assidés pour arrêter ceux qui avoient contribué au désordre de la conduite de fes

fes sœurs. Cela causa de sanglantes tragédies (\*). C'étoient des imprudences bien précipitées. Il commença à venger les crimes domestiques, avant d'ètre arrivé au palais; & à révolter les esprits, avant d'ètre le maître.

Il fit crever les yeux à Bernard roi d'Italie, son neveu, qui étoit venu implorer sa clémence, & qui mourut quelques jours après; cela multiplia ses ennemis. La crainte qu'il en eut le détermina à faire tondre ses freres; cela en augmenta encore le nombre. Ces deux derniers lui surent bien reprochés (†): on ne manqua pas de dire qu'il avoit violé son serment, & les promesses (‡) solemnelles qu'il avoit saites à son pere, le jour de son couronnement.

Après la mort de l'impératrice Hirmengarde, dont il avoit trois enfans, il épousa Judith; il en eut un fils: & bientôt, mêlant les complaisances d'un vieux mari avec toutes

<sup>(\*)</sup> L'auteur incertain de la vie de Louis le débonnaire, dans le recueil de Duchesne, tome ll. pag. 295.

<sup>(†)</sup> Voyez le procès verbal de sa dégradation, dans le recueil de Ducheshe, tom. II. pag. 323.

<sup>(4)</sup> Il lui ordonna d'avoir, pour ses sœurs, ses freres & ses neveux, une clémence sans bornes, indeficientem misericordiam. Tegan, dans le requeil de Duchesne, tom. II. pag. 276.

# LIV. XXXI. CHAP. XX. 65 toutes les foiblesses d'un vieux roi, il mit un désordre dans la famille, qui entraina la chûte de la monarchie.

Il changea fans cesse les partages qu'il avoit saits à ses enfans. Cependant ces partages avoient été confirmés tour à tour par ses sermens, ceux de ses enfans & ceux des seigneurs. C'étoit vouloir tenter la sidélité de ses sujets; c'étoit chercher à mettre de la confusion, des scrupules & des équivoques dans l'obéissance; c'étoit consondre les droits divers des princes, dans un temps sur-tout où, les forteresses étant rares, le premier rempart de l'autorité étoit la soi promise & la soi reçue.

Les enfans de l'empereur, pour maintenir leurs partages, solliciterent le clergé, & lui donnerent des droits inouis jusqu'alors. Ces droits étoient spécieux; on faisoit entrer le clergé en garantie d'une chose qu'on avoit voulu qu'il autorisat. Agobard (§) représenta à Louis le débonnaire qu'il avoit envoyé Lothaire à Rome pour le faire déclarer empereur; qu'il avoit fait des partages à ses ensans, après avoir consulté le ciel par trois jours de jeûnes & de prieres. Que pouvoit saire un prince superstitieux, attaqué d'ailleurs par la superstition même? On sent quel échec l'autorité

<sup>(§)</sup> Voyez les lettres.

rité souveraine reçut deux sois, par la prison de ce prince & sa pénitence publique. On avoit voulu dégrader le roi, on dé-

grada la royauté.

On a d'abord de la peine à comprendre comment un prince, qui avoit plusieurs bonnes qualités, qui ne manquoit pas de lumieres, qui aimoit naturellement le bien, &, pour tout dire enfin, le fils de Charlemagne, put avoir des ennemis (\*\*) si nombreux, si violens, si irréconciliables, si ardens à l'offenser, si insolens dans son humiliation, si déterminés à le perdre: & ils l'auroient perdu deux fois sans retour, si ses enfans, dans le fond plus honnètes gens qu'eux, eussent pu suivre un projet & convenir de quelque chose.

#### CHAPITRE XXI.

Continuation du même sujet.

La force que Charlemagne avoit mise dans la nation subsista assez sous Louis le debon-

<sup>(\*\*)</sup> Voyez le procès-verbal de sa dégradation, dans le recueil de Duchesse, tom. II p. 331. Voy. aussi sa vie écrite par Tegan. Tanto enim odio la borabat, ut taderet eos vità ipsius, dit l'auteur incertain, dans Duchesne, tom. II. pag. 307.

# LIV. XXXI. CHAP. XXI. 67

hommaire, pour que l'état pût se maintenir lans sa grandeur, & être respecté des étrangers. Le prince avoit l'esprit soible; mais la nation étoit guerriere. L'autorité se perdoit au-dedans, sans que la puissance parût diminuer au dehors.

Charles Martel, Pépin & Charlemagne gouvernerent l'un après l'autre la monarchie. Le premier flatta l'avarice des gens de guerre; les deux autres celle du clergé: Louis le débonnaire mécontenta tous les deux.

Dans la constitution Françoise, le roi, la noblesse & le clergé avoient dans leurs mains toute la puissance de l'état. Charles Martel, Pépin & Charlemagne se joignirent quelquesois d'intérêts avec l'une des deux parties pour contenir l'autre, & presque toujours avec toutes les deux: mais Louis le dédonnaire détacha de sui l'un & l'autre de ces corps. Il indisposa les évêques par des réglemens qui leur parurent rigides, parce qu'il alloit plus loin qu'ils ne vouloient aller eux-mèmes. Il y a de trèsbonnes loix faites mal-à-propos. Les évêques, accoutumés dans ces temps-là à aller à la guerre contre les Sarrasins (\*)

<sup>(\*) &</sup>quot; Pour lors les évêques & les clercs commen-» cerent à quitter les ceintures & les baudriers d'or,

& les Saxons, étoient bien éloignés de l'esprit monastique. D'un autre côté, ayant perdu toute sorte de confiance pour sa noblesse, il éleva des gens de néant (†): il la priva de ses emplois (‡), la renvoya du palais, appella des étrangers. Il s'étoit séparé de ces deux corps, il en sut abandonné.

#### CHAPITRE XXII.

Continuation du même sujet.

MAIS ce qui affoiblit sur tout la monarchie, c'est que ce prince en dissipa les domai-

les couteaux enrichis de pierreries qui y étoient fuspendus les habillemens d'un goût exquis, les éperons dont la richesse accabloit leurs talons. Mais l'ennemi du genre humain ne soussir point une telle dévotion, qui souleva contr'elle les ecclésiastiques de tous les ordres, & se fit à ellemème la guerre ". L'auteur incertain de la vie de Louis le débonnaire, dans le recueil de Duchesu, tom. II. pag. 298.

<sup>(†)</sup> Tégan dit que ce qui se faisoit très - rarement sous Charlemagne, se sit communément sous Louis.

<sup>(1)</sup> Voulant contenir la noblesse, il prit pour son chambrier un certain Benard, qui acheva de la desespérer.

# LIV. XXXI. CHAP. XXII. 69

tomaines (\*). C'est ici que Nitard un des plus judicieux historiens que nous ayons; Nitard, petit-fils de Charlemagne, qui étoit attaché au parti de Louis le débonnaire, & qui écrivoit l'histoire par ordre de Charles le chauve, doit être écouté.

Il dit " qu'un certain Adelhard avoit " eu, pendant un temps, un tel empire " fur l'esprit de l'empereur, que ce prince " fuivoit sa volonté en toutes choses; " qu'à l'instigation de ce favori, il avoit " donné les biens fiscaux (†) à tous ceux " qui en avoient voulu; & par - là avoit " anéanti la république (‡)". Ainsi, il fit, dans tout l'empire, ce que j'ai dit (§) qu'il avoit fait en Aquitaine; chose que Charlemagne répara, & que personne ne répara plus.

L'état fut mis dans cet épuisement où Charles Martel le trouva lorsqu'il parvint à la mairerie; & l'on étoit dans ces circons-

<sup>(\*)</sup> Villas regias, qua erant sui Es avi Es tritavi, sidelibus, suis tradidit eas in possessiones sempiternas: fecit enim boc diù tempore. Tegan, de gestis Ludovici pii.

<sup>(†)</sup> Hinc libertates, binc publica in propriis usibus distribuere suasit. Nitard. liv. IV. à la fin.

<sup>(1)</sup> Rem publicam penitus annulavit. Ibid.

<sup>(5)</sup> Voyez le liv. XXX. chap. XIIL

constances, qu'il n'étoit plus question d'un

coup d'autorité pour le rétablir.

Le fisc se trouva si pauvre, que, sous Charles le chauve, on ne maintenoit (\*\*) personne dans les honneurs; on n'accordoit la sureté à personne, que pour de l'argent: quand on pouvoit détruire les Normands (††), on les laissoit échaper pour de l'argent: & le premier conseil que Hincmar donna à Louis le begue, c'est de demander, dans une assemblée, de quoi soutenir les dépenses de sa maison.

#### CHAPITRE XXIII.

Continuation du même sujet.

Le clergé eut sujet de se repentir de la protection qu'il avoit accordée aux enfans de Louis le débonnaire. Ce prince, comme j'ai dit, n'avoit jamais donné (\*) de préceptions des biens de l'église aux laïcs: mais bientôt Lothaire en Italie, & Pépin

(\*\*) Hincmar, lett. prem. à Louis le begue.

<sup>(††)</sup> Voyez le fragment de la chronique du monaftere de S. Serge d'Angers, dans Duchesne, tom. Il. pag. 405.

<sup>(\*)</sup> Voyez ce que disent les évêques dans le synode de l'an 845, apud Teudonis villam, art. 4.

LIV. XXXI. CHAP. XXII. 71

Pépin en Aquitaine, quitterent le plan de

Charlemagne, & reprirent celui de Charles

Martel. Les ecclésiastiques eurent recours

à l'empereur contre ses enfans: mais ils

avoient affoibli eux-mêmes l'autorité qu'ils

réclamoient. En Aquitaine, on eut quelque condescendance: en Italie, on n'obéit

pas.

Les guerres civiles, qui avoient troublé la vie de Louis le débonnaire, furent le germe de celles qui suivirent sa mort. Les trois freres, Lothaire, Louis & Charles, chercherent, chacun de leur côté, à attirer les grands dans leur parti, & à se faire des créatures. Ils donnerent, à ceux qui voulurent les suivre, des préceptions des biens de l'église; &, pour gagner la noblesse, ils lui livrerent le clergé.

On voit, dans les capitulaires (†), que ces princes furent obligés de céder à l'importunité des demandes, & qu'on leur arracha souvent ce qu'ils n'auroient pas voulu

<sup>(†)</sup> Voyez le synode de l'an 845, apud Teudonis villain, art 3 & 4. qui décrit très bien l'état des chofes; amfi-bien que celui de la même année tenu au palais de Vernes, art. 12; & le synode de Beauvais encore de la même année, art. 3, 4 & 6; & le capitulaire in villà Sparnaco, de l'an 846, art. 20; & la lettre que les évêques affemblées à Rheims écrivirent, l'an 858, à Louis le Germanique, art. 8.

donner: on y voit que le clergé se croyoit plus opprimé par la noblesse que par les rois. Il paroît encore que Charles le chauve (1) sut celui qui attaqua le plus le patrimoine du clergé: soit qu'il sût le plus irrité contre lui, parce qu'il avoit dégradé son pere à son occasion; soit qu'il sût le plus timide. Quoi qu'il en soit, on voit, dans les capitulaires (5), des querelles continuel-

- (†) Voyez le capitulaire in villà Sparnaco, de l'an 846. La noblesse avoit irrité le roi contre les évéques, de sorte qu'il les chassa de l'assemblée: on choisit quelques canons des synodes, & on leur déclara que ce seroient les seuls qu'on observeroit; on ne leur accorda que ce qu'il étoit impossible de leur resuser. Voyez les articles 20, 21 & 22. Voy. aussi la lettre que les évéques assemblés écrivirent, l'an 858. à Louis le Germanique, art 8; & l'édit. de Pistes, de l'an 864. art 5.
- (§) Voyez le même capitulaire de l'an 846. in vissa Sparnaco. Voyez aussi le capitulaire de l'assemblée tenue apud Marsnam, de l'an 847, att. 4, dans laquelle le clergé se retrancha à demander qu'on le remit en possession de tout ce dont il avoit joui sous le regne de Louis le débonnaire. Voyez aussi le capitulaire de l'an 851, apud Marsnam, art. 6 & 7, qui maintient la noblesse & le clergé dans leurs possessions: & celui apud Bonoidum, de l'an \$56, qui est une remontrance des évêques au roi, sur ce que les maux, après tant de loix saites, n'avoient pas été réparés; & ensin la lettre que les évêques assemblés à Rheims écrivirent, l'an 858, à Louis le Germanique, art. 8.

LIV. XXXI. CHAP. XXIII. 73 tinuelles entre le clergé qui demandoit ses biens, & la noblesse qui refusoit, qui éludoit, ou qui différoit de les rendre; & les rois entre deux.

C'est un spectacle digne de pitié, de voir l'état des choses en ces temps-là. Pendant que Louis le débonnaire faisoit aux églises des dons immenses de ses domaines; ses enfans distribuoient les biens du clergé aux laïcs. Souvent la même main qui fondoit des abbayes nouvelles, dépouilloit les anoiennes. Le clergé n'avoit point un état fixe. On lui ôtoit; il regagnoit: mais la couronne perdoit toujours.

Vers la fin du regne de Charles le chauve, & depuis ce regne, il ne fût plus guere question des démèlés du clergé & des laics sur la restitution des biens de l'église. Les évêques jetterent bien encore quelques soupirs dans leurs remontrances à Charles le chauve, que l'on trouve dans le capitulaire de l'an 856, & dans la lettre (\*\*) qu'ils écrivirent à Louis le Germanique l'an 858: mais ils proposoient des choses, & ils réclamoient des promesses tant de sois étudées, que l'on voit qu'ils n'avoient aucune espérance de les obtenir.

H

<sup>(\*</sup>x) Art. 8.

Il ne fut plus question (††) que de réparer en général les torts faits dans l'église & dans l'état. Les rois s'engageoient de ne point ôter aux leudes leurs hommes libres, & de ne plus donner les biens ecclésiastiques par des préceptions (‡‡); de forte que le clergé & la noblesse parurent s'unir d'intérêts.

Les étrangers ravages des Normands, comme j'ai dit, contribuerent beaucoup à mettre fin à ces querelles.

Les rois tous les jours moins accrédités, & par les causes que j'ai dites & par celles que je dirai, crurent n'avoir d'autre parti à prendre que de se mettre entre les mains des eccléssastiques. Mais le clergé avoit affoibli les rois, & les rois avoient affoibli le clergé.

En vain Charles le chauve & ses successeurs appellerent - ils le clergé (§§) pour soute-

(††) Voyez le capitulaire de l'an 851. art. 6 & 7.

(\dagger) Charles le chauve, dans le fynode de Soisfons, ,, dit qu'il avoit promis aux évêques de ne ,, plus donner de préceptions des biens de l'églife ". Capitul. de l'an 853. art. 11. édit. de Baluze, tom. 11. pag. 56. (\sqrt{s}) Voyez dans Nitard, liv. IV. comment, après

(§§) Voyez dans Nitard, liv. IV. comment, après la fuite de Lothaire, les rois Louis & Charles confulterent les évêques, pour sçavoir s'ils pourroient

pren-

#### LIV. XXXI. CHAP. XXIII. 75

foutenir l'état, & en empêcher la chûte; en vain se servirent-ils (\*\*\*) du respect que les peuples avoient pour ce corps, pour maintenir celui qu'on devoit avoir pour eux; en vain chercherent-ils (†††) à donner de l'autorité à leurs loix par l'autorité des canons; en vain joignirent ils les peines ecclésiastiques (‡‡†) aux peines civiles; en vain, pour contrebalancer l'autorité

prendre & partager le royaume qu'il avoit abandonné. En effet, comme les évêques formoient entre eux un corps plus uni que les leudes, il convenoit à ces princes d'affurer leurs droits par une résolution des évêques, qui pourroient engager tous les autres seigneurs à les suivre.

(\*\*\*) Voyez le capitulaire de Charles le chauve, apud Saponarias, de l'an 859. art. 3. 3. Venilon, 9 que j'avois fait archevêque de Sens, m'a facré; & 10 ie ne devois être chalfé du royaume par personne, 10 saltem sine audientià & judicio episcoporum, quon rum ministerio in regem sum consecratus, & qui 10 throni dei sunt dicti, in quibus deus sedet, & 10 per quos sua decernit judicia; quorum paternis 10 correctionibus & castigatoriis judiciis me subdere 10 sui paratus, & 11 prasenti sum subditus ...

(†††) Voyez le capitulaire de Charles le chauve, de Caristaco, de l'an 857. édit. de Baluze, tom. II. pag. 88. art. 1, 2, 3, 4 & 7.

(111) Voyez le fynode de Pistes, de l'an 862. att. 4; & le capitulaire de Carloman & de Louis II, apud Vernis Palatium, de l'an 883, art. 4 & 5.

torité du comte, donnerent - ils ( §§§ ) à chaque évêque la qualité de leur envoyé dans les provinces: il fut impossible au clergé de réparer le mal qu'il avoit fait; & un étrange malheur, dont je parlerai bientot, fit tomber la couronne à terre.

#### CHAPITRE XXIV.

Que les hommes libres furent rendus capables de posséder des fiefs.

J'AI dit que les hommes libres alloient à la guerre sous leur comte, & les vasfaux sous leur seigneur. Cela faisoit que les ordres de l'état se balançoient les uns les autres; &, quoique les leudes eussent des vassaux sous eux, ils pouvoient être contenus par le comte, qui étoit à la tête de tous les hommes libres de la monarchie.

D'abord (\*), ces hommes libres ne purent pas se recommander pour un fief, mais ils le purent dans la fuite; & je trouve que ce changement se fit dans le temps

qui

<sup>(</sup> Capitulaire de l'an 876, fous Charles le chauve in synolo Pontigonensi, édit. de Baluze, art. 12.

<sup>(\*)</sup> Voyez ce que j'ai dit ci-dessus au liv. XXX. chap. dernier, vers la fin.

LIV. XXXI. CHAP. XXIV. 77
qui s'écoula depuis le regne de Gontran
jusqu'à celui de Charlemagne. Je le prouve par la comparaison qu'on peut faire du
traité d'Andely (†) passé entre Gontran,
Childebert & la reine Brunehault, & le partage (‡) fait par Charlemagne à ses ensans,
& un partage pareil fait par Louis le débonnaire. Ces trois actes contiennent des dispositions à peu près pareilles à l'égard des
vassaux; &, comme on y regle les mêmes
points, & à peu près dans les mêmes circonstances, l'esprit & la lettre de ces trois
traités se trouvent à peu près les mêmes
à cet égard.

Mais, pour ce qui concerne les hommes libres, il s'y trouve une différence capitale. Le traité d'Andely ne dit point qu'ils pussent se recommander pour un fief; au lieu qu'on trouve, dans les partages de Charlemagne & de Louis le débonnaire, des clauses expresses pour qu'ils pussent s'y recommander: ce qui fait voir que, depuis le traité d'Andely, un nouvel usage s'introduisoit, par lequel les hommes libres

(†) De l'an 587, dans Grégoire de Tours, liv. IX.

<sup>(1)</sup> Voyez le chapitre suivant, où je parle plus au long de ces partages, & les notes où ils sont cités.

libres étoient devenus capables de cette.

grande prérogative.

Cela dut arriver, lorsque Charles Martel ayant distribué les biens de l'église à ses soldats, & les ayant donnés, partie en sief, partie en alleu; il se fit une espece de révolution dans les loix séodales. Il est vraisemblable que les nobles qui avoient déjà des siefs trouverent plus avantageux de recevoir les nouveau dons en alleu, & que les hommes libres se trouverent encore trop heureux de les recevoir en sief.

# CHAPITRE XXV.

CAUSE PRINCIPALE DE L'AFFOIBLISSEMENT
DE LA SECONDE RACE.

Changement dans les alleux.

CHARLEMAGNE, dans le partage (\*)
dont j'ai parlé au chapitre précedent,
régle qu'après sa mort les hommes de chaque roi recevroient des bénéfices dans le
royaume

<sup>(\*)</sup> De l'an 306, entre Charles, Pépin & Louis. Il est rapporté par Goldaste & par Baluze, tom. I. Pag. 439.

# LIV. XXXI. CHAP. XXV. 79

royaume de leur roi, & non dans le royaume (†) d'un autre; au lieu qu'on conserveroit ses alleux dans quelque royaume que ce fût. Mais il ajoute (+) que tout homme libre pourroit, après la mort de son seigneur, se recommander pour un fief dans les trois royaumes, à qui il voudroit, de même que celui qui n'avoit jamais eu de seigneur. On trouve les mèmes dispositions dans le partage (§) que sit Louis le débonnaire à ses enfans, l'an 817.

Mais, quoique les hommes libres se recommandassent pour un fief, la milice du comte n'en étoit point affoiblie: il falloit toujours que l'homme libre contribuât pour son alleu, & préparât des gens qui en fissent le service, à raison d'un homme pour quatre manoirs; ou bien qu'il préparât un homme qui servit pour lui le fief: & quelques abus s'étant introduits là - dessus, ils furent

le traité d'Andely.

<sup>(†)</sup> Art. 9. pag. 443. Ce qui est conforme au traité d'Andely, dans *Grégoire de Tours*, liv. IX. (‡) Art. 10 Et il n'est point parlé de ceci dans

<sup>(§)</sup> Dans Baluze, tom. I. pag. 174. Licentians babeat unusquisque liber bomo qui seniorem non habuerit, cuicumque ex bis tribus fratribus voluerit, se commendandi, art. 9. Voyez aussi le partage que fit le même empereur, l'an 837, art, 6. édit. de Baluze, pag. 686.

furent corrigés, comme il paroît par les constitutions (\*\*) de Charlemagne; & par celle (††) de Pépin roi d'Italie, qui s'expliquent l'une l'autre.

Ce que les historiens ont dit, que la bataille de Fontenay causa la ruine de la monarchie, est très - vrai : mais qu'il me soit permis de jetter un coup d'œil sur les funestes conséquences de cette journée.

Quelque temps après cette bataille, les trois freres, Lothaire, Louis & Charles, firent un traité (11) dans lequel je trouve des clauses qui durent changer tout l'état politique chez les François.

Dans l'annonciation (§§) que Charles fit au peuple de la partie de ce traité qui le concernoit, il dit que (\*\*\*) tout homme

libre

(\*\*) De l'an 811. édit. de Baluze, tom. I. p. 486. art. 7 & 8; & celle de l'an 812. ibid. pag. 490. art 1. Ut omnis liber homo qui quatuor mansos vestitos de proprio suo, sive de alicujus beneficio, habet, ipse se praparet, S ipse in hosten pergat, sive сит seniore Juo, &c. Voyez aussi le capitulaire de l'an 807. édit. de Baluze, tom. !. pag. 458.

(††) De l'an 793, inseré dans la loi des Lom-

bards, liv. III. tit. 9 chap. IX.

(11) En l'an 847, rapporté par Aubert le Mire & Baluze, tom. II. p. 42, conventus apud Marsnam.

(S) Adnuntiatio.

(\*\*\*) Ut unusquisque liber bomo in nostro regno Seniorem quem voluerit, in nobis & in nostris sidelibus, accipiat, art. 2. de l'annonciation de Charles.

#### LIV. XXXI CHAP. XXV. 9x

libre pourroit choisir pour seigneur qui il voudroit, du roi ou des autres seigneurs. Avant ce traité, l'homme libre pouvoit se recommander pour un fief: mais son alleu restoit toujours sous la puissance immédiate du roi, c'est-à-dire, sous la jurisdiction du comte; & il ne dépendoient du seigneur, auquel il s'étoit recommandé, qu'à raison du fief qu'il en avoit obtenu. Depuis ce traité, tout homme libre put soumettre son alleu au roi, ou à un autre seigneur, à son choix. Il n'est point question de ceux qui se recommandoient pour un fief, mais de ceux qui changeoient leur alleu en fief, & fortoient, pour ainsi dire, de la jurisdiction civile, pour entrer dans la puissance du roi, ou du seigneur qu'ils vouloient choisir.

Ainsi ceux qui étoient autresois nuement sous la puissance du roi, en qualité d'home mes libres sous le comte, devinrent insenfiblement vassaux les uns des autres; puisque chaque homme libre pouvoit choisir pour seigneur qui il vouloit, ou du roi, ou des autres seigneurs.

2°. Qu'un homme changent en fief une terre qu'il possédoit à perpétuité, ces nouveaux siefs ne pouvoient plus être a vie. Auss voyons nous, un moment après,

D' S

une loi (†††) générale pour donner les fiefs aux enfans du possesseur: elle est de Charles le chauve, un des trois princes qui contracterent.

Ce que j'ai dit de la liberté qu'eurent tous les hommes de la monarchie, depuis le traité des trois freres, de choisir pour seigneur qui ils vouloient, du roi ou des autres seigneurs, se consirme par les actes passés depuis ce temps-là.

Du temps de (+++) Charlemagne, lorsqu'un vassal avoit reçu d'un seigneur une chose, ne valût-elle qu'un sou, il ne pouvoit plus le quitter. Mais, sous Charles le chauve, les vassaux purent (\$\$\$) impu-

nément

(†††) Capitulaire de l'an 877. tit. 53. art 9 & 10; apud Carifiacum: Sinuliter & de nostris vassallis faciendum est, &c. Ce capitulaire se rapporte à un autre de la même année & du même lieu, art 3.

(111) Capitulaire d'Aix -la Chapelle, de l'an 813. art. 16. Quòd nullus seniorens suum dimittat, postquàm ab eo acceperit valente solidum unum. Et le

capitulaire de Pépin, de l'an 783. art. 5.

(55) Voyez le capitulaire de Carifiaco, de l'an 856, art. 10 & 13, édit. de Baluze, tom. Il pag. 83, dans lequel le roi & les seigneurs ecclésiastiques & laïcs convinrent de ceci: Et si aliquis de vobis sit cui suus senioratus non placet, &, illi simulat did alium seniorem melius quam ad illum acaptare possit. veniat ad illum, & ipse tranquille & pacisico animo donat illi commeatum. . . . & quod deus illi cupierit ad alium seniorem acaptare potucrit, pacissicè babeat.

# LIV. XXXI. CHAP. XXVI. 83

nément suivre leurs intérêts ou leur caprice: & ce prince s'exprime si fortement là-dessus, qu'il semble plutôt les inviter à jouir de cette liberté, qu'à la restreindre. Du temps de Charlemagne, les bénésices étoient plus personnels que réels; dans la suite, ils devinrent plus réels que personnels.

## CHAPITRE XXVI.

Changement dans les fiefs.

L n'arriva pas de moindres changemens dans les fiefs que dans les alleux. On voit, par le capitulaire (\*) de Compiegne, fait fous le roi Pépin, que ceux à qui le roi donnoit un bénéfice donnoient euxmèmes une partie de ce bénéfice à divers vassaux; mais ces parties n'étoient point distinguées du tout. Le roi les ôtoit, lorsqu'il ôtoit le tout; &, à la mort du lende, le vassal perdoit aussi son arriere fief; un nouveau bénéficiaire venoit, qui établissoit aussi de nouveaux arriere - vassaux. Ainsi

<sup>(\*)</sup> De l'an 757, art. 6. édit. de Baluze, pag.

Ainsi l'arriere-fief ne dépendoit point du fief; c'étoit la personne qui dépendoient. D'un côté, l'arriere-vassal revenoit au roi. parce qu'il n'étoit pas attaché pour toujours au vassal; & l'arriere-fief revenoit de même au roi, parce qu'il étoit le fief même. & non pas une dépendance du fief.

Tel étoit l'arriere - vasselage, lorsque les fiess étoient amovibles; tel il étoit encore. pendant que les fiefs furent à vie. Cela changea, lorsque les fiefs passerent aux héritiers, & que les arriere-fiefs y passerent de même. Ce qui relevoit du roi immédiatement n'en releva plus que médiatement; & la puissance royale se trouva, pour ainsi dire, reculée d'un degré, quel quefois de deux, & souvent davantage.

On voit, dans les livres (†) des fiefs, que, quoique les vassaux du roi pussent donner en fief, c'est-à-dire, en arriere-fief du roi, cependant ces arriere - vassaux ou petits vavasseurs ne pouvoient pas de même donner en fief; de sorte que ce qu'ils avoient donné, ils pouvoient toujours le reprendre. D'ailleurs, une telle concession ne passoit point aux enfans comme les siefs, pirce qu'elle n'étoit point censée faite selon

la loi des fiefs.

# LIV. XXXI. CHAP. XXVI. 85

Si l'on compare l'état où étoit l'arriere-vasselage, du temps que les deux sénateurs de Milan écrivoient ces livres, avec celui où il étoit du temps du roi Pépān, on trouvera que les arriere-fies conserverent plus long-temps (‡) leur nature primitive, que les fiess.

Mais, lorsque ces sénateurs écrivirent, on avoit mis des exceptions si générales à cette regle, qu'elles l'avoient presque anéantie. Car si celui (§) qui avoit reçu un fies du petit vavasseur l'avoit suivi à Rome dans une expédition, il acquéroit tous les droits de vassal: de même, s'il avoit donné de l'argent au petit vavasseur pour obtenir le fief, celui-ci ne pouvoit le lui ôter, ni l'empècher de le transmettre à son fils, jusqu'à ce qu'il lui cût rendu son argent. Enfin, cètte regle (\*\*) n'étoit plus suivie dans le sénat de Milan.

CH A-

- (1) Au moins en Italie & en Allemagne.
- (§) Liv. I. des fiefs, chap. L
- (\*\*) *Ibid*.

## CHAPITRE XXVII.

Autre changement arrivé dans les fiefs.

Du temps de Charlemagne (\*), on étoit obligé, fous de grandes peines, de se rendre à la convocation, pour quelque guerre que ce fût; on ne recevoit point d'excuses; & le comte qui auroit exempté quelqu'un auroit été puni lui-même. Mais le traité des trois freres (†) mit là dessus une restriction (1) qui tira, pour ainsi dire, la noblesse de la main du roi; on ne sut plus tenu de suivre le roi à la guerre, que quand cette guerre étoit défensive. Il fut libre, dans les autres, de suivre son seigneur, ou de vaquer à ses affaires. traité se rapporte à un autre, fait (§) cinq ans

[\*] Capitulaire de l'an 802, art. 7. édit. de Ba-

luze, pag. 365.

[†] Apud Marsnam, l'an 847. édit.de Baluze, p. 42. [4] Volumus ut cujuscumque nostrum bomo, in cujuscumque regno sit, cum seniore suo in bostem, vel aliis suis utilitatibus, pergat; nistalis regni invasio quam Lamtuveri dicunt, quòd absit, acciderit, u omnis populus illius regni ad eam repellendam commoniter pergat , art. 5. ibil pag. 44

[ ] Apul Argentoratum, dans Baluze, capitulaires, tom. II. pag. 39.

# LIV. XXXI. CHAP. XXVII. 87

ans auparavant entre les deux freres Charles le chauve & Louis roi de Germanie, par lequel ces deux freres dispenserent leurs vassaux de les suivre à la guerre, en cas qu'ils sissent quelqu'entreprise l'un contre l'autre; chose que les deux princes jurerent, & qu'ils sirent jurer aux deux armées.

La mort de cent mille François à la bataille de Fontenay fit penser (\*\*) à ce qui restoit encore de noblesse, que, par les querelles particulieres de ses rois sur leur partage, elle seroit ensin exterminée; & que leur ambition & leur jalousie seroit verser tout ce qu'il y avoit encore de sang à répandre. On sit cette loi, que la noblesse ne seroit contrainte de suivre les princes à la guerre, que lorsqu'il s'agiroit de désendre l'état contre une invasion étrangere. Elle sut en usage (††) pendant plusieurs siecles.

CHA-

<sup>(\*\*)</sup> Effectivement, ce fut la noblesse qui fit ce traité. Voyez Nitard, liv. IV.

<sup>(††)</sup> Voyez la loi de Guy roi des Romains, parmi celles qui ont été ajoutées à la loi falique & à celle des Lombards, tit. 6. §. 2, dans Echard.

#### CHAPITRE XXVIIL

· Changemens arrivés dans les grands offices Es dans les fiefs.

L sembloit que tout prit un vice particulier, & se corrompit en même temps. J'ai dit que, dans les premiers temps, plusieurs fiess étoient aliénés à perpétuité ; mais c'étoient des cas particuliers, & les fiefs en général conservoient toujours leur propre nature; &, si la couronne avoit perdu des fiefs, elle en avoit substitué d'autres. L'ai dit encore que la couronne n'avoit jamais aliéné les grands offices à perpétuité (\*).

Mais Charles le chauve fit un réglement général, qui affecta également & les grands offices & les fiefs: il établit, dans ses capitulaires, que les comtés (†) seroient

don-

<sup>(\*)</sup> Des auteurs ont dit que la comté de Toulouse avoit été donnée par Charles Martel, & passa d'heri: tier en héritier jusqu'au dernier Raymond: mais, si cela est, ce fut l'effet de quelques circonstances qui purent engager à choisir les comtes de Toulouse parmi les enfans du dernier possesseur.

<sup>(†)</sup> Voyez son capitulaire, de l'an 877, tit. 53. art. 9 & 10, apud Carifiacum. Ce capitulaire fe rap-

LIV. XXXI. CHAP. XXVIII. 89 données aux enfans du comte; & il voulut que ce réglement eût encore lieu pour les fiefs.

On verra, tout à l'heure, que ce réglement reçut une plus grande extension; de sorte que les grands offices & les siess passerent à des parens' plus éloignés. Il suivit de là que la plupart des seigneurs, qui resevoient immédiatement de la couronne, n'en releverent plus que médiatement. Ces comtes, qui rendoient autresois la justice dans les plaids du roi; ces comtes, qui menoient les hommes libres à la guerre, se trouverent entre le roi & ses hommes libres; & la puissance se trouverent entre le roi & ses hommes libres; & la puissance se trouverent entre le roi & se hommes libres à la guerre, se trouverent entre le roi & se hommes libres à la que recere reculée d'un degré.

Il y a plus; il paroît, par les capitulaires (1), que les comtes avoient des bénéfices attachés à leurs comtés, & des vasfaux sous eux. Quand les comtés surent héréditaires, ces vassaux du comte ne surent plus les vassaux immédiats du roi; les bénesices attachés aux comtés ne su-

rent

rapporte à un autre de la même année & du même lieu, art 3.

<sup>(+)</sup> Le capitulaire HI, de l'an 812 art. 7; & celui de l'an 815 art. 6, sur les Espagnols; le recueil des capitulaires, liv. V. art. 228; & le capitulaire de l'an 869 art. 2; & celui de l'an 877 art. 13, édit. de Buluze.

rent plus les bénéfices du roi; les comtes devinrent plus puissans, parce que les vasfaux qu'ils avoient déjà les mirent en état de s'en proci er d'autres.

Pour bien sentir l'affoiblissement qui en résulta à la fin de la seconde race, il n'y a qu'à voir ce qui arriva au commencement de la troisseme, où la multiplication des arriere-siess mit les grands vassaux au

désespoir.

C'étoit une coutume (§) du royaume, que, quand les ainés avoient donné des partages à leurs cadets, ceux-ci en faisoient hommage à l'ainé; de maniere que le seigneur dominant ne les tenoit plus qu'en arriere - fief. Philippe Auguste, le duc de Bourgogne, les comtes de Nevers, de Boulogne, de saint Paul, de Dampierre, & autres seigneurs, déclarerent (\*\*) que dorénavant, soit que le fief sût divifé par succession ou autrement, le tout reléveroit toujours du même seigneur, sans aucun seigneur moyen. Cette ordonnance ne fut pas généralement suivie; car, comme j'ai dit ailleurs, il étoit impossible

<sup>(§)</sup> Comme il paroît par Othon de Frissingue, des gestes de Frédéric, liv. II. chap. XXIX.

<sup>(\*\*)</sup> Voyez l'ordonnance de Philippe Auguste, de l'an 1209, dans le nouveau recueil.

LIV. XXXI. CHAP. XXIX. 91 ble de faire, dans ces temps-là, des ordonnances générales: mais plusieurs de nos coutumes se réglerent là-dessus.

#### CHAPITRE XXIX.

De la nature des fiefs depuis le regne de CHARLES LE CHAUVE

J'AI dit que Charles le chauve voulut que, quand le possesseur d'un grand office ou d'un fies laisseroit en mourant un fils, l'office ou le fies lui sût donné. Il seroit difficile de suivre le progrès des abus qui en résulterent, & de l'extension qu'on donna à cette loi dans chaque pays. Je trouve, dans les livres (\*) des fiess, qu'au commencement du regne de l'empereur Conmencement du regne de l'empereur Conmination, ne passoient point aux petits-fils; ils passoient seulement à celui des enfans (†) du dernier possesseur que le seigneur avoit chois: ainsi les fiess surent donnés par une espece d'élection, que le seigneur fit entre ses ensans.

J'ai

<sup>(\*)</sup> Liv, I, tit, 1.

<sup>(†)</sup> Sic progressum est, ut ad silios deveniret in quem dominus boc vellet benesicium consirmare, ibid.

J'ai expliqué, an chapitre XVII de ce livre, comment, dans la seconde race. la couronne se trouvoit à certains égards élective, & à certains égards héréditaire. Elle étoit héréditaire, parce qu'on prenoit toujours les rois dans cette race; elle l'étoit encore, parce que les enfans succédoient: elle étoit élective, parce que le peuple choisissoit entre les enfans. Comme les chofes vont toujours de proche en proche, & qu'une loi politique a toujours du rapport a une autre loi politique, on suivit (1) pour la succession de fiefs, le même esprit que l'on avoit suivi pour la succession à la couronne. Ainsi les fiess passerent aux enfans, & par droit de succession & par droit d'élection; & chaque fief se trouva, comme la couronne, électif & héréditaire.

Ce droit d'élection, dans la personne du seigneur, ne subsistoit (§) pas du temps des auteurs (\*\*) des livres des fiefs, c'està-dire, sous le regne de l'empereur Frédé-

xic I.

CHA-

<sup>(1)</sup> Au moins en Italie & en Allemagne.

<sup>(§)</sup> Quòd bodie ità stabilitum est, ut ad omnes aqua-Ater veniat. liv. I. des fiefs, tit 1.

<sup>(\*\*)</sup> Gerardus Niger . [3 Aubertus de Orto.

# CHAPITRE XXX.

Continuation du même sujet.

It est dit, dans les livres des siefs, que, quand (\*) l'empereur Conrad partit pout Rome, les sideles qui étoient à son service lui demanderent de faire une loi pour que les siefs, qui passoient aux enfans, passassent aussi aux petits-enfans; & que celui dont le frere étoit mort sans héritiers légitimes, pût succéder au sief qui avoit appartenu à leur pere commun: cela sut accordé.

On y ajoute, & il faut se souvenir que ceux qui parlent vivoient (†) du temps de l'empereur Frédéric I, " que les ansciens jurisconsultes (†) avoient toujours » tenu que la succession des siess en ligne » collatérale ne passoit point au delà des » freres germains; quoique, dans des » temps modernes, on l'eût portée jusqu'au septieme degré; comme, par le » droit nouveau, on l'avoit portée en limps me directe jusqu'à l'infini ". C'est ainsi que

<sup>(\*)</sup> Liv. I. des fiefs, tit. 1.

<sup>(†)</sup> Cujas l'a très - bien prouvé.

<sup>(4)</sup> Liv. I des fiefs, tit. 1.

# 94 DE L'ESPRIT DES LOIX,

que la loi de Conrad reçut peu à peu des extensions.

Toutes ces choses supposées, la simple lecture de l'histoire de france fera voir que la perpétuité des fiefs s'établit plutôt en France qu'en Allemagne. Lorsque l'empereur Conrad I commença à régner en 1024, les choses se trouverent encore en Allemagne comme elles étoient déjà en France sous le regne de Charles le chauve, qui mourut en 877. Mais en France, depuis le regne de Charles le chauve, il se fit de tels changemens, que Charles le simple se trouva hors d'état de disputer à une maison étrangere ses droits incontestables à l'empire; & qu'enfin, du temps de Hugues Capet, la maison régnante, dépouillée de tous ses domaines, ne put pas même soutenir la couronne.

La foiblesse d'esprit de Charles le chauve mit en France une égale foiblesse dans l'état. Mais, comme Louis le Germanique son frere, & quelques - uns de ceux qui lui succéderent, eurent de plus grandes qualités, la force de leur état se soutint plus long - temps.

Que dis je? Peut être que l'humeur flegmatique, &, si j'ose le dire, l'immutabilité de l'esprit de la nation Allemande, résista plus long temps que celui de la nation

# LIV. XXXI. CHAP. XXX. 95 nation Françoise à cette disposition des choses, qui faisoit que les fiess, comme par une tendance naturelle, se perpétuoient dans les familles.

J'ajoute que le royaume d'Allemagne ne fut pas dévasté, &, pour ainsi dire, anéanti, comme le fut celui de France, par ce genre particulier de guerre que lui firent les Normands & les Sarrasins. Il y avoit moins de richesses en Allemagne, moins de villes à saccager, moins de côtes à parcourir, plus de marais à franchir, plus de forets à pénétrer. Les princes, qui ne virent pas à chaque instant l'état prêt à tomber, eurent moins besoin de leurs vasfaux, c'est-à-dire, en dépendirent moins. Et il y a apparence que, si les empereurs d'Allemagne n'avoient été obligés de s'aller faire couronner à Rome, & de faire des expéditions continuelles en Italie, les fiefs auroient conservé plus long-temps chez eux leur nature primitive.

# CHAPITRE XXXI.

Comment l'empire sortit de la maison de CHARLEMAGNE.

L'EMPIRE qui, au préjudice de la branche de Charles le chauve, avoit déjà

#### DE L'ESPRIT DES LOIX, 96

été donné aux (\*) batards de celle de Louis le Germanique, passa encore dans une maison étrangere, par l'élection de Conrad, duc de Franconie, l'an 912. La branche qui régnoit en France, & qui pouvoit à peine disputer des villages, étoit encore moins en état de disputer l'empire. Nous avons un accord passé entre Charles le simple & l'empereur Henri I, qui avoit succédé à Conrad. On l'appelle le pacte de Bonn (†). Les deux princes se rendirent dans un navire qu'on avoit placé au milieu du Rhin, & se jurerent une amitié éternelle. On employa un mezzo termine affez bon. Charles prit le titre de roi de la France occidentale, & Henri celui de roi de la France orientale. Charles contracta avec le roi de Germanie, & non avec l'empereur.

### CHAPITRE XXXII.

Comment la couronne de France passa dans la maison de HUGUES CAPET

L'HE'RE'DITE' des fiefs, & l'établis-fement général des arrière-fiefs, éteignirent

(\*) Arnoul, & son fils Louis IV. (†) De l'an 926, rapporté par Aubert le Mire, cod, donationum piarum, chap. XXVII.

# LIV. XXXI. CHAP. XXXII. 97

gnirent le gouvernement politique, & formerent le gouvernement féodal. Au lieu de cette multitude innombrable de vassaux que les rois avoient eus, il n'en eurent plus que quelques - uns, dont les autres dépendirent. Les rois n'eurent presque plus d'autorité directe: un pouvoir qui devoit passer par tant d'autres pouvoirs, & par de si grands pouvoirs, s'arrêta ou se perdit avant d'arriver à son terme. De si grands vassaux n'obéirent plus; & ils se servirent même de leurs arriere-vassaux pour ne plus obéir. Les rois, privés de leurs domaines, réduits aux villes de Rheims & de Laon, resterent à leur merci. L'arbre étendit trop loin ses branches, & la tête se sécha. Le royaume se trouva sans domaine, comme est aujourd'hui l'empire. On donna la couronne à un des plus puissans vassaux.

Les Normands ravageoient le royaume: ils venoient sur des especes de radeaux ou de petits bâtimens, entroient par l'embouchure des rivieres, les remontoient, & dévastoient le pays des deux côtés. Les villes d'Orléans (\*) & de Paris arrêtoient

ces.

<sup>(\*)</sup> Voyez le capitulaire de Charles le chauve, de l'an 877, upud Carifiacum, fur l'importance de Paris, de faint Denys, & des châteaux fur la Loire, dans ces temps là.

ces brigands; & ils ne pouvoient avancer ni sur la Seine; ni sur la Loire. Hugues Capet, qui possédoit ce deux villes, tenoit dans ses mains les deux cless des malheureux restes du royaume; on lui déféra une couronne qu'il étoit seul en état de défendre. C'est ainsi que depuis on a donné l'empire à la maison qui tient immobiles les frontieres des Turcs.

L'empire étoit sorti de la maison de Charlemagne, dans le temps que l'hérédité des siefs ne s'établissoit que comme une condescendance. Elle sur même plus tard (†) en usage chez les Allemands que chez les François: cela sit que l'empire, considérée comme un sief, sur électif. Au contraire, quand la couronne de France sortit de la maison de Charlemagne, les siefs étoient réellement héréditaires dans ce royaume: la couronne, comme un grand sief, le sur aussi.

Du reste, on a eu grand tort de rejetter sur le moment de cette révolution tous les changemens qui étoient arrivés, ou qui arriverent depuis. Tout se réduisit à deux Eyénemens; la famille régnante changea, & la couronne sut un grand sies.

CHA-

<sup>(†)</sup> Voyez ci . dessus le chap. XXX. pag. 71.

# CHAPITRE XXXIII.

Quelques couséquences de la perpetuité des fiefs.

IL suivit, de la perpétuité des fiefs, que le droit d'aînesse & de primogéniture s'établit parmi les François. On ne le connoissoit point dans la premiere race (\*) la couronne se partageoit entre les freres, les alleux se divisoient de même: & les fiefs, amovibles ou à vie, n'étant pas un objet de succession, ne pouvoient pas être un objet de partage.

Dans la seconde race, le titre d'empereur qu'avoit Louis le débonnaire, & dont il honora Lothaire son fils ainé, lui fit imaginer de donner à ce prince une especé de primauté sur ses cadets. Les deux rois (†) devoient aller trouver l'empereur chaque année, lui porter des présens, & en recevoir de lui de plus grands; ils devoient conférer avec lui sur les affaires commu-

<sup>(\*)</sup> Voyez la loi salique & la loi des Ripuaires. au titre des alleux.

<sup>(†)</sup> Voyez le capitulaire de l'an 817, qui contient le premier partage que Louis le débonnaire fit entre les enfans.

# 100 DE L'ESPRIT DES LOIX,

nes. C'est ce qui donna à Lothaire ces prétentions qui lui réussirent si mal. Quand Agobart (4) écrivit pour ce prince, il allégua la disposition de l'empereur même, qui avoit associé Lothaire à l'empire, après que, par trois jours ce jeûne & par la célébration des saints facrisices, par des prieres & des aumônes, dieu avoit été consulté; que la nation lui avoit prêté serment, qu'elle ne pouvoit point se parjurer; qu'il avoit envoyé Lothaire à Rome pour être consirmé par le pape. Il pese sur tout ceci, & non pas sur le droit d'ainesse. Il dit bien que l'empereur avoit désigné un partage aux cadets, & qu'il avoit préféré l'ainé; c'étoit dire en même-temps qu'il auroit pu préférer les cadets.

Mais, quand les fiefs furent héréditaires; le droit d'ainesse s'établit dans la succession des fiefs; &, par la même raison, dans celle de la couronne, qui étoit le grand fies. La loi ancienne, qui formoit des partages, ne subsista plus: les fiess étant chargés d'un service, il falloit que le possesseur fût en état de le remplir. On établit un droit de primogéniture; & la rai-

(§) Voyez ses deux lettres à ce sujet, dont l'une a pour titre de divisione imperii.

LIV. XXXI. CHAP. XXXIII. 101 raison de la loi féodale força celle de la loi politique ou civile.

Les fiefs passant aux enfans du possesfeur, les seigneurs perdoient la liberté d'en disposer; &, pour s'en dédommager, ils établirent un droit qu'on appella le droit de rachat, dont parlent nos coutumes, qui se paya d'abord en ligne directe, & qui, par usage, ne se paya plus qu'en ligne collatérale.

Bientôt les fiefs purent être transportés aux étrangers, comme un bien patrimonial. Cela fit naitre le droit de lods & ventes, établi dans presque tout le royaume. Ces droits furent d'abord arbitraires: mais, quand la pratique d'accorder ces permissions devint générale, on les fixa dans chaque contrée.

Le droit de rachat devoit se payer à chaque mutation d'héritier, & se paya même d'abord en ligne (\$) directe. La coutume la plus générale l'avoit fixé à une année du revenu. Cela étoit onéreux & incommode au vassal, & affectoit, pour ainsi dire, le fies. Il obtint (\*\*) souvent, dans l'acte

(\*) Voyez l'ordonnance de Philippe Auguste, de l'an 1200, sur les fics.

<sup>(\*\*)</sup> On trouve dans les chartres, plusieurs de ces conventions, comme dans le capitulaire de E 2 Ven.

# 102 DE L'ESPRIT DES LOIX.

l'acte d'hommage, que le seigneur ne demanderoit plus pour le rachat qu'une certaine somme d'argent, laquelle, par les changemens arrivés aux monnoies, est devenue de nulle importance: ainsi le droit de rachat se trouve aujourd'hui presque réduit à rien, tandis que celui de lods & ventes a subsisté dans toute son étendue. Ce droit-ci ne concernant ni le vassal ni ses héritiers, mais étant un cas fortuit qu'on ne devoit ni prévoir ni attendre, on ne fit point ces sortes de stipulations; & on continua à payer une certaine portion du prix.

Lorsque les fiess étoient à vie, on ne pouvoit pas donner une partie de son fief, pour les tenir pour toujours en arriere-fief; il eût été absurde qu'un simple usufruitier eût disposé de la propriété de la chose. Mais, lorsqu'ils devinrent perpétuels, cela fut (††) permis, avec de certaines restrictions que mirent les coutumes (++); ce

qu'on appella se jouer de son fies. La perpétuité des fiess ayant sait établir le droit de rachat, les filles purent succé-

der

Vendôme, & celui de l'abbaye de S. Cyprien en Poitou, dont Mr. Galland, pag. 55, a donné des extraits.

(††) Mais on ne pouvoit pas abréger le fief, c'est-à-dire, en éteindre une portion.
(‡‡) Elles fixerent la portion dont on pouvoit

se jouer.

LIV. XXXI. CHAP. XXXIII. 109 der à un fief, au défaut des mâles. Car le feigneur donnant le fief à la fille, il multiplioit les cas de son droit de rachat, parce que le mari devoit le payer comme la femme (§§). Cette disposition ne pouvoit avoir lieu pour la couronne; car comme elle ne relevoit de personne, il ne pouvoit point y avoir de droit de rachat sur elle.

La fille de Guillaume V, comte de Toulouse, ne succéda pas à la comté. Dans la suite, Alienor succéda à l'Aquitaine, & Mathilde à la Normandie: & le droit de la succession des filles parut dans ces tempslà si bien établi, que Louis le jeune, après la dissolution de son mariage avec Aliénor, ne fut aucune difficulté de lui rendre la Guyenne. Comme ces deux derniers exemples suivirent de très-près le premier, il faut que la loi générale qui appelloit les femmes à la succession des fiefs, se soit introduite plus tard (\*\*\*) dans la comté de Toulouse, que dans les autres provinces du royaume.

La constitution de divers royaumes de l'Europe a suivi l'état actuel où étoient les fiefs

(18) C'est pour cela que le seigneur contraignoit

la veuve de se remarier.

(\*\*\* La plupart des grandes maisons avoient leurs loix de succession particulieres. Voyez ce que M. de la Thaumassiere nous dit sur les maisons du Berri.

# 104 DE L'ESPRIT DES LOIX,

fiefs dans les temps que ces royaumes ont été fondés. Les femmes ne fuccéderent ni à la couronne de France, ni à l'empire; parce que, dans l'établissement de ces deux monarchies, les femmes ne pouvoient fuccéder aux fiefs: mais elles succéderent dans les royaumes dont l'établissement fuivit celui de la perpétuité des fiefs, tels que ceux qui furent fondés par les conquêtes des Normands, ceux qui le furent par les conquetes faites sur les Maures; d'autres enfin, qui, au - delà des limites de l'Allemagne, & dans des temps affez modernes, prirent en quelque façon, une feconde naissance par l'établissement du christianisme. Quand les fiefs étoient amovibles, on les donnoit à des gens qui étoient en état de les servir; & il n'étoit point question des mineurs: mais (##) quand ils furent perpétuels, les seigneurs prirent le fief jusqu'à la majorité, soit pour augmenter leurs profits, soit pour faire élever le pupille dans l'exercice des armes. que nos coutumes appellent la garde-noble, laquelle

<sup>(†††)</sup> On voit, dans le capitulaire de l'année 877, apud Carisucum, art. 3, édit. de Baluze, tom. II, pag. 269, le moment où les rois firent administrer les fiefs, pour les conserver aux mineurs; exemple qui fut suivi par les seigneurs, & donna l'origine à ce que nous appellons la garde-noble.

LIV. XXXI. CHAP. XXXIII. 105 laquelle est fondée fur d'autres principes que ceux de la tutelle, & en est entiérement distincte.

Quand les fiefs étoient à vie on se recommandoit pour un fief; & la tradition réelle, qui se faisoit par le sceptre, constatoit le fief, comme fait aujourd'hui l'hommage. Nous ne voyons pas que les comtes, ou même les envoyés du roi, recussent les hommages dans les provinces; & cette fonction ne se trouve pas dans les commissions de ces officiers qui nous ont été confervées dans les capitulaires. Ils faisoient bien quelquesois prêter le serment de fidélité (+++) à tous les sujets: mais ce serment étoit si peu un hommage de la nature de ceux qu'on établit depuis, que dans ces derniers, le serment de fidélité étoit une action (§§§) jointe à l'hommage, qui

(III) On en trouve la formule dans le capitulaire Il de l'an 802. Voyez aussi celui de l'an 854,

art. 13, & autres.

(196) M. Du Cange, au mot bominium, pag. 1163, & au mot fidelitas, pag. 474, cite les chartres des anciens hommages, où ces différences se trouvent. & grand nombre d'autorités qu'on peut voir. Dans l'hommage, le vassal mettoit sa main dans celle du seigneur, & juroit : le serment de fidélité se faisoit en jurant sur les Evangiles. L'hommage se faisoit à genoux; le serment de fidélité debout. Il n'y avoit que le seigneur qui pût recevoir l'hommage;

# 106 DE L'ESPRIT DES LOIX,

qui tantôt suivoit & tantôt précédoit l'hommage, qui n'avoit point lieu dans tous les hommages, qui fut moins solemnelle que l'hommage, & en étoit entiérement distincte.

Les comtes & les envoyés du roi faifoient encore, dans les occasions, donner (\*) aux vassaux dont la fidélité étoit suspecte une assurance qu'on appelloit sirmitas; mais cette assurance ne pouvoit être un hommage, puisque les rois (†) se la donnoient entr'eux.

Que si l'abbé Suger (1) parle d'une chaire de Dagobert; où, selon le rapport de l'antiquité, les rois de France ayoient coutume de recevoir les hommages des seigneurs, il est clair qu'il emploie ici les idées & le langage de son temps.

Lorsque les fiers passerent aux héritiers, la reconnoissance du vassal, qui n'étoit dans les premiers temps qu'une chose occasionnelle, devint une action réglée: elle sut

faite

mais ces officiers pouvoient prendre le serment de fidélité. Voyez Litleton, sect. 91 & 92. Foi & bommage, c'est fidélité & hommage.

<sup>(\*)</sup> Capitulaire de Charles le chauve, de l'an 860, post réditum à Confluentibus, art. 3, édit. de Baluze, pag. 145.

<sup>(†)</sup> Ibid, art. 1.

<sup>(1)</sup> Lib. de administratione sua.

LIV. XXXI. CHAP. XXXIII. 107 faite d'une maniere plus éclatante, elle fut remplie de plus de formalités, parce qu'elle devoit porter la mémoire des devoirs réciproques du feigneur & du vassal, dans tous les âges.

Je pourrois croire que les hommages commencerent à s'établir du temps du roi Pépin, qui est le temps où j'ai dit que plusieurs bénéfices furent donnés à perpétuité: mais je le croirois avec précaution, & dans la supposition seule que les auteurs des anciennes annales (§) des Francs n'aient pas été des ignorans, qui, décrivant les cérémonies des l'acte de fidélité que Tassion, duc de Baviere, sit à Pépin, aient parlé (\*\*) suivant les usages qu'ils voyoient pratiquer de leur temps.

CHA-

<sup>(</sup>f) Anno 757, chap. XVII.

<sup>(\*\*)</sup> Tassilio venit in vassatico se commendans, per manus sacramenta juravit multa & innumerabilia, reliquiis sanctorum manus imponens, & sidelitatem promisit Pippino. Il sembleroit qu'il y auroit là un hommage & un serment de sidelité. Voyez à la page 105, la note (§§§).

# CHAPITRE XXXIV.

Continuation du même sujet.

QUAND les fies étoient amovibles ou à vie, ils n'appartenoient guere qu'aux loix politiques, c'est pour cela que, dans les loix civiles de ce temps - là, il est fait si peu de mention des loix des fiefs. Mais, lorsqu'ils devinrent héréditaires, qu'ils purent se donner, se vendre, se léguer, ils appartinrent & aux loix politiques & aux loix civiles. Le fief, considéré comme une obligation au service militaire, tenoit au droit politique; considéré comme un genre de bien qui étoit dans le commerce, Cela donna naisil tenoit au droit civil. fance aux loix civiles fur les fiefs.

Les fiefs étant devenus héréditaires . les loix concernant l'ordre des successions durent être relatives à la perpétuité des fiess. Ainsi s'établit, malgré la disposition du droit Romain & de la loi (\*) salique, cette regle du droit François, propres ne remontent point (†). Il falloit que le fief fût fervi; mais un aïeul, un grand oncle, auroient

is Par les E 2110 ≓int fe i devoi deneto is leur Tals 1

lioles, 1 rition c hes les , TIDOUS it que

काः aui and la Eures p mer tem

(‡) Som O Spir: & Maine, inediun fi

te fora mar. (a) Dec

(H) Lu

<sup>(\*)</sup> Au titre des alleux. (†) Liv. IV, de fendis, tit. 59.

LIV. XXXI. CHAP. XXXIV. 109 auroient été de mauvais vassaux à donner au seigneur: austi cette regle n'eut - elle d'abord lieu que pour les fiefs, comme nous l'apprenons de Boutillier (1).

Les fiefs étant devenus héréditaires les seigneurs, qui devoient veiller à ce que le fief fût servi, exigerent que les filles (5) qui devoient succéder au fief, &, je crois, quelquesois les mâles, ne pussent se marier fans leur consentement; de forte que les contrats de mariages devinrent, pour les nobles, une disposition féodale & une disposition civile. Dans une acte pareil, fait fous les yeux du seigneur, on fit des dispositions pour la succession future, dans la vue que le fief pût être servi par les héritiers: aussi les seuls nobles eurent-ils d'abord la liberté de disposer des successions futures par contrat de mariage, comme l'ont remarqué (\*\*) Boyer & Aufrerius (††).

n

<sup>(4)</sup> Somme rurale, liv. 1, tit. 76, pag. 447.

<sup>(§)</sup> Suivant une ordonnance de saint Louis, de l'an 1246, pour constater les contumes d'Anjou & du Maine, ceux qui auront le bail d'une fille héritiere d'un fief donneront assurance au seigneur qu'elle ne sera mariée que de son consentement.

<sup>(14)</sup> Décif. 155, no. 8; & 204, no. 38.1

<sup>(++)</sup> In capel. Thel. decision 453.

## 110 DE L'ESPRIT DESX LOI, &c.

Il est inutile de dire que le retrait lignager, fondé sur l'ancien droit des parens, qui est un mystere de notre ancienne jurisprudence Françoise, que je n'ai pas le temps de développer, ne put avoir lieu à l'égard des fiess, que lorsqu'ils devinrent perpétuels.

Italiam, Italiam..... (4). Je finis le traité des fiefs où la plupart des auteurs l'ont commencé.

(11) Æneid. liv. III, vers 523.

FIN DE l'ESPRIT DES LOIX.



# DÉFENSE DE LESPRIT

DES

# L O I X.

A LAQUELLE ON A JOINT QUELQUES

ECLAIRCISSEMENS.

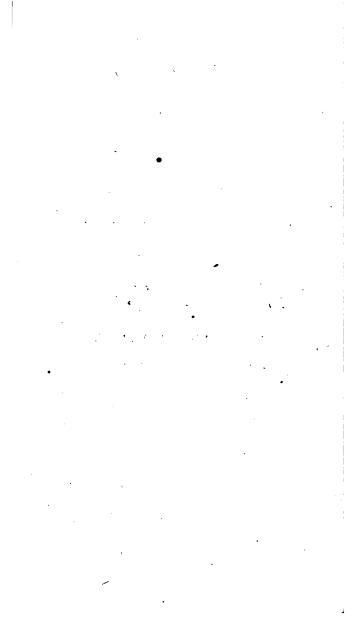



# DÉFENSE

DE

# L'ESPRIT DES LOIX.

# PREMIERE PARTIE.

Na divifé cette défense en trois parties. Dans la premiere, on a répondu aux reproches généraux qui ont été faits à l'auteur de l'esprit des loix. Dans la seconde, on répond aux reproches particuliers. La troisieme contient des résexions sur la maniere dont on l'a critiqué. Le public va connoître l'état des choses, il pourra juger.

L

QUOIQUE l'esprit des loix soit un ouvrage de pure politique & de pure jurispruprudence, l'auteur a eu souvent occasion d'y parler de la religion chrétienne: il la fait de maniere à en faire sentir toute la grandeur; &, s'il n'a pas eu pour objet de travailler à la faire croire, il a cherché à la faire aimer.

Cependant, dans deux feuilles périodiques (\*) qui ont paru coup fur coup, on lui a fait les plus affreuses imputations. Il ne s'agit pas moins que de sçavoir s'il est spinosiste & déiste; &, quoique ces deux accusations soient par elles mêmes contradictoires, on le mêne sans cesse de l'une à l'autre. Toutes les deux étant incompatibles, ne peuvent pas le rendre plus coupable qu'une seule; mais toutes les deux peuvent le rendre plus odieux.

Il est donc spinosiste, lui qui, dès le premier article de son livre, a distingué le monde matériel d'avec les intelligences

fpirituelles.

Il est donc spinosiste, lui qui, dans se second article, a attaqué l'athéisme. Ceux qui ont dit qu'une fatalité aveugle a produit tous les effets que nous voyons dans le monde, ont dit une grande absurdité: car, quelle plus grande absurdité qu'une fatalité aveugle qui a produit des êtres intelligens?

(\*) L'une du 9 octobre 1749, l'autre du 16 du même mois.

II

# DE L'ESPRIT DES LOIX. 115

Il est donc spinosiste, lui qui a continué par ces paroles: Dieu a du rapport à l'univers comme créateur & comme conservateur (†): les loix selon lesquelles il a créé sont celles selon lesquelles il conserve. Il agit selon ces regles, parce qu'il les connoît; il les connoît, parce qu'il les a faites; il les a faites, parce qu'elles ont du rapport avec sa sagesse & sa puissance.

Il est donc spinosiste, lui qui a ajouté: comme nous voyons que le monde (4), formé par le mouvement de la matiere, & privé

d'inzelligence, subsiste toujours, &c.

Il est donc spinosiste, lui qui a démontré (\$) contre Hobbes & Spinosa, que les rapport de justice & d'équité étoient antérieurs à toutes les loix positives.

Il est donc spinosiste, lui qui a dit, au commencement du chapitre second: cette loi qui, en imprimant dans nous - mêmes l'idée d'un créateur, nous porte vers lui, est la premiere des loix naturelles par son importance.

Il est donc spinosiste, lui qui a combattu de toutes ses forces le paradoxe de Bayle, qu'il vaut mieux être athée qu'idolâtre? Paradoxe dont les athées tireroient les plus dangereuses conséquences.

Que

[†] *Ibid.* [§] Liv. I , chap. II.



[4] Ibid.

Que dit-on, après des passages si formels? Et l'équité naturelle demande que le degré de preuve soit proportionné à la grandeur de l'accusation.

# PREMIERE OBJECTION.

L'auteur tombe dès le premier pas. Les loix, dans la signification la plus étendue, dit-il, font les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. Les loix des rapports! cela se conçoit-il?.... Cependant l'auteur n'a pas changé la définition ordinaire des loix sans dessein. Quel est donc fon but? le voici. Selon le nouveau système, il y a, entre tous les êtres qui forment ce que Pope appelle le grand tout, un enchainement si nécessaire, que le moindre déran-gement porteroit la confusion jusqu'au trône du premier être. C'est ce qui fait dire à Pope, que les choses n'ont pu être autrement qu'elles ne sont, & que tout est bien comme il est. Cela posé, on entend la signification de se langage nouveau, que les loix sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. A quoi l'on ajoute que, dans ce fens, tous les êtres ont leurs loix; la divi-·nité a ses loix; le monde matériel a ses loix; tes intelligences supérieures à l'homme ont leurs loix; les bêtes ont leurs loix; l'homme a ses loix.

# DE L'ESPRIT DES LOIX. 117

REPONSE.

Les ténebres mêmes ne sont pas plus obscures que ceci. Le critique a oui dire que Spinosa admettoit un principe aveugle & nécessaire qui gouvernoit l'univers; il ne lui en faut pas davantage : des qu'il trouvera le mot nécessaire, ce sera du spinosisme. L'auteur a dit que les loix étoient un rapport nécessaire; voilà donc du spinosssime; parce que voilà du nécessaire. Et ce qu'il y a de surprenant, c'est que l'auteur, chez le critique, se trouve spinossite à cause de cet article, quoique cet article combatte expressement les systèmes dangereux. L'auteur a eu en vue d'attaquer le système de Hobbes; système terrible qui, saisant dépendre toutes les vertus & tous les vices de l'établissement des loix que les hommes se sont faites; & voulant prouver que les hommes naissent tous en état de guerre, & que la premiere loi naturelle est la guerre de tous contre tous, renver-se, comme Spinosa, & toute religion & toute morale. Sur cela, l'auteur a établi, premierement, qu'il y avoit des loix de justice & d'équité avant l'établissement des loix positives: il a prouvé que tous les étres avoient des loix; que, même avant leur creation, ils avoient des loix possibles; que dieu lui-même avoit des loix, c'est-à-dire, les loix

loix qu'il s'étoit faites. Il a démontré (\*), qu'il étoit faux que les hommes naquissent en état de guerre; il a fait voir que l'état de guerre n'avoit commencé qu'après l'étabissement des sociétés; il a donné là-dessus des principes clairs. Mais il en résulte toujours que l'auteur a attaqué les erreurs de Hobbes, & les conséquences de celles de Spinosa; & qu'il lui est arrivé qu'on l'a si peu entendu, que l'on a pris pour des opinions de Spinosa les objections qu'il fait contre le spinosseme. Avant d'entrer en dispute, il faudroit commencer par se mettre au fait de l'état de la question; & sçavoir du moins si celui qu'on attaque est ami ou ennemi.

# SECONDE OBJECTION.

Le critique continue: sur quoi l'auteur cite Plutarque, qui dit que la loi est la reine de tous les mortels & immortels. Mais est-ce d'un payen, &c.

# RE'PONSE.

Il est vrai que l'auteur a cité Plutarque, qui dit que la loi est la reine de tous les mortels & immortels.

TROL

" (\*) Liv. I, chap. I.

# TROISIEME OBJECTION.

L'auteur a dit, que la création, qui paroit être un acte arbitraire, suppose des regles aussi invariables que la fatalité des athées. De ces termes, le critique conclut que l'auteur admet la fatalité des athées.

## RE'PONSE.

Un moment auparavant, il a détruit cette fatalité par ces paroles: ceux qui ont dit qu'une fatalité aveugle gouverne l'univers ont dit une grande absurdité: car quelle plus grande absurdité, qu'une fatalité aveugle qui a produit des êtres intelligens? De plus, dans le passage qu'on censure, on ne peut faire parler l'auteur que de ce dont il parle. ll ne parle point des causes, & il ne compare point les causes; mais il parle des effets, & il compare les effets. Tout l'article, ce lui qui le précede, & celui qui le suit, font voir qu'il n'est question ici que des regles du mouvement, que l'auteur dit avoir été établies par dieu: elles sont invariables, ces regles, & toute la physique le dit avec lui; elles sont invariables, parce que dieu a voulu qu'elles fussent telles, & qu'il a voulu conserver le monde. Il n'en dit ni plus ni moins.

Je dirai toujours que le critique n'entend jamais le sens des choses, & ne s'attache tache qu'aux paroles. Quand l'auteur a dit que la création, qui paroissoit être un acte arbitraire, supposoit des regles aussi invariables que la fatalité des athées; on n'a pas pu l'entendre, comme s'il disoit que la création sût un acte nécessaire comme la fatalité des athées, puisqu'il a déjà combattu cette fatalité. De plus: les deux membres d'une comparaison doivent se rapporter; ainsi il faut absolument que la phrase veuille dire; la création, qui paroit d'abord devoir produire des regles de mouvement variables, en a d'aussi invariables que la fatalité des athées. Le critique, encore une sois, n'a vu & ne voit que les mots.

#### IL.

IL n'y a donc point de spinosisme dans l'esprit des loix. Passens à une autre accusation; & voyons s'il est vrai que l'auteur ne reconnoisse pas la religion révélée. L'auteur, à la fin du chapitre premier, parlant de l'homme qui est une intelligence finie, sujette à l'ignorance & à l'erreur, a dit: un tel être pouvoit, à tous les instans, oublier son créateur; dieu l'a rappellé à lui pan les loix de la religion.

Il a dit au chapitre premier du livre XXIV.
je n'examinerai les diverses religions du monde,

que par rapport au bien que l'on en tire dans l'état civil, soit que je parle de celle qui a sa racine dans le ciel, ou bien de celles qui ont la leur sur la terre.

Il ne faudra que très peu d'équité pour voir que je n'ai jamais prétendu faire céder les intérêts de la religion aux intérêts politiques, mais les unir: or, pour les unir, il faut les connoître. La religion chrétienne, qui ordonne aux hommes de s'aimer, veut sans doute que chaque peuple ait les meilleures loix politiques & les meilleures loix civiles s parce qu'elles sont, après elle, le plus grand bien que les hommes puissent donner & recevoir.

En au chapitre second du même livre: un prince qui aime la religion, & qui la craint, est un lion qui cede a la main qui le flatte, ou à la voix qui l'appaise. Celui qui craint la religion, & qui la hait, est comme les bêtes sauvages qui mordent la chatne qui les empêche de se jetter sur ceux qui passent. Celui qui n'a point du tout de religion est cet animal terrible qui ne sent sa liberté, que lorsqu'il déchire & qu'il dévore. Au chapitre troisseme du même livre:

Au chapitre troisieme du même livre : pendant que les princes Mahométans donnent. Sans cesse la mort on la reçoivent, la religion, chez les princes chrétiens, rend les princes moins timides, & par conséquent moins cruels. Le prince compte sur ses sujets,

Tom. IV.

Es les sujets sur le prince. Chose admirable! la religion chrétienne, qui ne semble avoir L'objet que la félicité de l'autre vie, fait encore notre bonheur dans celle-ci.

Au chapitre quatrieme du même livre: fur le caractere de la religion chrétienne & celui de la mahométane, l'on doit, sans autre examen, embrasser l'une & rejetter l'autre.

On prie de continuer.

Dans le chapitre sixieme: Mr. Bayle, après avoir insulté toutes les religions, flétrit la réligion chrétienne: il ose avancer que de véritables chrétiens ne formeroient pas un état qui pût subsister. Pourquoi nou? Ce seroient des citoyens insiniment éclairés sur leurs devoirs, & qui auroient un très-grand zele pour les remplir; ils sentiroient trèsbien les droits de la désense naturelle; plus ils croiroient devoir à la religion, plus ils penseroient devoir à la patrie. Les principes du christianisme, bien gravés dans le cœur, seroient insiniment plus forts que ce faux bonneur des monarchies, ces vertus humaines des républiques, & cette crainte servile des états despotiques.

Il est étonnant que ce grand homme n'ait pas seu distinguer les ordres pour l'établissement du christianisme d'avec le christianisme même; Es qu'on puisse lui imputer d'avoir mésonnu l'esprit de la propre religion. Lors-

que le législateur, au lieu de donner des loix, a donné des conseils; c'est qu'il a vu que ses conseils, s'ils étoient ordonnés comme des loix, seroient contraires à l'esprit de ses loix.

Au chapitre dixieme: si je pouvois un moment cosser de penser que je suis chrétien, je ne pourrois m'empêcher de mettre la destrudion de la secte de Zénon au nombre des malheurs du genre humain, &c. Faites abstraction des vérités révélées; cherchez dans toute la nature, vous n'y trouverez pas de plus grand objet que les Antonins, &c.

Et au chapitre treizieme: la religion païenne, qui ne défendoit que quelques crimes grossiers, qui arrêtoit la main & abandonnoit le cœur, pouvoit avoir des crimes inexpiables. Mais une réligion qui enveloppe toutes les passions; qui n'est pas plus jalouse des actions que des destrs & des pensées; qui ne nous tient point attachés par quelque chaîne, mais par un nombre innombrable de fik; qui laisse derriere elle la justice humaine, & commence une autre justice; qui est faite pour mener sans cesse du repentir à l'amour, 🖰 de l'amour au repentir ; qui met entre 🤊 le juge 🚱 le criminel un grand médiateur, entre le juste & le médiateur un grand juge : une telle religion ne doit point avoir de crimes inexpiables. Mais, quoiqu'elle donne des craintes & des espérances à tous, elle fait assez` assez sentir que, s'il n'y a point de crime qui, par sa nature, soit inexpiable, toute une vie peut l'être; qu'il seroit très-dangereux de tourmenter la miséricorde par de nouveaux crimes & de nouvelles expiasions; qu'inquiets sur les anciennes dettes, jamais quittes envers le seigneur, nous devons craindre d'en contracter de nouvelles, de combler la mesure, & d'aller jusqu'au terme où la bonté paternelle sinit.

Dans le chapitre dix-neuvieme, à la fin, l'auteur, après avoir fait sentir les abus de diverses religions paiennes, sur l'état des ames dans l'autre vie dit: ce n'est pas assez, pour une religion, d'établir un dogme; il saut encore qu'elle le dirige: c'est ce qu'a fait admirablement bien la religion chrétienne, à l'égard des dogmes dont nous parlons. Elle nous fait espèrer un état que nous croyons, non pas un état que nous sentions ou que nous connoissions: tout, jusqu'à la résurrection des corps, nous mene à des idées spirituelles.

Et au chapitre vingt-sixieme, à la fin; il suit de - là qu'il est presque toujours convenable qu'une religion ait des dogmes particuliers, & un culte général. Dans les loix qui concernent les pratiques du culte, il faut peu de détails; par exemple, des mortifications, & non pas une certaine mortification.

# DE L'ESPRIT DES LOIX.

Le christianisme est plein de bon sens: l'abstinence est de droit divin; mais une abstinence particuliere est de droit de police, & on peut la changer.

Au chapitre dernier, livre vingt cinquieme: mais il n'en résulte pas qu'une religion apportée dans un pays très-éloigné, & totalement différent de climat, de loix, de mœurs & de manieres, ait tout le succès que

sa sainteté devroit lui promettre.

Et au chapitre troisieme du livre vingtquatrieme: c'est la religion chrétienne qui, malgré la grandeur de l'empire & le vice du climat, a empêché le despotisme de s'établir en Ethiopie, & a porté au milieu de l'Afrique les mœurs de l'Europe & ses loix, &c... Tout près de-là, on voit le mahométisme faire ensermer les ensans du roi de Sennar, à sa mort, le conseil les envoié égorger, en saveur de celui qui monte sur le trône.

Que, d'un côté, l'on se mette devant les yeux les massacres continuels des rois & des chefs Grecs & Romains; &, de l'autre, la destructions des peuples & des villes par ces mêmes chefs, Thimur & Gengiskan, qui ont dévasté l'Asie: & nous verrons que nous devons au christianisme, & dans le gouvernement un certain droit politique, & dans la guerre un certain droit des gens, que la

f 3

nature humaine ne sçauroit assez recomoine. On supplie de lire tout le chapitre.

Dans le chapitre huitieme du livre vingtquatrieme: dans un pays où l'on a le malheur d'avoir une religion que dieu n'a pas donnée, il est toujours nécessaire qu'elle s'accorde avec la morale; parce que la religion, même fausse, est le meilleur garant que les hommes puissent avoir de la probité des hommes.

Ce font des passages formels. On y voit un écrivain, qui non seulement croit la religion chrétienne, mais qui l'aime. Que dit-on, pour prouver le contraire? Et on avertit, encore une fois, qu'il faut que les preuves soient proportionnées à l'accusation: cette accusation n'est pas frivole, les preuves ne doivent pas l'être; & comme ces preuves sont données dans une forme assez extraordinaire, étant toujours moitié preuves, moitié injures, & se trouvant comme enveloppées dans la suite d'un discours sort vague, je vais les chercher.

# RREMIERE OBJECTION.

L'auteur (\*) a loué les stoiciens, qui admettoient une fatalité aveugle, un enchaînement

<sup>(\*)</sup> Pag. 165 de la deuxieme feuille du 16 octobre 1749.

DE L'ESPRIT DES LOIX. 127 nement nécessaire, &c. C'est le fondement dé la religion naturelle.

#### REPONSE.

Je sippose, un moment, que cette manvaise maniere de raisonner sois bonne. L'auteur a-t-il loué la physique & la métaphyque des stoiciens? H a loué leur morale; il a dit que les peuples en avoient tiré de grands biens: il a dit cela, & il n'a rien dit de plus. Je-me trompe; il a dit plus: car, dès la premiere page du livre, il à attaqué cette satalité des stoiciens: il ne l'a donc point louée, quand il a loué les stoiciens.

# SECONDE OBJECTION

L'auteur a loué Bayle (†), en l'appellant un grand homme.

### RE'PONSE.

Je suppose, encore un moment, qu'en général cette maniere de raisonner soit bonne, elle ne l'est pas du moins dans ce easci. Il est vrai que l'auteur a appellé Bayle

(†) Pag. 165 de la deuxieme feuille.

un grand homme, mais il a censuré ses opinions: s'il les a censurées, il ne les admet pas. Et puisqu'il a combattu ses opinions, il ne l'appelle pas un grand homme à cause de ses opinions. Tout le monde sçait que Bayle avoit un grand esprit donc il a abusé; mais cet esprit dont il a abuse, il l'avoit. L'auteur a combattu ses sophismes, & il plaint ses égaremens. Je n'aime point les gens qui renversent les loix de leur patrie, mais j'aurois de la peine à croire que César & Cromwel fus-sent de petits esprits. Je n'aime point les conquérans; mais on ne pourra guere me persuader qu'Alexandre & Gengiskan aient été des géniens communs. Il n'auroit pas fallu beaucoup d'esprit à l'auteur, pour dire que Bayle étoit un homme abominable; mais il y a apparence qu'il n'aime point à dire des injures, soit qu'il tienne cette disposition de la nature, soit qu'il l'ait reçue de son éducation. J'ai lieu de croire que, s'il prenoit la plume, il n'en diroit pas même à ceux qui ont cherché à lui faire un des plus grands maux qu'un homme puisse faire à un homme, en travaillant à le rendre odieux à tous ceux qui ne le connoissent pas, & suspect à tous ceux qui le connoissent. De

De plus: j'ai remarqué que les déclamations des hommes furieux ne font guere d'impression que sur ceux qui sont furieux eux-mèmes. La plupart des lecteurs sont des gens modérés: on ne prend guere un livre que lorsqu'on est de sang froid; les gens raisonnables aiment les raisons. Quand l'auteur auroit dit mille injures à Bayle, il n'en seroit résulté, ni que Bayle eût bien raisonné, ni que Bayle eût mal raisonné: tout ce qu'on en auroit pu conclure, auroit été que l'auteur sçavoit dire des injures.

# TROISIEME OBJECTION.

Elle est tirée de ce que l'auteur n'a point parlé, dans son chapitre premier, du péché (\*) originel.

#### Re'PONSE.

Je demande à tout homme sensé, si or chapitre est un traité de théologie? Si l'auteur avoit parlé du péché originel, on lui auroit pu imputer, tout de même, de n'avoir pas parlé de la redemption: ainsi, d'article en article à l'infini.

QuA-

(\*) Feuille du 9 octobre 1749, pag. 162.

#### QUATRIEME OBJECTION.

Elle est tirée de ce que Mr. Domat a commencé son ouvrage autrement que l'auteur, & qu'il a d'abord parlé de la révélation.

#### RE'PONSE

Il est vrai que Mr. Domat a commencé son ouvrage autrement que l'auteur, & qu'il a d'abord parlé de la révélation.

#### CINQUIEME OBJECTION.

L'auteur a suivi le système du poeme de Pope.

#### RE'PONSE.

Dans tout l'ouvrage, il n'y a pas un mot du système de Pope.

#### SIXIEME OBJECTION.

L'auteur dit que la loi qui prescrit à l'homme ses devoirs envers dieu est la plus importante, mais il nie qu'elle soit la première: il pretend que la première loi de la paix; que les bommes out commencé par avoir peur · les

# DE L'ESPRIT DES LOIX. 131

les uns des œutres, &c. Que les enfans sçavent que la premiere loi, c'est d'aimer dieu; est la seconde, c'est d'aimer son prochain.

#### Re'PONSB.

Voici les paroles de l'auteur : cette loi (\*) qui, en imprimant dans nous - mêmes l'idée d'un créateur, nous porte vers lui, est la premiere des loix naturelles, par son importance, & non pus dans l'ordre de ces loix. L'homme, dans l'état de nature, auroit plu-Dit la faculté de connoître, qu'il n'auroit des connoissances. Il est clair que ses premieres idées ne seroient point des idées spéculatives : il songeroit à la conservation de son être, avant de chercher l'origine de son être. homme pareil ne sentiroit d'abord que sa foiblesse ; sa timidité seroit extrême ; & , si s'on avoit là-dessus besoin de l'expérience, l'on a treuvé dans les forêts des hommes sauvages; tout les fait trembler, tout les fait fuir. L'auteur a donc dit que la loi qui, en impri-mant en nous-mêmes l'idée du créateur, nous porte vers lui, étoit la premiere des loix naturelles. Il ne lui a pas été défendu plus qu'aux philosophes & aux écrivains du droit naturel, de considérer l'homme sous divers

<sup>(\*)</sup> Liv. L. chap. H.

divers égards : il lui a été permis de fuppofer un homme comme tombé des nues, laissé à lui-même & sans éducation, avant l'établissement des sociétés. Eh bien! l'auteur a dit que la premiere loi naturelle, la plus importante, & par conséquent la capitale, seroit pour lui, comme pour tous les hommes, de se porter vers son créateur: il a aussi été permis à l'auteur d'examiner quelle seroit la premiere impression qui se feroit sur cet homme, & de voir l'ordre dans lequel ces impressions seroient reques dans fon cerveaux: & il a cru qu'il auroit des sentimens, avant de faire des réflexions: que le premier, dans l'ordre du temps, seroit la peur; ensuite, le besoin de se nourir, &c. L'auteur a dit que la loi qui, imprimant en nous l'idée du créateur, nous porte vers lui, est la premiere des loix naturelles: le critique dit que la premiere loi naturelle est d'aimer dieu. Ils ne sont divisés que par les injures.

#### SEPTIEME OBJECTION.

Elle est tirée du chapitre I du premier livre, où l'auteur, après avoir dit que l'homme étoit un être borné, a ajouté: un tel être pouvoit, à tous les instans, oublier son créateur; dieu l'a rappellé à bui par les lois

# DE L'ESPRIT DES LOIX. 133

loix de la religion. Or, dit-on, quelle est cette religion dont parle l'auteur? il parle sans doute de la religion naturelle; il ne croit donc que la religion naturelle.

#### Re'Ponse.

Je suppose, encore un moment, que cette maniere de 1aisonner soit bonne; & que, de ce que l'auteur n'auroit parlé là que de la religion naturelle, on en pût conclure qu'il ne croit que la religion naturelle, & qu'il exclut la religion révélée. Je dis que, dans cet endroit, il a parlé de la religion révélée, & non pas de la religion naturelle: car, s'il avoit parlé de la religion naturelle, il feroit un idiot. Ce seroit comme s'il disoit: un tel être pouvoit aisément oublier son créateur, c'est-à-dire, la religion naturelle; dieu l'a rappellé à lui par les loix de la religion naturelle: de forte que dieu lui auroit donné la religion naturelle pour perfectionner en lui la religion naturelle. Ainfi, pour se préparer à dire des invectives à l'auteur; on commence par ôter à ses paroles le sens du monde le plus absurde; &, pour avoir meilleur marché de lui, on le prive du sens commun.

HuI-

#### HUITIEME OBJECTION.

L'auteur a dit (\*), en parlant de l'homme: un tel être pouvoit, à tous les instans, oublier son créateur; dieu l'a rappellé à lui par les loix de la religion: un tel être pouvoit, à tous les instans, s'oublier lai-même; les philosophes l'ont averti par les loix de la morale: fait pour vivre dans la société, il pouvoit oublier les autres; les législateurs l'ent rendu à ses devoirs par les loix politiques & siviles. Donc, dit le critique (†), selon l'auteur, le gouvernement du monde est partagé entre dieu, les philosophes & les législateurs, &c. Où les philosophes ont-ils appris les loix de la morale? où les philosophes ont-ils vu ce qu'il faut prescrire pour gouverner les Sociétés avec équité?

#### Re'ronse.

Et cette réponse est très-aisée. Ils l'ont appris dans la révélation, s'ils ont été affez heureux pour cela; ou bien dans cette loi qui, en imprimant en nous l'dée du créateur, nous porte vers lui. L'auteur de l'esprit des loix a-t-il dit comme Virgile?

<sup>(\*)</sup> Liv. I, chap I. (†) Pag. 162 de la feuille du 9 octobre 1749.

# DE L'ESPRIT DES LOIX. 134

gile? César partage l'empire avec Jupiter. Dieu, qui gouverne l'univers, n'a-t-il pas donné à de certains hommes plus de lumieres, à d'autres plus de puissance? Vous diriez que l'auteur a dit que, parce que dieu a voulu que des hommes gouvernasfent des hommes, il n'a pas voulu qu'ils lui obéissent, & qu'il s'est démis de l'empire qu'il avoit sur eux, &c. Voilà où sont réduits ceux qui, ayant beaucoup de soites pour raisonner, ont beaucoup de sorce pour déclamer.

# NEUVIENE OBJECTION.

Le critique continue: remarquons encore que l'auteur, qui trouve que dieu ne peut pas gouverner les êtres libres aussi bien que les autres, parce qu'étant libres, il faut qu'ils agissent par eix-mêmes. (Je remarquerai, en passant, que l'auteur ne se sert point de cette expression, que dieu ne peut pas), ne remédie à ce désordre que par des loix qui peuvent bien montrer à l'homme ce qu'il doit saire, mais qui ne lui donnent pas de le faire: ainsi, dans le système de l'auteur, dieu crée des êtres dont il ne peut empêcher le désordre, ni le réparer. ... Aveugle, qui ne voit pas que dieu fait ce qu'il veut de ceux mêmes qui ne sont pas ce qu'il veut!

R B-

# Re'PONSE.

Le critique a déjà reproché à l'auteur de n'avoir point parlé du péché originel: il le prend encore sur le fait, il n'a point parlé de la grace. C'est une chose triste d'avoir affaire à un homme qui censure tous les articles d'un livre, & n'a qu'une idée dominante. C'est le conte de ce curé de village, & qui des astronomes montroient la sune dans un télescope, & qui n'y voyoit que son clocher.

L'auteur de l'esprit des loix a cru qu'il devoit commencer par donner quelqu'idée des loix générales, & du droit de la nature & des gens. Ce sujet étoit immense, & il l'a traité dans deux chapitres: il a obligé d'omettre quantité de choses qui appartenoient à son sujet; à plus forte raison a-t-il omis celles qui n'y avoient point de rapport.

#### DIXIEME OBJECTION.

L'auteur a dit qu'en Angleterre l'homicide de soi - même étoit l'effet d'une maladie; & qu'on ne pouvoit pas plus le punir, qu'on ne punit les effets de la démence.

# DE L'ESPRIT DES LOIX. 137 mence. Un sectateur de la religion naturelle n'oublie pas que l'Angleterre est le berceau de sa secte: il passe l'éponge sur tous les crimes qu'il apperçoit.

# Re'PONSE.

L'auteur ne sait point si l'Angleterre est le berceau de la religion naturelle: mais il sait que l'Angleterre n'est pas son berceau, parce qu'il a parlé d'un esset physique qui se voit en Angleterre. Il ne pense pas sur la religion comme les Anglois; pas plus qu'un Anglois, qui parleroit d'un esset physique arrivé en France, ne penseroit sur la religion comme les François. L'auteur de l'esprit des loix n'est point du tout sectateur de la religion naturelle: mais il voudroit que son critique sût sectateur de la logique naturelle.

Je crois avoir déja fait tomber des mains du critique les armes effrayantes dont il s'est servi: je vais à présent donner une idée de son exorde, qui est tel, que je crains que l'on ne pense que ce soit par dérisson que j'en parle ici.

Il dit d'abord, & ce sont ses paroles, que le livre de l'esprit des loix est une de ces productions irrégulieres.... qui ne sont si fort mul.

multipliées que depuis l'arrivée de la bulle unigenitus. Mais faire arriver l'esprit des loix à cause de l'arrivée de la constitution unigenitus, n'est - ce pas vouloir faire rire? La bulle unigenitus n'est point la cause oc-casionelle du livre de l'esprit des loix; mais la bulle unigenitus & le livre de l'esprit des loix ont été les causes occasionnelles qui ont fait faire au critique un raisonnement si puérile. Le critique continue: l'auseur dit qu'il a bien des fois commencé & abandonné son ouvrage. ... Cependant, quand il jettoit au feu ses premieres productions, il étoit moins éloigné de la vérisé, que lorsqu'il a commencé à être content de son travail. Qu'en sait il? Il ajoute: fe l'auteur avoit voulu suivre un chemin frayé, son ouvrage lui auroit coûté moins de travail. Qu'en sait - il encore? Il prononce ensuite cet oracle: il ne faut pas beaucoup de pénétration, pour appercevoir que le livre de l'esprit des loix est fondé sur le système de La religion naturelle... On a montré, dans les lettres contre le poeme de Pope, intitulé Essai sur l'homme, que le système de la religion naturelle rentre dans celui de Spinosa: c'en est assez pour inspirer à un chrêtien l'horreur du nouveau livre que nous annonçons. Je réponds que non feulement c'en est assez, mais même que e'en seroit beaucoup trop.

trop. Mais je viens de prouver que le fystème de l'auteur n'est pas celui de la religion naturelle; &, en lui passant que le fystème de la religion naturelle rentrat dans celui de Spinosa, le système de l'auteur n'entreroit pas dans celui de Spinosa, puisqu'il n'est pas celui de la religion naturelle;

Il veut donc inspirer de l'horreur, avant d'avoir prouvé qu'on doit avoir des l'horreur.

Voici les deux formules des raisonnemens répandus dans les deux écrits auxquels je réponds: l'auteur de l'esprit des loix est un sectateur de la religion naturelle: donc il faut expliquer ce qu'il dit ici par les principes de la religion naturelle: or, si ce qu'il dit ici est fondé sur les principes de la religion naturelle, il est un sectateur de la religion naturelle.

L'autre formule est celle-ci: l'auteur de l'esprit des loix est un sectateur de la religion naturelle: donc ce qu'il dit dans son livre en faveur de la révélation, n'est que pour cacher qu'il est un sectateur de la religion naturelle: or, s'il se cache ainsi, il est un sectateur de la religion naturelle.

Avant

Avant de finir cette premiere partie, je serois tente de faire une objection à celui qui en a tant fait. Il a si fort effrayé les oreilles du mot de sectateur de la religion naturelle, que moi, qui défends l'auteur, je n'ose presque prononcer ce nom: je vais cependant prendre courage. Ses deux écrits ne demanderoient-ils pas plus d'explication que celui que je défends? Faitil bien, en parlant de la religion naturelle & de la révélation, de se jetter perpétuellement tout d'un côté, & de faire perdre les traces de l'autre? Fait il bien de ne distinguer jamais ceux qui ne reconnoissent que la seule religion naturelle, d'avec ceux qui reconnoissent & la religion naturelle & la révélation? Fait-il bien de s'effaroucher, toutes les fois que l'auteur considere l'homme dans l'état de la religion naturelle, & qu'il explique quelque chose sur les principes de la religion naturelle? Fait-il bien de consondre la religion naturelle avec l'athéisme? N'ai-je pas toujours oui dire que nous avions tous une religion naturelle? N'ai - je pas oui dire que le christianisme étoit la perfection de la religion naturelle? N'ai - je pas oui dire que l'on employoit la religion naturelle, pour prouver la révélation contre les déistes; & que l'on employoit la mê-

# DE L'ESPRIT DES LOIX. 141

me religion naturelle, pour prouver l'exis-tence de dieu contre les athées? Il dit que les stoiciens étoient des sectateurs de la religion naturelle: & moi, je lui dis qu'ils étoient des (\*) athées, puisqu'ils croyoient qu'une fatalité aveugle gouvernoit l'univers; & que c'est par la religion naturelle que l'on combat les stoiciens. Il dit que le fystème de la religion naturelle (†) rentre dans celui de Spinosa: & moi, je lui dis qu'ils sont contradictoires, & que c'est par la religion naturelle qu'on détruit le système de Spinosa. Je lui dis que confondre la religion naturelle avec l'athéisme, c'est confondre la preuve avec la chose qu'on veut prouver, & l'objection contre l'erreur avec l'erreur même; que c'est ôter les armes puissantes que l'on a contre cette erreur. A dieu ne plaise que je veuille imputer aucun mauvais dessein au critique

(†) Voyez page 161 de la premiere feuille du 9 octobre 1849, à la fin de la premiere colomne.

<sup>(7)</sup> Voyez la page 165 des feuilles du 9 octobre 1749. Les stoiciens n'admettoient qu'un dieu; mais ce dieu n'étoit autre chose que l'ame du monde. Ils vouloient que tous les êtres, depuis le premier, sussent nècessairement enchaînés les uns avec les autres de la contrat de la contr tres; une nécessité fatale entrainoit tout. Ils nioient l'immortalité de l'ame; & faisoient consister le souverain bonheur à vivre conformement à la nature. C'est le fond du système de la religion naturelle.

# #42 DE'FENSE DE L'ESPRIT DES LOIX.

que, ni faire valoir les conféquences que l'on pourroit tirer de ses principes: quoiqu'il ait très-peu d'indulgence, on en veut avoir pour lui. Je dis seulement que les idées méthaphysiques sont extrêmement confuses dans sa tête; qu'il n'a point du tout la faculté de séparer; qu'il ne sauroit porter de bons jugemens, parce que, parmi les diverses choses qu'il faut voir, il n'en voit jamais qu'une. Et cela même, je ne le dis pas pour lui faire des reproches, mais pour détruire les siens.





# DÉFENSE

DE

# LESPRIT DES LOIX.

#### SECONDE PARTIE

#### Ide'e Generale.

J' A 1 absous le livre de l'esprit des loix de deux reproches généraux dont on l'avoit chargé; il y a encore des imputations particulieres auxquelles il faut que je réponde. Mais, pour donner un plus grand jour à ce que j'ai dit & à ce que je dirai dans la suite, je vais expliquer ce qui a donné lieu, ou a servi de prétexte aux invectives.

Les gens les plus sensés de divers pays de l'Europe, les hommes les plus éclairés & les plus sages, ont regardé le livre de l'esprit

#### DEFENSE

l'esprit des loix comme un ouvrage utile: ils ont pensé que la morale en étoit pure, les principes justes; qu'il étoit propre à former d'honnètes gens; qu'on y détruisoit les opinions pernicieuses, qu'on y encourageoit les bonnes.

D'un autre côté, voilà un homme qui en parle comme d'un livre dangereux; il en a fait le sujet des invectives les plus

outrées : il faut que j'explique ceci.
Bien loin d'avoir entendu les endroits particuliers qu'il critiquoit dans ce livre, il n'a pas seulement sçu quelle étoit la matiere qui y étoit traitée: ainsi, déclamant en l'air, & combattant contre le vent, il a remporté des triomphes de même espece; il a bien critiqué le livre qu'il avoit dans la tête, il n'a pas critique celui de l'auteur. Mais comment a-t-on pu manquer ainsi le fujet & le but d'un ouvrage qu'on avoit de-vant les yeux? Ceux qui auroient quelques lumieres verront, du premier coup d'œil, que cet ouvrage a pour objet les loix, les coutumes & les divers usages de tous les peuples de la terre. On peut dire que le sujet en est immense; puisqu'il embrasse toutes les institutions qui sont reçues parmi les hommes; puisque l'auteur distingue ces institutions; qu'il examine celles qui conviennent le plus à la société & à cha-

que société; qu'il en cherche l'origine, qu'il en découvre les causes physiques & morales; qu'il examine celles qui ont un degré de bonté par elles mêmes, & celles qui n'en ont aucun; que, de deux pratiques pernicieus, il cherche celle qui l'est plus & celle qui l'est moins; qu'il y discute celles qui peuvent avoir de bons essets à un certain égard, & de mauvais dans un autre. Il a cru ses recherches utiles, parce que le bon sens consiste beaucoup à connoître les nuances des choses. Or, dans un sujet aussi étendu, il a été nécessaire de traiter de la religion: car y ayant sur la terre une religion vraie & une infinité de fausses, une religion envoyée du ciel & une infinité d'autres qui sont nées sur la terre, il n'a pu regarder toutes les religions fausses que comme des ins-titutions humaines : ainsi il a dû les examiner comme toutes les autres institutions humaines. Et, quant à la religion chrétienne, il n'a eu qu'à l'adorer, comme étant une institution divine. Ce n'étoit point de cette religion qu'il devoit traiter: parce que, par sa nature, elle n'est sujette à aucun examen: de sorte que, quand il en a parlé, il ne l'a jamais fait pour la faire entrer dans le plan de son ouvrage, mais pour lui payer le tribut de respect & d'a-Tom. IV. mour mour qui lui est dù par tout chrétien; & pour que, dans les comparaisons qu'il en pouvoit saire avec les autres religions, il pût la faire triompher de toutes. Ce que je dis se voit dans tout l'ouvrage: mais l'auteur l'a particuliérement expliqué au commencement du livre vingt-quatrieme, qui est le premier des deux livres qu'il a faits sur la religion. Il le commence ainsi: comme on peut juger parmi les ténebres celles qui sont les moins épaisses, es parmi les abymes ceux qui sont les moins prosonds; ainsi l'on peut chercher, entre les religions sausses celles qui sont les plus conformes au bien de la société, celles qui, quoiqu'elles n'aient pas l'effet de mener les hommes aux félicités de l'autre vie, peuvent le plus contribuer à leur bonheur dans celle-ci.

Je n'examinerai donc les diverses religions du monde, que par rapport au bien que s'on en tire dans l'état civil, soit que je parle de celle qui a sa racine dans le ciel, ou bien de celles qui ont la leur sur la terre.

L'auteur ne regardant donc les religions humaines que comme des institutions humaines, a dû en parler, parce qu'elles entroient nécessairement dans son plan. Il n'a point été les chercher, mais elles sont venu le chercher. Et quant à la religion chrétienne, il n'en a parlé que par occasion;

parce que, par sa nature, ne pouvant être modifiée, mitigée, corrigée, elle n'entroit point dans le plan qu'il s'étoit proposé.

Qu'a-t on fait pour donner une ample carrière aux déclamations, & ouvrir la porte la plus large aux invectives? On a considéré l'auteur comme si à l'exemple de monsieur Abbadie, il avoit voulu faire un traité sur la religion chrétienne: on l'a attaqué comme si ses deux livres sur la religion étoient deux traités de théologie chrétien. ne; on l'a repris comme si parlant d'une religion quelconque, qui n'est pas la chré-tienne, il avoit en à l'examiner selon les principes & les dogmes de la religion chrétienne: on l'a jugé comme s'il s'étoit chargé, dans ses deux livres, d'établir pour les chrétiens, & de prêcher aux mahométans & aux idolatres les dogmes de la religion chrétienne. Toutes les fois qu'il a parlé de la religion en général, toutes les fois qu'il a employé le mot de religion, on a dit: c'est la religion chrétienne. Toutes' les fois qu'il a comparé les pratiques religieuses de quelques nations quelconques, & qu'il a dit qu'elles étoient plus conformes au gouvernement politique de ce pays, que telle autre pratique, on a dit: vous les approuvez donc, & vous abandonnez la foi chrétienne. Lorsqu'il a parlé de quelque G 2 peuple

peuple qui n'a point embrassé le christianisme, ou qui a précédé la venue de Jésus-Christ, on lui a dit: vous ne reconnoissez donc pas la morale chrétienne. Quand il a examiné, en écrivain politique, quelque pratique que ce soit, on lui a dit: c'étoit tel dogme de théologie chrétienne que vous deviez mettre là. Vous dites que vous êtes jurisconsulte, & je vous ferai théologien mal-gré vous. Vous nous donnez d'ailleurs de très belles choses sur la religion chrétienne, mais c'est pour vous cacher que vous les dites: car je connois votre cœur, & je lis dans vos pensées. Il est vrai que je n'entends point votre livre; il n'importe pas que j'aie démêlé bien ou mal l'objet dans lequel il a été écrit: mais je connois au fond toutes vos pensées. Je ne sçai pas un mot de ce que vous dites, mais j'entends très bien ce que vous ne dites pas. Entrons à présent en matiere.

# DES CONSEILS

#### DE RELIGION.

L'AUTEUR, dans le livre fur la religion, a combattu l'erreur de Bayle: voici ses paro-

#### DE L'ESPRIT DES LOIX.

paroles: (\*) Monsieur Bayle, après avoir. insulté toutes les religions, flétrit la religion chrétienne. Il ose avancer que de veritables chrétiens ne formeroient pas un état qui pût ∫ubsifter. Pourquoi non? Ce servient des citoyens infiniment éclairés sur leurs devoirs, E qui auroient un très-grand zèle pour les remplir. Ils sensiroient très-bien les droits de la défense naturelle. Plus ils croireient devoir à la religion, plus ils penseroient devoir à la patrie. Les principes du christianisme, bien gravés dans le cœur, servient infiniment plus forts que ce faux bonneur des monarchies, ces vertus humaines des républiques, & cette crainte servile des états despotiques.

Il est étonnant que ce grand homme n'ait pas sçu distinguer les ordres pour l'établissement du christianisme, d'avec le christianisme même; & qu'on puisse lui impuser d'avoir meconnu l'esprit de sa propre religion. Lorsque le législateur, au lieu de donner des loix, a donné des conseils; c'est qu'il a vu que ses. <sup>cons</sup>eils, s'ils étoient ordonnés comme des loix, seroient contraires à l'esprit de ses koix. Qu'a-t-on fait pour ôter à l'auteur la gloire d'avoir combattu ainsi l'erreur de Bayle? on prend le chapitre (†) suivant, qui n'a

<sup>(\*)</sup> Liv. XXIV, chap. VI. (†) C'est le chap. VII. du liv. XXIV.

#### 

rien à faire avec Bayle: les loix humaines, y est-il dit, faites pour parler à l'esprit, doivent donner des préceptes, & point de conseils; la religion, faite pour parler au caur, doit donner beaucoup de conseils. S' peu de préceptes. Et de là on condut que l'auteur regarde tous les préceptes de l'évangile comme des conseils. Il pourroit dire aussi que celui qui fait cette critique regarde lui - même tous les consells de l'évangile comme des préceptes; mais ce n'est pas sa maniere de raisonner. & encore moins sa maniere d'agir. Allons au fait: il faut un peu allonger ce que l'auteur a raccourci. Monsieur Bayle avoit soutenu qu'une société de chrétiens ne pourroit pas subsister: & il allégoit pour cela l'ordre de l'évangile, de présenter l'autre joue, quand on reçoit un soufflet; de quitter le monde; de se retirer dans les deserts, &c. L'auteur a dit que Bayle prenoit pour des préceptes ce qui n'étoit que des conseils, pour des regles générales ce qui n'étoit que des regles particulieres: en cela l'auteur a défendu la religion. Qu'arrive-t-il? On pose pour premier article de sa oroyance, que tous les livres de l'évangile ne contiennent que des conseils.

# DE LA POLTGAMIE.

D'AUTRES articles ont encore fourni des sujets commodes pour les déclamations. La polygamie en étoit un excellent. L'auteur a fait un chapitre exprès, où il l'a reprouvée: le voici.

# De la polygamie en elle-même.

A regarder la polygamie en général, indépendamment des circonfiances qui peuvent la faire un peu tolérer, elle n'est point utile au genre humain, ni à aucun des deux sexes, soit à celui qui abuse, soit à celui dont on abuse. Elle n'est pas non plus utile aux enfans; S un de ses grands inconvéniens est que le pere S la mere ne peuvent avoir la même affection pour leurs enfans; un pere ne peut pas aimer vingt enfans comme une mere en aime deux. C'est bien pis, quand une a semme plusieurs maris; car pour lors l'amour paternel ne tient qu'à cette opinion qu'un pere peut croire, s'il veut, ou que les autres peuvent croire, que de certains enfans lui appartiennent.

La pluralité des femmes, qui le diroit? mene à cet amour que la nature désavoue:

**∠** c'e∫

C'est qu'une dissolution en entraîne toujours une autre, &c.

Il y a plus: la possession de beaucoup de femmes ne prévient pas toujours les desirs pour selle d'un autre; il en est de la luxure comme de l'avarice, elle augmente sa soif par l'acquisition des trésors.

Du temps de justinien, plusieurs philosophes gênés par le christianisme, se retirerent en Perse auprès de Cosroés: ce qui les frappa le plus, dit Agathias, ce sut que la polygamie étoit permise à des gens qui ne s'abstenoient pas même de l'adultere.

L'auteur a donc établi que la polygamie étoit, par sa nature & en elle même, une chose mauvaise: il falloit partir de ce chapitre; & c'est pourtant de ce chapitre que l'on n'a rien dit. L'auteur a de plus examiné philosophiquement dans quels pays, dans quels climats, dans quelles circonstances elle avoit de moins mauvais effets; il a comparé les climats aux climats & les pays aux pays; & il a trouvé qu'il y avoit des pays où elle avoit des effets moins mauvais que dans d'autres; parce que, fuivant les relations, le nombre des hommes & des femmes n'étant point égal dans tous les pays, il est clair que, s'il y a des pays où il y ait beaucoup plus de femmes que d'hommes, la polygamie, mauvaise

en elle-même, l'est moins dans ceux-là que dans d'autres. L'auteur a discuté ceci dans le chapitre IV du même livre. Mais parce que le titre de ce chapitre porte ces mots, que la loi de la polygamie est une affaire de calcul, on a fais ce titre. Cependant, comme le titre d'un chapitre se rapporte au chapitre même, & ne peut dire ni plus ni moins que ce chapitre, voyons-le.

Suivant les calculs que l'on fait en diverses parties de l'Europe, il y naît plus de garçons que de filles: au contraire, les relations de l'Asie nous disent qu'il y naît beaucoup plus de filles que de garçons. La loi d'une seule semme en Eierope, & celle qui en permet plusieurs en Asie, ont donc un certain rap-

port au climat.

Dans les climats froids de l'Asie, il nait, comme en Europe, beaucoup plus de garçons que de filles: c'eft, disent les Lamas, la raison de la loi qui; chez eux, permet à une femme d'avoir plusieurs maris.

Mais j'ai peine à croire qu'il y ait beaucoup de pays où la disproportion soit assez grande

Pour qu'elle exige qu'on y introduise la loi de plusieurs femmes, ou la loi de plusieurs maris. Cela veut dire seulement que la pluralité des femmes, ou mêux la pluralité des bommies, est plus conforme à la nature dans sertains pays que dans d'autres.

L'avoue GS

J'avone que si ce que les relations nous disseut étoit vrai, qu'à Bantam il y a dix femmes pour un homme, ce seroit un cas bient partiaulier de la polygamie.

Dans tout ceci, je ne justifie pas les usa-

ges; mais j'en rends les raisons.

Revenons au titre: la polygamie est une affaire de calcul. Oui, elle l'est, quand on veut sçavoir si elle est plus on moins pernicieuse dans de certains climats, dans de certains paye, dans de certaines circonstances que dans d'autres: elle n'est point une affaire de calcul, quand on doit décider si elle est bonne ou mauvaise par elle-même.

Elle n'est point une affaire de calcul, quand on raisonne sur sa nature; elle peut être une affaire de calcul, quand on combine ses effets: ensin elle n'est jamais une affaire de calcul, quand on examine le but du mariage; & e!' l'est encore moins, quand en examine le mariage comme établie par Jésus - Christ.

J'ajouterai ici que le hazard a très-bien fervi l'auteur. Il ne prévoyoit pas sans doute qu'on oublieroit un chapitre formel, pour donner des sens équivoques à un autre: il a le bonheur d'avoir fini cet autre par ces paroles: dans tout ceci je ne justifie point les usages; mais j'en xends les raisons.

L'auteur vient de dire qu'il ne voyoit

pas qu'il put y avoir des climats où le nombre des femmes pût tellement excéder celui des hommes, ou le nombre des hommes celui des femmes, que cela dût engager à la polygamie dans aucun pays; & il a ajouté: (†) cela veut dire seulement que la pluralité des femmes & même la pluralité des hommes, est plus conforme à la nature dans de certains pays que dans d'autres. Le critique a faisi le mot est plus conforme à la nature, pour faire dire à l'auteur qu'il approuvoit la polygamie. Mais, si je disois que j'aime mieux la fievre que le scorbut, cela signifieroit-il que j'aime la fievre, ou seulement que le scorbut m'est plus désagréable que la fievre?

Voici, mot pour mot, une objection

bien extraordinaire.

La polygamie (\*) d'une femme qui a plusieurs maris est un desordre monstrueux, qui n'a été permis en aucun cas, & que l'anteur ne distingue en aucune sorte de la polygamie d'un bomme qui a plusieurs semmes. Ce langage, dans un sectateur de la religion naturelle, n'a pas besoin de commentaire.

Je supplie de faire attention à la liaison des idées du critique: selon lui, il suit que,

de

<sup>. (†)</sup> Chap. IV. du liv. XVL

<sup>(\*)</sup> Pag. 164 de la feuille du 9 octobre 1749.

de ce que l'auteur est un sectateur de la religion naturelle', il n'a point parlé de ce dont il n'avoit que faire de parler: ou bien il suit, selon lui, que l'auteur n'a point parlé de ce dont il n'avoit que faire de parler, parce qu'il est sectateur de la religion naturelle. Ces deux raisonnemens sont de même espece, & les conséquences se trouvent également dans les prémices. La maniere ordinaire est de critiquer sur ce que l'on écrit; ici le critique s'évapore sur ce que l'on n'écrit pas.

Je dis tout ceci en supposant, avec le critique, que, l'auteur n'eût point distingué la polygamie d'une semme qui a plusieurs maris, de celle où un mari auroit plusieurs semmes. Mais, si l'auteur les a distinguées, que dira-t-il? Si l'auteur a fait voir que, dans le premier cas, les abus étoient plus grands, que dira t-il? Je supplie le lecteur de relire le chap. VI du livre XVI; je l'ai rapporté ci-dessus. Le critique lui a fait des invectives, parce qu'il avoit gardé le silence sur cet article; il ne reste plus que de lui en faire sur ce qu'il ne l'a pas gardé.

Mais voici une chose que je ne puis comprendre. Le critique a mis dans la seconde de ses seuilles, page 166: l'auteur nous a dit ci-dessus que la religion doit permettre la polygamie dans les pays chauds, & non dans

#### DE L'ESPRIT DES LOIX. 157

les pays froids. Mais l'auteur n'a dit cela nulle part. Il n'est plus question de mauvais raisonnemens entre le critique & lui; il est question d'un fait. Et comme l'auteur n'a dit nulle part que la religion doit permettre la polygamie dans les pays chauds & non dans les pays froids; si l'imputation est fausse comme elle l'est, & grave comme elle est, je prie le critique de se juger suimême. Ce n'est pas le seul endroit sur lequel l'auteur ait à faire un cri. A la page 163, à la fin de la premiere feuille, il est dit: le chapitre IV porte pour titre que la loi de la polygamie est une affaire de calcul: c'està-dire que, dans les lieux où il nait plus de garçons que de filles, comme en Europe, on ne doit épouser qu'une semme : dans ceux où il natt plus de filles que de garçons, la polygamie doit être introduite. Ainsi, lorsque l'auteur explique quelques usages, ou donne la raison de quelques pratiques, on les lui fait mettre en maximes; &, ce qui est plus triste encore, en maximes de religion: & comme il a parlé d'une infinité d'usages & de pratiques dans tous les pays du monde, on peut, avec une pareille méthode, le charger des erreurs & même des abominations de tout l'univers. Le critique dit à la fin de sa seconde seuille, que dieu lui a donné quelque zele: eh bien! je réponds que dieu ne lui a pas donné celui-là.

#### CLIMAT.

C R que l'auteur a dit sur le climat, est encore une matiere très-propre pour la rhétorique. Mais tous les effets quelconques ont des causes: les climats & les autres causes physiques produisent un nombre infini d'effets. Si l'auteur avoit dit le contraire, on l'auroit regardé comme un homme stupide. Toute la question se réduit à savoir, si dans des pays éloignés entre eux, si sous des climats dissérens, il y a des caracteres d'esprit nationaux. Or qu'il y ait de telles différences, cela est établi par l'universalité presque en-tiere des livres qui ont été écrits. Et, comme le caractere de l'esprit influe beaucoup dans la disposition du cœur, on ne sauroit encore douter qu'il n'y ait de certaines qualités du cœur plus fréquentes dans un pays que dans un autre; & l'on en a encore pour preuve un nombre infini d'écrivains de tous les lieux & de tous les temps. Comme ces choses sont humaines, l'auteur en a parlé d'une façon humaine.

Il auroit per joindre là bien des questions que l'on agite dans les écoles sur les ver-tus humaines & sur les vertus chrétiennes; mais ce n'est point avec ces queltions que l'on fait des livres de physique, de politique & de jurisprudence. En un mot, ce physique du climat peut produire diverses dispositions dans les esprits; ces dispolitions pervent influer fur les actions humaines: sela choque-t-il l'empire de celui qui a créé, ou les mérites de celui qui a racheté?

Si l'auteur a recherché ce que les magistrats de divers pays pouvoient faire pour conduire leur nation de la maniere la plus convenable & la plus conforme à son caractere, quel mal a-t-il fait en cela?

On raisonnera de même à l'égard de diverses pratiques locales de religion. L'auteur n'avoit à les considérer ni comme bonnes, ni comme mauvaises: il a dit seulement qu'il y avoit des climats où de cer-taines pratiques de religion étoient plus aisées à recevoir, c'est-à-dire, étoient plus aifées à pratiquer par le peuple de ces climats que par les peuples d'un autre. De ceci il est inutile de donner des exemples; il y en a cent mille.

Je sais bien que la religion est indépendante par elle même de tout effet physique quelconque; que celle qui est bonne dans un pays, est bonne dans un autre; & qu'elle ne peut être mauvaise dans un pays sans l'être dans tous: mais je dis que, comme elle est pratiquée par les hommes & pour les hommes, il y a des lieux où une religion quelconque trouve plus de facilité à être pratiquée, soit en tout, soit en partie, dans de certains pays que dans d'autres, & dans de certaines circonstances que dans d'autres: &, dès que quelqu'un dira le contraire, il renoncera au bon sens.

L'auteur a remarqué que le climat des Indes produisoit une certaine douceur dans les mœurs; mais, dit le critique, les semmes s'y brûlent à la mort de leur mari. Il n'y a guere de Phylosophie dans cette objection. Le critique ignore til les contradictions de l'esprit humain, & comment il fait séparer les choses les plus unies, & unir celles qui sont les plus séparées? Voyez là dessus les réslexions de l'auteur, au chapitre III du liv. XIV.

# TOLERANCE.

Tour ce que l'auteur a dit sur la tolérance se rapporte à cette proposition du du chapitre IX, livre XXV: nous sommes ici politiques, & non pas théologiens: &, pour les théologiens mêmes, il y a bien de la différence entre tolérer une religion, & l'approuver.

Lorsque les loix de l'état ont cru devoir souffrir plusieurs religions, il faut qu'elles les obligent aussi à se tolèrer entrelles. On prie de

lire le reste du chapitre.

\*

On a beaucoup crié sur ce que l'auteur a ajouté, au chapitre X. liv. XXV: voici le principe fondamental des loix politiques en fait de religion: quand on est le maître, dans un état, de recevoir une nouvelle religion ou de ne la pas recevoir, il ne faut pas l'y établir; quand elle y est établie, il faut la tolérer.

On objecte à l'auteur qu'il va avertir les princes idolâtres de fermer leurs états à la religion chrétienne : effectivement, c'est un secret qu'il a été dire à l'oreille au roi de la Cochinchine. Comme cet argument a fourni matiere à beaucoup de déclamations, j'y ferai deux réponses. La premiere, c'est que l'auteur a excepté nommément dans son livre la religion chrétien. ne. Il a dit au livre XXIV, chapitre I, à la fin: la religion chrétienne, qui ordonne aux hommes de s'aimer, veut, sans doute, que chaque peuple ait les meilleures loix politiques E les meilleures loix civiles; parce qu'elles sont, après elle, le plus grand bien que les bombommes puissent donner & recevoir. Si donc la réligion chrètienne est le premier bien, & les loix politiques & civiles le second, il n'y a point de loix politiques & civiles, dans un état, qui puissent ou doivent y empêcher l'entrée de la religion chrétienne.

Ma seconde réponse est que la religion du ciel ne s'établit pas par les mêmes voies que les religions de la terre. Lisez l'histoire de l'église, & vous verrez les prodiges de la religion chrétienne. A-t-elle résolu d'entrer dans un pays? elle sait s'en faire ouvrir les portes; tous les instramens sont bons pour cela: quelquesois dieu veut se servir de quelques pécheurs; quelquesois il va prendre sur le trône un empereur, & fait plier sa tête sous le joug de l'évangile. La religion chrétienne se cache - t. elle dans les lieux fouterreins? Attendez un moment. & vous verrez la majesté impériale parler pour elle. traverse, quand elle veut, les mers, les rivieres & les montagnes; ce ne sont pas les obstacles d'ici bas qui l'empêchent d'aller. Mettez de la répugnance dans les es-prits, elle faura vaincre ces répugnances. Etablisez des coutumes, formez des usages, publiez des édits, faites des loix; elle triomphera du climat, des loix qui en réfultent, & des législateurs qui les auront fai-

tes. Dieu, suivant des décrets que nous ne connoissons point, étend ou resserre les limites de sa religion.

On dit: c'est comme si vous alliez dire aux rois d'orient qu'il ne faut pas qu'ils recoivent chez eux la religion chrétienne. Cest être bien charnel que de parler ainsi: étoit-ce donc Hérode qui devoit être le messie? Il semble qu'on regarde Jésus-Christ comme un roi qui, voulant conquérir un état voisin, cache ses pratiques & ses intelligences. Rendons-nous justice; la maniere dont nous nous conduisons dans les. affaires humaines est-elle affez pure pour penser à l'employer à la conversion des peuples?

# CELIBAT.

Nous voici à l'article du célibat: Tout ce que l'auteur en a dit se rapporte à cette proposition, qui se trouve au livre. XXV, chapitre IV; la voici.

Je ne parlerai point ici des conséquences de la loi du célibat; on sent qu'elle pourroit devenir nuisible à proportion que le corps du clergé seroit trop étendu, 83 que par conséquent selui des laïcs ne le seroit pas assez. Il est clair que l'auteur ne parle ici que de la plus grande

grande ou de la moindre extension que l'on doit donner au célibat, par rapport au plus grand ou au moindre nombre de ceux qui doivent l'embrasser: &, comme l'a dit l'auteur en un autre endroit, cette loi de perfection ne peut pas être faite pour tous les hommes: on scait d'ailleurs que la loi du célibat, telle que nous l'avons, n'estqu'une loi de discipline. Il n'a jamais été question, dans l'esprit des loix, de la nature du célibat même & du degré de sa bonté; & ce n'est en aucune façon une matière qui doive entrer dans un livre de loix politiques & civiles. Le critique ne veut jamais que l'auteur traite son sujet, il veut continuellement qu'il traite le sien; & parce qu'il est toujours théologien, il ne veut pas que, même dans un livre de droit, il soit jurisconsiste. Cependant on verra tout à l'heure qu'il est, sur le célibat, de l'opinion des théologiens, c'est-à-dire, qu'il en a reconnu la bonté. Il faut sçavoir que, dans le livre XXIII, où il ést traité du rapport que les loix ont avec le nombre des habitans, l'auteur a donné une théorie de ce que les loix politiques & civiles de divers peuples avoient fait à cet égard. Il a fait voir, en examinant les histoires des divers peuples de la terre, qu'il y avoit eu des circonstances où ces loix

loix furent plus nécessaires que dans d'autres, des peuples qui en avoient eu plus de besoin, de certains temps où ces peuples en avoient eu plus de besoin encore : &, comme il a pense que les Romains furent le peuple du monde le plus sage, & qui, pour réparer ses pertes, eut le plus de besoin de pareilles loix, il a recueilli avec exactitude les loix qu'ils avoient faites à cet égard; il a marqué avec précision dans quelles circonstances elles avoient été faites, & dans quelles autres circonstances elles avoient été ôtées. Il n'y a point de théologie dans tout ceci, & il n'en faut point pour tout ceci. Cependant il a jugé à propos d'y en mettre. ses paroles: à dieu (\*) ne plaise que je parle ici contre le célibat qu'a adopté la religion : mais, qui pourroit se taire contre celui qu'a formé le libertinage; celui où les deux sexes se corrompant par les sentimens naturels même, suient une union qui doit les rendre meilleurs, Pour vivre dans celles qui les rendent toujours pires ?

Cest une regle tirée de la nature, que, plus on diminue le nombre des mariages qui pourroient se faire, plus on corrompt ceux qui sont faits; moins il y a' de gens mariés, moins il I a de fidélité dans les mariages : comme, lorsqu'il y a plus de voleurs, il y a plus de vols.

L'au-

<sup>(\*)</sup> Liv. XXIII, chap. XXI, à la fin.

L'auteur n'a donc point désapprouvé le célibat qui a pour motif la religion. ne pouvoit se plaindre de ce qu'il s'élevoit contre le célibat introduit par le libertinage; de ce qu'il désapprouvoit qu'une infinité de gens riches & voluptueux se portassent à fuir le joug du mariage, pour la commodité de leurs déréglemens; qu'ils prissent pour eux les délices & la volupté, & laissassent les peines aux misérablés: on ne pouvoit, dis-je, s'en plaindre. Mais le critique, après avoir cité ce que l'auteur a dit, prononce ces paroles: on apperçoit ici toute la malignité de l'auteur, qui vent jetter sur la religion chrétienne des désordres qu'elle déteste. Il n'y a pas d'apparence d'accuser le critique de n'avoir pas voulu entendre l'auteur: je dirai seulement qu'il ne l'a point entendu; & qu'il lui fait dire contre la religion ce qu'il a dit contre le libertinage. Il doit en être bien fâché.

# ERREUR PARTICULIERE

DU CRITIQUE.

On croiroit que le critique a juré de n'ècte jamais au fait de l'état de la question, & de n'entendre pas un seul des passages

### DE L'ESPRIT DES LOIX.

passages qu'il attaque. Tont le second chapitre du livre XXV roule sur les motifs, plus ou moins puissans, qui attachent les hommes à la conservation de leur religion le critique trouve, dans son imagination, un autre chapitre qui auroit pour sujet des motifs qui obligent les hommes à passer d'une religion dans une autre. Le premier sujet emporte un état passif, le second un état d'action: &, appliquant sur un sujet ce que l'auteur a dit sur un autre, il déraisonne tout à son aise.

L'auteur a dit, au second article du chapitre II du livre XXV: nous sommes extrêmement portés à l'idolâtrie; Es cependant nous ne sommes pas fort attachés aux religions idolâtres: nous ne sommes guere portés aux idées spirituelles; Es cependant nous sommes trèsattachés aux religions qui nous sommes trèsattachés aux religions qui nous font adorer un être spirituel. Cela vient de la satisfaction que nous trouvons en nous-mêmes, d'avoir éte assez intelligens pour avoir choisi une religion qui tire la divinité de l'humiliation où les autres l'avoient mise. L'auteur n'avoit fait cet article que pour expliquer pourquoi les Mahométans & les Juiss, qui n'ont pas les mèmes graces que nous, sont aussi invinciblement attachés à leur religion qu'on le scait par expérience: le critique l'entend autrement. Cest à l'orgueil, dit-il, que

Pon attribue (\*) d'avoir fait passer les bomme de l'idolâtrie à l'unité d'un dieu. Mais i n'est question ici, ni dans tout le chapitre d'aucun passage d'une religion dans une autre; &, si un chrétien sent de la satisfaction à l'idée de la gloire & à la vue de la grandeur de dieu, & qu'on appelle cela de l'orgueil, c'est un très bon orgueil.

### MARIAGE.

701CI une autre objection qui n'est pas commune. L'auteur a fait deux chapitres au livre XXIII: l'un a pour titre, des hommes et des animaux, par rapport à la propagation de l'espece; & l'autre est intitulé, des mariages. Dans le premier, il a dit ces paroles: les femelles des animaux ont, à pen près, une fécondité constante: mais, dans l'espece bumaine, la maniere de penser, le caractere, les passions, les fantaisses, les caprices, l'idée de conserver sa beauté, l'embarras de la grossesse, celui d'une famille trop nombreuse, troublent la propagation de mille manieres. Et, dans l'autre, il a dit: l'obligation naturelle qu'a le pere de nourrir ses enfans a fait établir le mariage, qui déclare celui qui doit remplir cette obligation.

On

## DE L'ESPRIT DES LOIX. 169

On dit là-dessus: un chrétien rapporteoit l'institution du mariage à dieu même qui lonna une compagne à Adam, & qui unit 'e premier homme à la premiere femme, par un lien indissoluble, avant qu'ils eussent des. enfans à nourrir : mais l'auteur évite tout ce, qui a trait à la révélation. Il répondra qu'il est chrétien, mais qu'il n'est point imbécile; qu'il adore ces vérités, mais qu'il ne veut point mettre à tort & à travers toutes les vérités qu'il croit. L'empereur Justinien étoit chrétien, & son compilateur l'étoit aussi. Eh bien! dans leurs livres de droit. que l'on enseigne aux jeunes gens dans les écoles, ils définissent le mariage (\*), l'union de l'homme & de la femme qui forme une société de vie individuelle. jamais venu dans la tête de personne de leur reprocher de n'avoir pas parlé de la révélation.

### USURE.

Nous voici à l'affaire de l'usure. J'ai peur qué le lecteur ne soit fatigué de m'en-

<sup>(\*)</sup> Maris & fœminæ conjunctio, individuam vitæ societatem continens.

m'entendre dire que le critique n'est jamais au sait, & ne prend jamais le sens des passages qu'il censure. Il dit, au sujet des usures maritimes: L'auteur ne voit rien que de juste dans les usures maritimes; ce sont ses termes. En vérité, cet ouvrage de l'esprit des loix a un terrible interprete. L'auteur a traité des usures maritimes au chapitre XX du livre XXII; il a donc dit, dans ce chapitre, que les usures maritimes étoient justes. Voyons-le.

# Des usures maritimes.

La grandeur des usures maritimes est sondée sur deux choses; le péril de la mer qui fait qu'on ne s'expose à prêter son argent que pour en avoir beaucoup davantage; & la facilité que le commerce donne à l'emprunteur de faire promptement de grandes affaires & en grand nombre: au lieu que les usures de terre, n'étant fondées sur aucune de ces deux raisons, sont ou proscrites par le législateur, ou, ce qui est plus sensé, réduites à de justes bornes.

Je demande à tout homme sensé, si l'auteur vient de décider que les usures maritimes sont justes; ou s'il a dit simplement que la grandeur des usures maritimes répugnoit moins à l'équité naturelle que la gran-

deur

leur des usures de terre. Le critique ne connoît que les qualités positives & absoues; il ne sçait ce que c'est que ces termes clus ou moins. Si on lui disoit qu'un muâtre est moins noir qu'un Negre, cela signifieroit, selon lui, qu'il est blanc comme de a neige; si on lui disoit qu'il est plus noir qu'un Européen, il croiroit encore qu'on veut dire qu'il est noir comme du charbon.

Mais poursuivons.

Il y a dans l'esprit des loix, au livre XXII. quatre chapitres sur l'usure. Dans les deux premiers, qui sont le XIX & celui qu'on vient de lire, l'auteur examine l'usure (\*) dans le rapport qu'elle peut avoir avec le commerce chez les différentes nations & dans les divers gouvernemens du monde; ces deux chapitres ne s'appliquent qu'à cela: les deux suivans ne sont faits que pour expliquer les variations de l'usure chez les Romains. Mais voilà qu'on érige tout-à-coup l'auteur en casuiste, en canoniste & en théologien, uniquement par la raison que celui qui critique est casuiste, canoniste & théologien, ou deux des trois, ou un des trois, ou peut-être dans le fond aucun

<sup>(&#</sup>x27;) Usuré ou intérêt significit la même chose chez les Romains.

aucun des trois. L'auteur sçait qu'à regarder le prêt à intérêt dans son rapport avec la religion chrétienne, la matiere a des distinctions & des limitations sans fin : il sçait que les jurisconsultes & plusieurs tribunaux ne sont pas toujours d'accord avec les casuistes & les canonistes; que les uns admettent de certaines limitations au principe général de n'exiger jamais d'intérêts, & que les autres en admettent de plus grandes. Quand toutes ces questions auroient appartenu à son sujet, ce qui n'est pas, comment auroit-il pu les traiter? On a bien de la peine à sçavoir ce qu'on a beaucoup étudié, encore moins sçait-on ce qu'on h'a étudié de sa vie: mais les chapitres mêmes que l'on emploie contre lui, prouvent assez qu'il n'est qu'historien & juriconsulte. Lisons le chapitre XIX (\*).

L'argent est le signe des valeurs. Il est clair que celui a besoin de ce signe doit le louer, comme il fait toutes les choses dont il peut avoir besoin. Toute la différence est que les autres choses peuvent ou se louer, ou s'acheter: au lieu que l'argent, qui est le prix des

choses, se loue & ne s'achete pas.

C'est bien une action très - bonne de préter à un autre son argent sans intérêt; mais on sent sent que ce ne peut être qu'un conseil de re-

ligion, & non une loi civile.

Pour que le commerce puisse se bien faire, il faut que l'argent ait un prix, mais que ce prix soit peu considérable. S'il est trop haut, le négociant, qui voit qu'il lui en coûteroit plus en intérêts qu'il ne pourroit gagner dans son commerce, n'entreprend rien. Si l'argent n'a point de prix, personne n'en prête, El le négociant n'entreprend rien non plus.

Je me trompe, quand je dis que personne n'en prête: il faut toujours que les affaires de la société aillent; l'usure s'établit, mais avec les désordres que l'on a éprouvés dans

tous les temps.

La loi de Mahomet confond l'usure avec le prét à intérêt: l'usure augmente dans les pays Mahométans à proportion de la sévérité de la défense; le prêteur s'indemnise du péril de la contravention.

Dans ces pays d'Orient, la plupart des hommes n'ont rien d'assuré; il n'y a presque point de rapport entre la possession actuelle d'une somme & l'espérance de la r'avoir après l'avoir prêtée. L'usure y augmente donc à proportion du péril de l'insolvabilité.

Ensuite viennent les chapitres des usures maritimes, que j'ai rapporté ci dessus; & le chapitre XXI qui traite du prêt par contrat, & de l'usure chez les Romains, que voici:

H 3 Outre

Outre le prêt fait pour le commerce, il y a encore une espece de prêt fait par un contrat civil, d'où résulte un intérêt ou usure.

Le peuple, chez les Romains, augmentant tous les jours sa puissance, les magistrats chercherent à le statter, & à lui faire faire les loix qui lui étoient les plus agréables. Il retrancha les capitaux, il diminua les intérêts, il défendit d'en prendre; il ôta les contraintes par corps: ensin l'abolition des dettes sut mise en question, toutes les sois qu'un tribun voulut se rendre populaire.

Ces continuels changemens, soit par des loix, soit par des plébiscites, naturaliserent à Rome l'usure: car les créunciers voyant le peuple leur débiteur, leur législateur & leur juge, n'eurent plus de consiance dans les contrats. Le peuple, comme un débiteur décrédité, ne tentoit à lui prêter que par de gros prosits; d'autant plus que, si les loix ne venoient que de temps en temps, les plaintes du peuple étoient continuelles, & intimidoient toujours les créanciers. Cela sit que tous les moyens honnétes de prêter & d'emprunter surent abolis à Rome; & qu'une usure affreuse, toujours foudroyée & toujours renaissante, s'y établit.

Cicéron nous dit que, de son temps, on prétoit à Rome à trente-quatre pour cent, Es à quarante buit pour cent dans les provinces.

vinces. Ce mal venoit, encore un coup, de ce que les loix n'avoient pas été ménagées. Les loix extrêmens dans le bien font naître le mal extrême: il fallut payer pour le prêt de l'argent, & pour le danger des peines de la loi. L'auteur n'a donc parlé du prêt à intérêt que dans son rapport avec le commerce des divers peuples, ou avec les loix civiles des Romains; & cela est si vrai, qu'il a distingué, au second article du chapitre XIX, les établissemens des législateurs de la religion, d'avec ceux des législateurs politiques. S'il avoit parlé là nommément de la religion chrétienne, ayant un autre sujet à traiter, il auroit employé d'autres termes; & fait ordonner à la religion chrétienne ce qu'elle ordonne, & conseiller ce qu'elle conseille : il auroit distingué, avec les théologiens, les cas divers; il auroit posé toutes les limitations que les principes de la reli-gion chrétienne laissent à cette loi générale, établie quelquesois chez les Romains & toujours chez les Mahométans, qu'il ne faut jamais, dans aucun cas & dans aucune circonstance, recevoir d'intérêt pour de l'argent. L'auteur n'avoit pas ce sujet à traiter; mais celui-ci, qu'une défense générale, illimitée, indistincte & sans restriction, perd le commerce chez les Mahométans, & pensa perdre la république chez les H 4 RoRomains: d'où il suit que, parce que les chrétiens ne vivent pas sous ces termes rigides, le commerce n'est point, détruit chez eux; & que l'on ne voit point, dans leurs états, ces usures affreuses qui s'exigent chez les Mahométans, & que l'on extorquoit autresois chez les Romains.

L'auteur a employé les chapitres (\*) XXI & XXII à examiner quelles furent les loix, chez les Romains, au sujet du prêt par contrat dans les divers temps de leur république: son critique quitte un moment les bancs de théologie, & se tourne du côté de l'érudition. On va voir qu'il se trompe encore dans son érudition; & qu'il n'est pas seulement au fait de l'état des questions qu'il traite. Lisons le (†) chapitre XXII.

Tacite dit que la loi des douze tables fixa l'intérêt à un pour cent par an: il est visible qu'il s'est trompé, & qu'il a pris pour la loi des douze tables une autre loi dont je vais parler. Si la loi des douze tables avoit réglé cela, comment, dans les disputes qui s'êleverent depuis entre les créanciers & les débiteurs, ne se seroit-on pas servi de son autorité? On ne trouve aucun vestige de cette loi sur le prêt à intérêt; &, pour peu qu'on soit versé dans l'histoire de Rome, on verra qu'une

<sup>(\*)</sup> Liv. XXII. (†) *Ibid*.

qu'une loi pareille ne pouvoit point être l'ouvrage des décemvirs. Et un peu après l'auteur ajoute: l'an 398 de Rome, les tribuns Duellius & Ménénius firent passer une loi qui réduisoit les intérêts à un pour cent par anc C'est cette loi que Tacite confond avec la loi des douze tables; & c'est la premiere qui ait été faite chez les Romains pour sixer le taux de l'intérêt, &c. Voyons à présent.

L'auteur dit que Tacite s'est trompé, en disant que la loi des douze tables avoit fixé l'usure chez les Romains; il a dit que Tacite a pris pour la loi des douze tables une loi que fut faite par les tribuns Duellius & Ménénius environ quatrevingt-quinze ans après la loi des douze tables; & que cette loi fut la premiere qui fixa à Rome le taux de l'usure. Que lui dit-on? Tacite ne s'est pas trompé; il a parlé de l'usure à un pour cent par mois, & non pas de l'usure à un pour cent par an. Mais il n'est pas question ici du taux de l'usure; il s'agit de sçavoir si la loi des douze tables a fait quelque disposition quelconque sur l'usure. L'auteur dit que Tacite s'est trompé, parce qu'il a dit que les décemvirs, dans la loi des douze tables, avoient fait un réglement pour fixer le taux de l'usure: & là-dessus le critique dit que Tacite ne s'est pas trompé, parce qu'il a parlé de l'usure à un pour cent par Ης

mois, & non pas à un pour cent par an. J'avois donc raison de dire que le critique

ne sçait pas l'état de la question.

Mais il en reste une autre, qui est de scavoir si la loi quelconque, dont parle Tacite, fixa l'usure à un pour cent par an, comme l'a dit l'auteur; ou bien à un pour cent par mois comme le dit le critique. La prudence vouloit qu'il n'entreprît pas une dispute avec l'auteur sur les loix Romaines, fans connoître les loix Romaines; qu'il ne lui niat pas un fait qu'il ne sçavoit pas, & dont il ignoroit même les moyens de s'éclaicir. La question étoit de sçavoir ce que Tacite avoit entendu par ces mots unciarium (\*) fanus: il ne lui falloit qu'ouvrir les dictionnaires; il auroit trouvé, dans celui de Calvinus ou Kahl (+) que l'usure onciaire étoit d'un pour cent par an, & non.

<sup>(\*)</sup> Nam primò duodecim tabulis fanctum, ne quis unciario fænore ampliùs exerceret. Annales, liv. VI.

<sup>(†)</sup> Usurarum species ex assis partibus denominantur: quod ut intelligatur, illud scire oportet, fortem omnem ad centenarium numerum revocari; summam autem usuram esse, cim pars sortis centessima singulis mensibus persolvitur. Et quoniam ista ratione summa hæc usura duodecim aureos annuos in centeaos essicit, duodenarius numerus jurisconsultos movit, ut assem hune usurarum appellarent. Quemadmodam hic as, non ex menserua, sed ex annua pensione astimandus est; similiter omnes ejus partes ex anni ratione intelligendæ sunt: ut, si unus in centenos annuatim pensatur, unciaria usura; si bini, sextans, si terni, puadrans; si quaterni, triens; si quini, quinqunx; si seni, semis; si endeni, deptunx; si otoni, bes; si novem, dodrans; si deni, sextans; si undeni, deunx; si duodeni, as. Lexcien Joannis Calvini; alian Kabl., Coloniæ Allobrogum, anno 1622, apud etrum Balduinum, in verbe usura, pag. 960.

DE L'ESPRIT DES LOIX. 179 non d'un pour cent par mois. Vouloit-il consulter les sçavans? il auroit trouvé la même chose dans Saumaise (\*):

Testis mearum centimanus Gyas-Sententiarum.

Hor. ode IV, liv. IV, v. 69.

Remontoit-il aux sources? il auroit trouvé là-dessus des textes clairs dans les livres (†) de droit; il n'auroit point brouillé toutes les idées; il eût distingué le temps & les occasions où l'usure onciaire signifioit un pour cent par mois, d'avec les temps & les occasions où elle signifioit un pour cent par an; & il n'auroit pas pris le douzieme de la centésime pour la centésime.

Lorsqu'il n'y avoit point de loix sur le taux de l'usure chez les Romains, l'usage le plus ordinaire étoit que les usuriers prenoient douze onces de cuivre sur cent onces qu'ils prètoient; c'est à dire, douze pour cent par an, &, comme un as valoit douze onces de cuivre, les usuriers retiroient chaque année un as sur cent onces: &,

com

truam in centum, led annuam.

(t) Argumentum legis XLVII, & Przefectus legionis, ff. de:

<sup>(\*)</sup> De modo usurarum, Lugduni Batavorum, ex officina Elseviriorum, anno 1635, pag. 269, 270 & 271; S sur tout cesmets. Under verius sit unclarium sonus eorum, vel unclas usuras, ut es quoque appellatas infrà ostendam; non unciam dare mensuram in centum, sed annuam.

comme il falloit fouvent compter l'usure par mois, l'usure de six mois sut appellée semis, ou la moitié de l'as; l'usure de quatre mois sut appellée triens, ou le tiers de l'as; l'usure pour trois mois sut appellée quadrans, ou le quart de l'as; & ensin, l'usure pour un mois sut appellée unciaria, ou le douzieme de l'as: de sorte que, comme on levoit une enze chaque mois sur cent onces qu'en avoit pretées, cette usure onciaire, ou d'un pour cent par mois, ou douze pour cent par an, sut appellée usure centésime. Le critique a eu connoissance de cette signification de l'usure centésime, & il l'a appliquée très-mal.

On voit que tout ceci n'étoit qu'une espece de méthode, de formule ou de regle entre le débiteur & le créancier, pour compter leurs usures, dans la supposition que l'usure sût à douze pour cent par an, ce qui étoit l'usage le plus ordinaire: &, si qu'elqu'un avoit prêté à dix huit pour cent par an, on se seroit servi de la même méthode, en augmentant d'un tiers l'usure de chaque mois; de sorte que l'usure onciaire auroit été d'une once & demie par mois.

Quand les Romains firent des loix sur l'usure, il ne sut point question de cette méthode, qui avoit servi & qui servoit en-

core aux débiteurs & aux créanciers pour la division du temps & la commodité du paiement de leurs usures. Le législateur avoit un réglement public à faire; il ne s'agissoit point de partager l'usure par mois, il avoit à fixer & il fixa l'usure par an. On continua à se servir des termes tirés de la division de l'as, sans y appliquer les mèmes idées. Ainsi l'usure onciaire fignifia un pour cent par an, l'usure ex quadrante signifia trois pour cent par an, l'usure ex triente quatre pour cent par an, l'usure semis six pour cent par an. Et, si l'usure onciaire avoit signifié un pour cent par mois, les loix qui les fixerent ex quadrante, ex triente, ex semise, auroient fixé l'usure d'trois pour cent à quatre pour cent de à trois pour cent, à quatre pour cent, à fix pour cent par mois: ce qui auroit été absurde, parce que les loix, faites pour réprimer l'usure, auroient été plus cruelles que les usuriers.

Le critique a donc confondu les especes des choses. Mais j'ai intérêt de rapporter ici ses propres paroles, asin qu'on soit bien convaincu que l'intrépidité avec laquelle il parle ne doit imposer à personne: les voici (\*): Tacite ne s'est point trompé: il parle de l'intérêt à un pour cent par mois, S' l'auteur s'est imaginé qu'il parle d'un pour cent par

(7) Feuille du 9 octobre 1749, pag. 1644

par an. Rien n'est si connu que le centésime qui se payoit à l'usurier tous les mois. Un bomme qui écrit deux volumes in 4° sur les loix devroit-il l'ignorer?

Que cet homme ait ignoré ou n'ait pas ignoré ce centésime, c'est une chose très-indissérente: mais il ne l'a pas ignoré, puis-qu'il en a parlé en trois endroits. Mais comment en a-t il parlé? & où en a-t-il parlé (\*)? Je pourrois bien désier le critique de le deviner, parce qu'il n'y trouveroit point les mêmes termes & les mêmes expressions qu'il sçait.

Il n'est pas question ici de sçavoir si l'auteur de l'esprit des loix a manqué d'érudition ou non, mais de désendre ses autels (†). Cependant il a fallu faire voir au public que le critique prenant un ton si décisif sur des choses qu'il ne sçait pas, & dont il doute si peu qu'il n'ouvre pas même un dictionnaire pour se rassurer, ignorant les choses & accusant les autres d'ignorer ses propres erreurs, il ne mérite pas plus de consiance dans les autres accusations. Ne peut-on pas croire que la hauteur

<sup>(\*)</sup> La troisième & la dérniere note, chap. XXII livre XXII, & le texte de la troisième note.

<sup>(</sup>t) Pro aris.

### DE L'ESPRIT DES LOIX. 183

hauteur & la fierté du ton qu'il prend partout n'empêchent en aucune maniere qu'il n'ait tort? que, quand il s'échausse, cela ne veut pas dire qu'il n'ait pas tort? que, quand il anathématise avec ses mots d'impie & de sectateur de la religion naturelle, on peut encore croire qu'il a tort? qu'il faut bien se garder de recevoir les impressions que pourroit donner l'activité de son esprit & l'impétuosité de son style? que dans ses deux écrits, il est bon de séparer les injures de ses raisons, mettre ensuite à part les raisons qui sont mauvailes, après quoi il ne restera plus rien?

L'auteur, aux chapitres du prêt à intérêt & de l'usure chez les Romains, traitant ce sujet, sans doute le plus important de leur histoire, ce sujet qui tenoit tellement à la constitution qu'elle pensa mille fois en être renversée; parlant des loix qu'ils firent par désespoir, de celles où ils suivirent leur prudence, des réglemens qui n'étoient que pour un temps, de ceux qu'ils firent pour toujours, dit, vers la fin du chapitre XXII: L'an 398 de Rome, les tribuns Duellius & Ménénius sirent passer une loi qui réduisoit les intérets à un pour cent par an.... Dix

ans après, cette usure sut réduite à la moitie; dans la suite, on l'ôta tout-à-sait.....

Il en fut de cette loi comme de toutes celles où le législateur a porté les chofes à l'exces; on trouva une infinité de moyens pour l'éluder ; il en fallut faire beaucoup d'autres pour la confirmer, corriger, tempérer: tantôt on quitta les loix pour suivre les usages-, tantôt on quitta les usages pour suivre les loix. Mais, dans ce cas, l'usage devoit aisément prévaloir. Quand un hom-me emprunte, il trouve un obstacle dans la loi même qui est faite en sa faveur : cette loi a contrelle & celui qu'elle secourt & celui qu'elle condamne. Le préteur Sempronius Asellus ayant permis aux debiteurs d'agir en conséquence des loix, fut tué par les créanciers, pour avoir voulu rappeller la mémoire d'une rigidité qu'on ne pouvoit plus soutenir.

Sous Sylla, Lucius Valérius Flaccus sit une loi qui permettoit l'intérêt à trois pour cent par an. Cette loi, la plus équitable & la plus modérée de celles quo les Romains firent à cet égard, Paterculus la désapprouva-Mais, si cette loi étoit nécessaire à la république, si elle étoit utile à tous les particuliers.

liers, si elle formoit une communication d'aisance entre le débiteur & l'emprunteur, elle n'étoit point injuste.

Celui - là paie moins, dit Ulpien, qui paie plus tard. Cela décide la question si l'intérêt est légitime; c'est-à-dire, si le créancier peut vendre le temps, & le débiteur l'acheter.

Voici comme le critique raisonne sur ce dernier passage, qui se rapporte uniquement à la loi de Flaccus & aux dispositions politiques des Romains. L'auteur, dit-il, en résumant tout ce qu'il a dit de l'usure, soutient qu'il est permis à un créancier de vendre le temps. On diroit, à entendre le critique, que l'auteur vient de faire un traité de théologie, ou de droit canon, & qu'il résume ensuite ce traité de théologie & de droit canon; pendant qu'il est clair qu'il ne parle que des dispositions politiques; des Romains, de la loi de Flaccus, & de l'opinion de Paterculus: de sorte que cette loi de Flaccus, l'opinion de Paterculus, la réslexion d'Ulpien, celle de l'auteur, se tiennent & ne peuvent pas se séparer.

### DE'FENSE

186

J'aurois encore bien des choses à dire; mais j'aime mieux renvoyer aux feuilles mêmes. Croyez-moi, mes chers Pisons: elles ressemblent à un ouvrage qui, comme les songes d'un malade, ne fait voir que des phantomes vains (\*).

6) Credite, Pilones, ifti tabulæ fore librum Perfimilem, cujus, velut ægri fommia, vanæ Fingentur species.

Hérat, de arte poetica. V. 6.



# DÉFENSE

DE

# L'ESPRIT DES LOIX.

#### TROISIEME PARTIE.

Navu, dans les deux premieres parties, que tout ce qui résulte de tant de critiques ameres est ceci, que l'auteur de l'esprit des loix n'a point fait son ouvrage suivant le plan & les vues de ses critiques; & que, si ses critiques avoient fait un ouvrage sur le même sujet, ils y auroient mis un très-grand nombre de choses qu'ils sçavent. Il en résulte encore, qu'ils sont théologiens, & que l'auteur est jurisconsul-te; qu'ils se croient en état de faire son métier, & que lui ne se sent pas propre à faire le leur. Enfin, il en résulte, qu'au lieu de l'attaquer avec tant d'aigreur, ils auroient mieux fait de sentir eux - mêmes le prix des choses qu'il a dites en faveur de la religion, qu'il a également respectée & défendue. Il me reste à faire quelques réflexions.

CETTE maniere de raisonner n'est pas bonne, qui, employée contre quelque bon livre que ce soit, peut le faire paroître aussi mauvais que quelque mauvais livre que ce foit; & qui, pratiquée contre quelque mau-vais livre que ce foit, peut le faire paroître aussi bon que quelque bon livre que ce Foit.

CETTE maniere de raisonner n'est pas bonne, qui, aux choses dont il s'agit, en rappelle d'autres qui ne font point accessoires, & qui confond les diverses sciences, & les idées de chaque science.

It ne faut point argumenter, sur un ouvrage fait sur une science, par des raifons qui pourroient attaquer la science même.

QUAND on critique un ouvrage & un grand ouvrage, il faut tâcher de se procu-rer une connoissance particuliere de la science qui y est traitée, & bien lire les auteurs approuvés qui ont déjà écrit sur cette science; afin de voir si l'auteur s'est écarté de la maniere recue & ordinaire de la traiter.

Lors Qu'un auteur s'explique par ses paroles, ou par ses écrits qui en sont l'image, il est contre la raison de quitter les signes extérieurs de ses pensées, pour chercher ses pensées; parce qu'il n'y a que lui qui sçache ses pensées. C'est bien pis,

lors-

DE L'ESPRIT DES LOIX. 189 lorsque ses pensées sont bonnes, & qu'on lui en attribue de mauvaises.

QUAND on écrit contre un auteur, & qu'on s'irrite contre lui, il faut prouver les qualifications par les choses, & non pas les choses par les qualifications,

QUAND on voit, dans un auteur, une bonne intention générale, on se trompera plus rarement, si, sur certains endroits qu'on croit équivoques, on juge suivant l'invention générale, que si on lui prête une mauvaise intention particuliere.

DANS les livres faits pour l'amusement, trois ou quatre pages donnent l'idée du style & des agrémens de l'ouvrage: dans les livres de raisonnement, on ne tient rien, si on ne tient toute la chaîne.

Comme il est très-difficile de faire un bon ouvrage, & très-aise de critiquer, parce que l'auteur a eu tous les désilés à garder, & que le critique n'en a qu'un à forcer; il ne faut point que celui-ci ait tort: &, s'il arrivoit qu'il est continuellement tort, il seroit inexcusable.

D'AILLEURS, la critique pouvant être considérée comme une ossentation de sa supériorité sur les autres, & son effet ordinaire étant de donner des momens déliceux pour l'orgueil humain; ceux qui s'y livrent

livrent méritent bien toujours de l'équité, mais rarement de l'indulgence.

ET comme, de tous les genres d'écrire, elle est celui dans lequel il est plus difficile de montrer un bon naturel; il faut avoir attention à ne point augmenter, par l'aigreur des paroles, la tristesse de la chose.

QUAND on écrit sur les grandes matieres, il ne suffit pas de consulter son zele, il faut encore consulter ses lumieres: &, si le ciel ne nous a pas accordé de grands talens, on peut y suppléer par la défiance de soi-même, l'exactitude, le travail, & les réfléxions.

CET art de trouver dans une chose, qui naturellement a un bon sens, tous les mauvais sens qu'un esprit qui ne raisonne pas juste peut leur donner, n'est point utile aux hommes: ceux qui le pratiquent ressemblent aux corbeaux, qui fuient les corps vivans, & volent de tous côtés pour chercher des cadavers.

UNE pareille maniere de critiquer produit deux grands inconveniens : le premier, c'est qu'elle gâte l'esprit des lecteurs, par un mélange du vrai & du faux, du bien & du mal: ils s'accoutument à chercher un mauvais sens dans les choses qui naturellement en ont un très-bon; d'où il leur est aisé de passer à cette disposition,

DE L'ESPRIT DES LOIX. 191

de chercher un bons sens dans les choses qui naturellement en ont un mauvais: on leur fait perdre la faculté de raisonner juste, pour les jetter dans les subtilités d'une mauvaise dialectique. Le second mal est, qu'en rendant, par cette saçon de raisonner, les bons livres suspects, on n'a point d'autres armes pour attaquer les mauvais ouvrages: de sorte que le public n'a plus de regle pour les distinguer. Si l'on traite de spinosistes & de déistes ceux qui ne le sont pas, que dira-t-on à ceux qui le sont?

QUOIQUE nous devions penser aisément que le sont pas que dira-t-on à ceux qui le sont?

QUOIQUE nous devions penser aisément que les gens qui écrivent contre nous, sur des matieres qui intéressent tous les hommes, y sont déterminés par la sorce de la charité chrétienne; cependant, comme la nature de cette vertu est de ne pouvoir guere se cacher, qu'elle se montre en nous malgré nous, & qu'elle éclate & brille de toutes parts; s'il arrivoit que, dans deux écrits contre la même personne, coup sur coup, on n'y trouvât aucune trace de cette charité, qu'elle n'y parût dans aucune phrase; dans aucun tour, aucune parole, aucune expression; celui qui auroit écrit de pareils ouvrages auroit un juste sujet de craindre de n'y avoir pas été porté par la charité chrétienne.

ET, comme les vertus purement humaines sont en nous l'effet de ce que l'on appelle un bon naturel, s'il étoit impossible d'y découvrir aucun vestige de ce bon naturel, le public pourroit en conclurre que ces écrits ne seroient pas même l'effet des vertus humaines.

Aux yeux des hommes, les actions sont toujours plus sinceres que les motifs; il leur est plus facile de croire que l'action de dire des injures atroces est un mal, que de se persuader que le motif qui les a

fait dire est un bien.

QUAND un homme tient à un état qui fait respecter la religion. & que la religion fait respecter; & qu'il attaque, devant les gens du monde, un homme qui vit dans le monde; il est essentiel qu'il maintienne, par sa maniere d'agir, la supériorité de ofon caractere. Le monde est très corrompu: mais il y a de certaines passions que s'y trouvent très-contraintes; il y en a de favorites, qui défendent aux autres de paroître. Considérez les gens du monde entr'eux; il n'y a rien de si timide : c'est l'orgueil qui n'ose pas dire ses secrets, & qui, dans les égards qu'il a pour les autres, se quitte pour se reprendre. Le christianisme nous donne l'habitude de soumettre cet orgueil; le monde nous donne l'habitude de

de le cacher. Avec le peu de vertu que nous avons, que deviendrions - nous, si soute notre ame se mettoit en liberté. & signes n'étions pas attentifs aux moindres paroles, aux moindres signes; aux moindres gestes? Or, quand des hommes d'un caractere respecté manisestent des emportemens que les gens du monde n'oseroient mettre au jour, ceux-ci commencent à se croire meilleurs qu'ils ne sont en effet; ce qui est un très-grand mal.

Nous autres gens du monde, sommes si foibles, que nous méritons extrêmement d'etre ménagés. Ainsi, lorsqu'on nous fait voir toutes les marques extérieures des passions violentes, que veut on que nous pensions de l'intérieur? Peut - on espérer que nous, avec notre témérité ordinaire

de juger, ne jugions pas?

On peut avoir remarqué, dans les disputes & les conversations, ce qui arrive aux gens dont l'esprit est dur & difficile : comme ils ne combattent pas pour s'aider les uns les autres, mais pour se jetter à terre; ils s'éloignent de la vérité, non pas à proportion de la grandeur ou de la petitesse de leur esprit, mais de la bizarrerie ou de l'inflexibilité plus ou moins grande de leur caractere. Le contraire arrive à ceux à qui la nature on l'éducation ont donné Tom. IV.

de la douceur: comme leurs disputes sont des secours mutuels, qu'ils concourent au même objet, qu'ils ne pensent différemment que pour parvenir à penser de même, ils trouvent la vérité à proportion de leurs lumieres: c'est la récompense d'un bon naturel.

QUAND un homme écrit sur les matieres de religion, il ne faut pas qu'il compte tellement sur la piété de ceux qui le lisent, qu'il dise des choses contraires au bon sens; parce que, pour s'accréditer auprès de ceux qui ont plus de piété que de lumieres, il se décrédite auprès de ceux qui ont plus de lumieres que de piété.

ET comme la religion se défend beaucoup par elle-même, elle perd plus lorsqu'elle est mal défendue, que lorsqu'elle n'est point

du tout défendue.

S'IL arrivoit qu'un homme après avoir perdu ses lecteurs, attaquât quelqu'un qui eût quelque réputation, & trouvât par -là le moyen de se faire lire: on pourroit peutetre soupçonner que, sous prétexte de sacrifier cette victime à la religion, il sacrifieroit à son amour-propre.

L A maniere de critiquer, dont nous parlons, est la chose du monde la plus capable de borner l'étendue, & de diminuer, si j'ose me servir de ce terme, la somme

### DE L'ESPRIT DES LOIX. 195 du génie national. La théologie a ses bornes, elle a ses formules; parce que les vérités qu'elle enseigne étant connues, il faut que les hommes s'y tiennent; & on doit les empêcher de s'en écarter: c'est-là qu'il ne faut pas que le génie prenne l'essor: on le circonscrit, pour ainsi dire, dans une enceinte. Mais c'est se moquer du monde de vouloir mettre cette même enceinte autour de ceux qui traitent les sciences humaines. Les principes de la géométrie sont très-vrais: mais, si on les appliquoit à des choses de goût, on feroit déraisonner la raison même. Rien n'étouffe plus la doctrine, que de mettre à toutes les choses une robe de docteur: les gens qui veulent toujours enseigner empechent beau-coup d'apprendre: il n'y a point de génie qu'on ne rétrécisse, lorsqu'on l'enveloppera d'un million de scrupules vains. Avez-vous les meilleures intentions du monde? on vous forcera vous-même d'en douter. Vous ne pouvez plus être occupé à bien dire, quand vous êtes effrayé par la crainte de dire mal; & qu'au lieu de suivre votre pensée, vous ne vous occupez que des termes qui peuvent échapper à la subtilité des cri-On vient nous mettre un béguin sur la tête, pour nous dire à chaque mot:

prenez garde de tomber; vous voulez par-

ler comme vous, je veux que vous par-liez comme moi. Va-t-on prendre l'esso? ils vous arrêtent par la manche. A-t-on de la force & de la vie? on vous l'ôte à coups d'épingle. Vous élevez - vous un peu? voilà des gens qui prennent leur pied, ou leur toise, levant la tête, - & vous crient de descendre pour vous mesurer. Courez-vous dans votre carriere? ils voudront que vous regardiez toutes les pierres que les fourmis ont mises sur votre che-Il n'y a ni science, ni littérature, qui puisse résister à ce pédantisme. Notre siecle a formé des académies; on voudra nous faire rentrer dans les écoles des siecles Descartes est bien propre à ténébreux. rassurer ceux qui, avec un génie infiniment moindre que le sien, ont d'aussi bonnes intentions que lui: ce grand homme sut sans cesse accusé d'athéisme; & l'on n'emploie pas aujourd'hui, contre les athées, de plus forts argumens que les siens.

Du reste, nous ne devons regarder les critiques comme personnelles, que dans les cas où ceux qui les sont ont voulu les rendre telles. Il est très-permis de critiquer les ouvrages qui ont été donnés au public; parce qu'il seroit ridicule que ceux qui ont voulu éclairer les autres ne voulussent pas être éclairés eux-même. Ceux qui nous avertissent

### DE L'ESPRIT DES LOIX.

197

tissent sont les compagnons de nos travaux. Si le critique & l'auteur cherchent la vérité, ils ont le même intérêt; car la vérité est le bien de tous les hommes: ils seront des confédéres, & non pas des ennemis.

C'EST avec grand plaisir que je quitte la plume: on auroit continué à garder le silence, si, de ce qu'on le gardoit, plusieurs personnes n'avoient conclu qu'on y étoit réduit.



## ECLAIRCISSEMENT

SUR

# L'ESPRIT DES LOIX.

L

QUELQUES personnes ont sait cette objection. Dans le livre de l'esprit des loix, c'est l'honneur ou la crainte qui sont le principe de certains gouvernemens, non pas la vertu; & la vertu n'est le principe que de quelques autres: donc les vertus chrétiennes ne sont pas requises dans la plupart des gouvernemens.

Voici la réponse: l'auteur a mis cette note au chapitre V du livre troisieme: je parle ici de la vertu politique, qui est la vertu morale, dans le sens qu'elle se dirige au bien général; fort peu des vertus morales particulieres opint du tout de cette vertu qui a du rapport aux vérités révélées. Il y a, au chapitre suivant, une autre note qui renvoie à celle-ci; & aux chapitres II & III du livre

ECLAIRC. SUR L'ESP. DES LOIX. 199 livre cinquieme, l'auteur a défini sa vertu, l'amour de la patrie. Il définit l'amour de la patrie, l'amour de l'égalité de la frugalité. Tout le livre cinquieme pose sur ces principes. Quand un écrivain a défini un mot dans son ouvrage; quand il a donné, pour me servir de cette expression, son dictionnaire; ne faut-il pas entendre ses paroles suivant la signification qu'il leur a donnée?

Le mot de vertu, comme la plupart des mots de toutes les langues, est pris dans diverses acceptions: tantôt il signifie les vertus chrétiennes, tantôt les vertus païennes; souvent une certaine vertu chrétienne, ou bien une certaine vertu païenne; quelques la force; quelquesois, dans quelques langues, une certaine capacité pour un art ou de certains arts. C'est ce qui précede, ou ce qui suit ce mot, qui en fixe la signification. Ici l'auteur a fait plus; il a donné plusieurs sois sa définition. On n'a donc fait l'objection, que parce qu'on a lu l'ouvrage avec trop de rapidités

Ī

### II.

L'AUTEUR a dit au livre fecond, chap. III: la meilleure aristocratie est celle où la partie du peuple qui n'a point de part à la puissance est si petite & si pauvre, que la partie dominante n'a aucun intérêt à l'opprimer : ainsi , quand Antipater (\*) établit à Athenes que ceux qui n'auroient pas deux mille drachmes servient exclus du droit de suffrage, il forma la meilleure aristocratie qui fut possible; parce que ce cens étoit se petit, qu'il n'excluoit que peu de gens, Es personne qui ent quelque considération dans la cité. Les familles aristocratiques doivent donc être peuple autant qu'il est possible. Plus une aristocratie approchera de la démocratie, plus elle sera parfaite; & elle le deviendra moins, à mesure qu'elle approchera de la monarchie.

DANS une lettre inférée dans le journal de Trévoux du mois d'avril 1749, on a objecté à l'auteur sa citation même. On a, dit-on, devant les yeux l'endroit cité: & on y trouve qu'il n'y avoit que neuf mille per-

<sup>(2)</sup> Diodore, livre XVIII, pag. 601, édit. de Rhodoman.

# SUR L'ESPRIT DES LOIX.

personnes qui eussent le cens prescrit par Antipater; qu'il y en avoit vingt-deux mille qui ne l'avoient pas: d'où l'on conclut que l'auteur applique mal ses citations; puisque, dans cette république d'Antipater, le petit nombre étoit dans le cens, & que le grand nombre n'y étoit pas.

## RE'PONSE.

IL cût été à desirer que celui qui a fait cette critique eût fait plus d'attention, & à ce qu'a dit l'auteur, & à ce qu'a dit Diodore.

- 10. In n'y avoit point vingt-deux mille personnes qui n'eussent pas le cens dans la république d'Antipater: les vingt-deux mille personnes, dont parle Diodore, surent reléguées & établies dans la Thrace; & il ne resta, pour former cette république, que les neuf mille citoyens qui avoient le cens, & ceux du bas peuple qui ne voulurent pas partir pour la Thrace. Le lecteur peut consulter Diodore.
- 2°. QUAND il seroit resté à Athenes vingt deux mille personnes qui n'auroient pas eu le cens, l'objection n'en seroit pas I c

# 202 ECLAIRC. SUR L'ESPR. DES LOIX.

plus juste. Les mots de grand & de petit sont relatifs. Neuf mille souverains, dans un état, sont un nombre immense; & vingt deux mille sujets; dans le même état, sont un nombre infiniment petit.

# FIN DE LA DE'FENSE.



# REMERCIMENT SINCERE

# A UN HOMME

CHARITABLE

Attribut à Mr. DE VOLTAIRE.

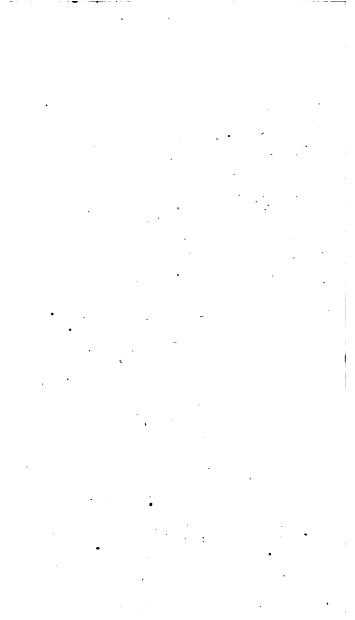



# REMERCIMENT

SINCERE

# A UN HOMME

# CHARITABLE.

humain, en vous déchaînant fagement contre des ouvrages faits
pour le pervertir. Vous ne cessez d'écrire
contre l'esprit des loix; & même il paroît
votre style que vous êtes l'ennemi de
toute sorte d'esprit. Vous avertissez que
vous avez préservé le monde du venin
répandu dans l'essai sur l'homme, de Pope,
livre que je ne cesse de relire, pour me
convaincre de plus en plus de la force de
vos raisons & de l'importance de vos servi-

## 206 REMERCIMENT SINCERE

ces. Vous ne vous amusez pas, monsieur, à examiner le fond de l'ouvrage sur les loix, à vérisser les citations, à discuter s'il y a de la justesse, de la prosondeur, de la clarté, de la fagesse; si les chapitres naissent les uns des autres, s'ils forment un tout ensemble; si ensin ce hvre qui devroit être utile, ne seroit pas, par malheur, un livre agréable.

Vous allez d'abord au fait; &, regardant Mr. de Montesquieu comme le disciple de Pope, vous les regardez tous deux comme les disciples de Spinosa. Vous leur reprochez, avec un zele merveilleux, d'être athées, parce que vous découvrez, ditesvous, dans toute leur philosophie les principes de la religion naturelle. Rien n'est affurément, monsieur, ni plus charitable ni plus judicieux, que de conclure qu'un philosophe ne connoît point de dieu, de cela même qu'il pose pour principe, que dieu parle au cœur de tous les hommes.

Un honnête homme est le plus noble ouvrage de dieu, dit le célèbre poète philosophe; vous vous élevez au-dessus de l'honnete homme. Vous consondez ces maximes sunestes,

A UN HOMME CHARITABLE. 207 nestes, que la divinité est l'auteur & le lien de tous les êtres; que tous les hommes font freres; que dieu est leur pere commun; qu'il faut ne rien innover dans la religion, ne point troubler la paix établie par un monarque sage; qu'on doit tolérer les sen-timens des hommes, ainsi que leurs défauts. Continués, monsieur, écrasez cet affreux libertinage, qui est au fond la ruine de la société. C'est beaucoup que, par vos gazettes ecclésiastiques, vous ayez saintement essayé de tourner en ridicule toutes les puissances: &, quoique la grace d'être plaisant vous ait manqué, volenti & conanti, cependant vous avez le mérite d'avoir fait tous vos efforts pour écrire agréablement des invectives. Vous avez voulu quelquefois réjouir des faints: mais vous avez fouvent essayé d'armer chrétiennement les fideles les uns contre les autres. Vous prèchez le schisme pour la plus grande gloire de dieu. Tout cela est très édifiant; mais ce n'est point encore assez.

Votre zele n'a rien fait qu'à demi, si vous ne parvenez pas à faire brûler les livres de Pope, de Locke & de Bayle, l'esprit des loix, &c. dans un bucher auquel on met208 REMERCIMENT SINCERE tra le feu avec un paquet de nouvelles eccléfiastiques.

En effet, monsieur, quels maux épouvantables n'ont pas fait dans le monde une douzaine de vers répandus dans l'essai sur l'homme de ce scélérat de Pope, cinq ou six articles du dictionnaire de cet abominable Bayle, une ou deux pages de ce coquin de Locke, & d'autres incendiaires de cette espece? Il est vrai que ces hommes ont mené une vie pure & innocente, que tous. les honnêtes gens les chérissoient & les confultoient; mais c'est par-là qu'ils sont dangereux. Vous voyez leurs sectateurs, les armes à la main, troubler les royaumes, porter par - tout le flambeau des guerres civiles. Montaigne, Charron, le président de Thou, Descartes, Gassendi, Rohaut, le Vayer, ces hommes affreux, qui étoient dans les mêmes principes, bouleverserent tout en France. C'est leur philosophie qui fit donner tant de batailles, & qui causa la saint Barthélemy; c'est leur esprit de tolérantisme qui est la ruine du monde: & c'est votre faint zele qui répand par-tout la douceur de la concorde.

# A UN HOMME CHARITABLE 209

Vous nous apprenez que tous les partisans de la religion naturelle sont les ennemis de la religion chrétienne. Vraiment, monsieur. vous avez fait là une belle découverte! Ainsi, dès que je verrai un homme sage, qui, dans sa philosophie, reconnoîtra par-tout l'être fuprême, qui admirera la providence dans l'infiniment grand & dans l'infinement petit, dans la production des mondes & dans celle des insectes, je conclurai delà qu'il est impossible que cet homme soit chrétien. Vous nous avertissez qu'il faut penser ainsi aujourd'hui de tous les philosophes. On ne pouvoit certainement rien dire de plus fensé & de plus utile au christianisme, que d'assurer que notre religion est bafonée, dans toute l'Europe, par tous ceux dont la profession est de chercher la vérité. Vous pouvez vous vanter d'avoir fait là une réflexion dont les conséquences seront bien avantageuses au public.

Que j'aime encore votre colere contre l'auteur de l'esprit des loix, quand vous lui seprochez d'avoir loué les Solon, les Platon, les Socrate, les Aristide, les Cicéson, les Catons, les Epictete, les Antonins, & les Trajan! On croiroit, à votre dévote fureur contre ces gens-là, qu'ils

## 210 REMERCEMENT SINCIRE

ont tous signé le formulaire. Quels monstres, monsieur, que tous ces grands hommes de l'antiquité! Brûlons tout ce qui nous reste de leurs écrits, avec ceux de Pope & de Locke, & de Mr. de Montesquieu. En esset, tous ces anciens sages sont vos ennemis; ils ont tous été éclairés par la religion naturelle. Et la vôtre, monsieur, je dis la vôtre en particulier, paroît si fort contre la nature, que je ne m'étonne pas que vous détestiez sincérement tous ces illustres réprouvés, qui ont sait, je ne sçais comment, tant de bien à la terre. Remerciez bien dieu de n'avoir rien de commun, ni avec leur conduite, ni avec leurs écrits.

Vos faintes idées sur le gouvernement politique sont une suite de votre sagesse. On voit que vous connoissez les royaumes de la terre tout comme le royaume des cieux. Vous condamnez de votre autorité privée les gains que l'on fait dans les risques maritimes. Vous ne sçavez pas probablement ce que c'est que l'argent à la grosse; mais vous appellez ce commerce usure. C'est une nouvelle obligation que le roi vous aura d'empêcher ses sujets de commercer à Cadix. Il faut laisser cette

# A UN HOMME CHARITABLE. 211 œuvre de Satan aux Anglois & aux Hollandois, qui font déjà damnés fans ressource. Je voudrois, monsieur, que vous nous dissez combien vous rapporte le commerce facré de vos nouvelles ecclésiastiques. Je crois que la bénédiction répandue sur ce ches-d'œuvre peut bien faire monter le profit à trois cent pour cent. Il n'y a point de commerce profane qui ait jamais si bien rendu.

Le commerce maritime, que vous condamnez, pourroit être excusé peut-être en faveur de l'utilité publique, de la hardiesse d'envoyer son bien dans une autre hémisphere, & du risque des naufrages. Votre petit négoce a une utilité plus sensible; il demande plus de courage, & expose à de plus grands risques.

Quoi de plus utile, en effet, que d'instruire l'univers quatre fois par mois des aventures de quelques clercs tonsurés! Quoi de plus courageux que d'outrager votre roi & votre archevêque! Et quel risque, monsseur, que ces petites humiliations que vous pourriez essuyer en place publique? Mais je me trompe; il y a des charmes à souf-frir pour la bonne cause. Il vaut mieux obéir

# 212 RERERCIMENT SINCERE, &c.

Obéir à dieu qu'aux hommes: & vous me paroissez tout fait pour le martyre, que je vous souhaite cordialement, étant votre très-humble & très-obéissant serviteur.

A Marseille, le 10 mai 1750.



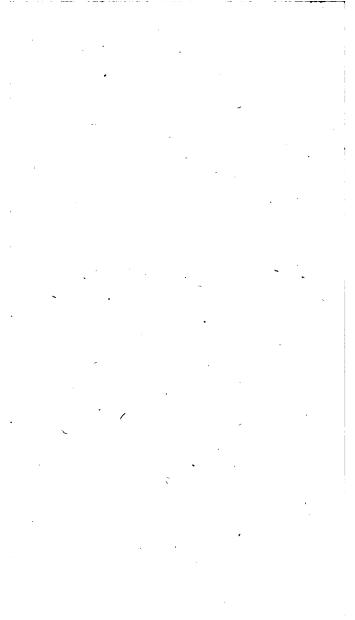



or sou'Alexandre eut détruit l'empire des Perses, il voulut que l'on crût qu'il étoit fils de
Jupiter. Les Macédoniens étoient indignés de voir ce prince rougir d'avoir Philippe pour pere : leur mécontentement
s'accrut, lorsqu'ils lui virent prendre les
mœurs, les habits & les manieres des Perses: & ils se reprochoient tous d'avoir tant
fait pour un homme qui commençoit à les
mépriser. Mais on murmuroit dans l'armée, & on ne parloit pas.

Un philosophe, nommé Callisthene, avoit suivi le roi dans son expédition. Un jour qu'il le salua à la maniere des Grecs, D'où vient, lui dit Alexandre, que tu ne me m'aderes pas?, Seigneur, lui dit Callist, hene, vous êtes chef de deux nations: ", l'une, esclaye ayant que vous l'eussiez fou-

noumise, ne l'est pas moins depuis que vous l'avez vaincue; l'autre, libre avant qu'elle vous servit à remporter tant de victoires, l'est encore depuis que vous les avez remportées. Je suis Grec, seigneur: & ce nom vous l'avez élevé si haut, que, sans vous faire tort, il ne nous est plus permis de l'avilir ".

Les vices d'Alexandre étoient extrêmes, comme ses vertus: il étoit terrible dans sa colere; elle le rendoit cruel. Il fit couper les pieds, le nez & les oreilles à Callisthene; ordonna qu'on le mît dans une cage de ser; & le sit porter ainsi à la suite de l'armée.

J'aimois Callisthene; &, de tout tems. lorsque mes occupations me laissoient quelques heures de loisir, je les avois employées à l'écouter: &, si j'ai de l'amour pour la vertu, je le dois aux impressions que ses discours faisoient sur moi. J'allai le voir. "Je vous salue, lui dis-je, illustre malheureux, que je vois dans une cage de fer, comme on enserme une bête sauvage, pour avoir été le seul homme de l'armée ". "Lysimaque, me dit-il, quand je suis dans une situation qui demande de la force & du courage, il me semble que je me trouve presqu'à ma place. En vérité, si les dieux ne m'avoient mis sur la terre que pour y mener une vie voluptue.

\* tueuse, je croirois qu'ils m'auroient donné en vain une ame grande & immortelle. Jouir des plaisirs des sens, est une chose dont tous les hommes sont aisément capables; &, si les dieux ne nous ont fait que pour cela, ils ont fait un ouvrage plus parfait qu'ils n'ont voulu, & ils ont plus exécuté qu'entrepris. Ce n'est pas, ajouta-t-il, que je sois insensible. Vous ne me faites que trop voir que je ne le suis pas. Quand vous êtes venu à moi, j'ai trouvé d'abord quelque plaisir à vous voir faire une action de courage. Mais, au nom des dieux, que ce soit pour la derniere fois. Laissez-moi soutenir mes malheurs, & n'ayez point la cruauté d'y joindre les vôtres.

" Callesthene, lui dis-je, je vous verrai tous les jours. Si le roi vous voyoit abandonné des gens vertueux, il n'auroit plus de remords: il commenceroit à croire que vous êtes coupable. Ah! j'espere qu'il ne jouira pas du plaisir de voir, que ses châtimens me feront abandonner un ami ".

Un jour, Callisthene me dit: "Les dieux immortels m'ont consolé: &, depuis ce temps, je sens en moi quelque chose de divin, qui m'a ôté le sentiment Tom. IV. K " de mes peines. J'ai vu en songe le grand " Jupiter. Vous étiez auprès de lui; vous " aviez un sceptre à la main, & un bann deau royal sur le front. Il vous à montré » à moi, & m'a dit: il te rendra plus heu-" reux. L'émotion où j'étois m'a réveillé. " Je me suis trouvé les mains élevées au ; ciel, & faisant des efforts pour dire: " grand Jupiter, si Lysimaque doit regner, " fais qu'il regne avec justice. Lysimaque, " vous régnerez: croyez un homme qui " doit être agréable aux dieux, puisqu'il

" souffre pour la vertu". Cependant Alexandre ayant appris que je respectoit la misere de Callisthene, que j'allois le voir, & que j'osois le plaindre, ,, il entra dans une nouvelle fureur ". Va, dit-il, combattre contre les lions, malheureux qui te plais tant à vivre avec les bêtes féroces. " On différa mon supplice, pour " le faire servir de spectacle à plus de gens. Le jour qui le précéda, j'écrivis ces mots

à Callisthene: " Je vais mourir. Toutes " les idées que vous m'aviez données de " ma future grandeur se sont évanouies de

mon esprit. J'aurois souhaité d'adoucir " les maux d'un homme tel que vous ".

Prexape, à qui je m'étois confié, m'apporta cette réponse : " Lysimaque, si les dieux ont résolu que vous régniez, Alexandre

xandre ne peut pas vous ôter la vie: car les hommes ne résistent pas à la vo-" lonté des dieux ".

Cette lettre m'encouragea: &, faisant réflexion que les hommes les plus heureux & les plus malheureux sont également environnés de la main divine, je résolus de me conduire, non pas par mes espérances, mais par mon courage; & de défendre, jusqu'à la fin, une vie sur laquelle il y avoit de si grandes promesses.

On me mena dans la carriere. Il y avoit autour de moi un peuple immense, qui venoit être témoin de mon courage, ou de ma frayeur. On me lâcha un lion. l'avois plié mon manteau autour de mon bras: je lui présentai ce bras: il voulut le dévorer: je lui saisis la langue, la lui arrachai, & le jettai-à mes pieds.

Alexandre aimoit naturellement les actions courageuses, il admira ma résolution & ce moment fût celui du retour de sa grande ame.

Il me fit appeller: &, me tendant la main, " Lysimaque, me dit-il, je te rends mon amitié; rends-moi la tienne. Ma colere n'a servi qu'à te faire faire une action qui manque à la vie d'Alexandre ".

Je reçus les graces du roi. J'adorai les déerets des dieux; & j'attendois leurs promes-

K 2 feg.

fes, sans les rechercher, ni les suir. Alexandre mourut, & toutes les nations surent sans maître. Les fils du roi étoient dans l'enfance: son frere Aridée n'en étoit jamais sorti. Olympias n'avoit que la hardiesse des ames foibles; & tout ce qui étoit cruauté étoit pour elle du courage: Roxane, Eurydice, Statyre, étoient perdues dans la douleur. Tout le monde, dans le palais, sçavoit gémir; & personne ne sçavoit régner. Les capitaines d'Alexandre leverent donc les yeux sur son trône: mais l'ambition de chacun sut contenue par l'ambition de tous. Nous partageâmes l'empire; & chacun de nous crut avoir partagé le prix de ses fatigues.

Le sort me fit roi d'Asie: &, à présent que je puis tout, j'ai plus besoin que jamais des leçons de Callisthene. Sa joie m'annonce que j'ai fait quelque bonne action; & ses soupirs me disent que j'ai quelque mal à réparer. Je le trouve entre mon peuple & moi.

Je suis le roi d'un peuple qui m'aime. Les peres de famille esperent la longueur de ma vie, comme celle de leurs enfans: les enfans craignent de me perdre, comme ils craignent de perdre leur pere. Mes sujets sont heureux, & je le suis.

# TABLE

# DES MATIERES

CONTENUES

# DANS L'ESPRIT DES LOIX,

### ET DANS LA DEFENSE.

Le chiffre romain indique le tome; le chiffre arabé la page; & le D. la défense.

### ٨.

ABBAYES. Pourquoi les rois de France en abandonnerent les élections, IV. 49.

Abbés. Menoient autrefois leurs vassaux à la guerre, III. 420,
421. Pourquoi leurs vassaux n'étoient pas menés à la guerne par le comte. III. 426.

Abondance & general de Por & de Pargent relatives: chandance

par le comte. III. 426.

bondance & rareté de l'or & de l'argent relatives: abondance & rareté de l'or & de l'argent relatives: abondance & rareté réelles, II. 441, 442 & faire.

bonfina. Leur carème, qui leur ôte les forces nécessaires pour résister aux Turcs, est contraire à la loi naturelle, III. 145.

ceusateurs. Comment punis à Athenes, quand ils n'avoient pas pour eux la cinquieme partie des susfrages, II. 40. Cas où l'on ne doit faire aucune attention à leurs delations, II.

47. Du temps des combats judiciaires, pluseurs ne pouvoient pas se battre contre un feul accusé, III. 468, 469.

Quand étoient obligés de combattre pour leurs témoins provoqués par Paccusé, III. 276.

voqués par l'accusé, III. 276.

Accusateurs injustes. Comment punis à Rome, II. 40.

Accusateurs injustes. Comment punis à Rome, II. 40.

Accusations. Par qui elles peuvent être faites dans les divers gouvernemens, I. 183, 184; II. 33. Combien on doit se défier de celles qui sont fondées sur la haine publique, II. 16. L'équité naturelle demande que le degré de preuves foit proportionné à la grandeur de l'accusation. D. 116. 126.

Accusation publique. Ce que c'est: Précautions nécessaires pour en prévenir les abus dans un état populaire, II. 40. Quand & pourquoi elle cessa d'avoir lieu, à Rome, contre l'adultere, I. 233, 234

tere, 1. 233, 234

Accepte. Liberté qu'ils doivent avoir dans le choix de leurs juges, L 350, 351. Combien il faut de voix pour leur K 3 con-

condamnation, II. 8. Pouvoient, à Rome & à Athenes, & condamnation, 11. 8. Fouvaient, a Rorse of a Athenes, a retirer avant le jugement, 11. 40. C'eft une choie injuffe de sondamner celui qui nie, & de fauver celui qui avoue, III. 152. Comment le juffifioient, fous les lois laliques & autres loix barbares, III. 238. & fist. Du temps des combats judiciaires, un feul ne pouvoir pas se battre contre plustres de la completation of the complete and c sieurs accusateurs, III. 467, 468. Ne produisent point de témoins en France. Ils en produisent en Angleterre : de là

vient qu'en France, les faux témoins font punis de mort; en Angleterre, non, III. 355, 356.
Achim. Pourquoi tout le monde y cherche à fe vendre, II. 126.
Acilia (la loi). Les circonftances dans lefquelles cette loi fut rendue, en font une des plus fages qu'il y att, I. 198.

Acquisitions des gens de main - morte. Ce seroit une imbécillité que de soutenir qu'on ne doit pas les borner, III. 113. Vovez Clergé: Monafteres.

Actions des hommes. Ce qui les fait estimer dans une monar-chie, I. 72. Causes des grandes actions des anciens, I. 81. Altions judiciaires. Pourquoi introduites à Rome & dans la Grece , I. 173.

Actions de bonne fei. Pourquoi introduites, à Rome, par les préteurs; & admiles parmi nous, I. 173, 174.
Actions, tant civiles que criminelles. Etoient autrefois décidées par la voie du combat judiciaire, III. 257. & figur.

Adalingues. Avoient, chez les Germains, la plus forte compo-fition, III. 433. ADELHARD. C'est ce favori de Louis le débonnaire qui a perdu ce prince, par les diffipations qu'il lui a fait faire, IV. 69. Adoption. Pernicieuse dans une aristocratie, II. 125. Se faifoit, chez les Germains, par les armes, II. 240, 241.

Adulation. Comment l'honneur l'autorise dans une monarchie, I. 73.

Adultere. Combien il est utile que l'accusation en soit publique dans une démocratie, I. 115. Etoit foumis, à Rome, à une accusation publique: pourquoi, I. 233. Quand & pourquoi il n'y fut plus soumis à Rome, 234, 235. Auguste & Ti-bere n'infligerent que dans certains cas les peines prononcées par leurs propres loix contre ce crime, I. 238, 239. Ce crime se multiplie en raison de la diminution des mariages, III. 46. Il est contre la hature de permettre aux enfans d'accuser leur mere ou leur belle mere de ce crime, III. 137, 138. La demande en séparation pour raison de ce crime doit être accordée au mari seulement, comme fait le droit civil, & non aux deux conjoints, comme a fait le droit canonique, III. 146, 147.

Adulterins. Il n'est point question de ces sortes d'ensans à la

Chine, ni dans les autres pays de l'orient: pourquoi, IIL 8. Ærarii. Qui l'on nommoit ainsi à Rome, III. 196.

Affranchis. Inconvéniens de leur trop grand nombre, II. 145, 146. Sagesse des loix romaines à leur égard : part qu'elles leur laissoient dans le gouvernement de la république, II. 147, 148. Loi abominable, que leur grand nombre fit pas-fer chez les Volsiniens, II. 146. Pourquoi ils dominent

## DES MATIERES.

prefque toujours à la cour des princes & chez les grands, II. 148.

Affranchissemens. Regles que l'on doit suivre à cet égard dans

Affranchissemen. Regles que l'on doit suivre à cet égard dans les différens gouvernemens, II. 145, 146. Et suiv. Affranchissement des serfs. Est une des sources des coutumes de France, III. 340, 341.

Afrique. Il y naît plus de filles que de garçons; la polygamie peut donc y avoir lieu, II. 156. Pourquoi il est & sera toujours si avantageux d'y commercer, II. 335. Du tour de l'Afrique, II, 371. Et suiv. Description de ses côtes, ibid. Comment on y commerçoit avant la découverte du cap de Bonne-espérance, II. 372. Ce que les Romains en connoissoint, II. 373. Et suiv. Ce que les Romains en connoissoint, II. 374, 375. Le vo-yage de Phéniciens & d'Eudoxe autour de l'Afrique étoit regardé comme fabuleux par Ptolomée: erreur singuliere regardé comme fabuleux par Ptolomée : erreur finguliere de ce géographe à cet égard, II. ibid. Les anciens en connoissoint bien l'intérieur, & mal les côtes : nous en connoissoint bien les côtes, & mal l'intérieur, ibid. Description de ses côtes occidentales, II. 375. & fuiv. Les noirs y ont une monnoie, sans en avoir aucune, II. 439, 440. & fuiv. Comparaison des mœurs de ses habitans chrétiens avec celles de ceux qui ne le sont rac III. & 66 avec celles de ceux qui ne le sont pas, III. 65, 66.

Agilolfingues. Ce que c'étoit chez les Germains : leurs prero-

Sgatives, III. 434.

Sgatives, III. 434.

Sgatives, III. 183, 184.

AGOBARD. Sa fameufe lettre à Louis le débonnaire prouve que la loi falique n'étoit point établie en Bourgogne, III. 219, 220. Elle prouve aufil que la loi de Gondebaud sub-fista long temps chez les Bourguignons, III. 221. Sem-ble prouver que la preuve par le combat n'étoit point en usa-

ge chez les Francs: elle y étoit cependant en ufage, III. 248.

Agraire. Voyez Loi agraire.

Agriculture. Doit - elle, dans une république, être regardée comme une profession servile? I. 90. Etoit interdite aux cito-yens dans la Grece, I. 90, 91. Honorée à la Chine, II. 96.

Agriculture. Les petits - enfans succédoient à Pareul paternel, & mon à la Grece de la la chine, II. 96. non à l'areul maternel: raison de cette disposition des loix

romaines, III. 184, 185.

Sinelle (droit d'). Ne doit pas avoir lieu, entre les nebles, dans l'ariflocratie, I. 125. Ce droit, qui étoit inconnu fous la premiere race de nos rois, s'établit avec la perpétuité des fiefs, & passa même à la couronne, qui fut regardée comme un fief, IV. 76.

Air de cour. Ce que c'est dans une monarchie, I. 74. AISTULPHE. Ajouta de nouvelles loix à celles des Lombards,

III. 207, 208. ALARIC. Fit faire une compilation du code théodofien, qui lervit de loi aux Romains de ses états, III. 216. LCIBIADE. Ce qui l'a rendu admirable, I. 101.

ALCIBIADE. Ce qui l'a rendu admirable, I. 101.

Alcoran. Ce livre n'est pas inutile à la liberté dans les pays despotiques, III. 53. Gengis - kan le fait fouler aux pieds de ses chevaux, III. 107.

Alsp

K 4

Alex

Alep (caravane d'). Sommes immenses qu'elle porte en Arebie , II. 393.

ALEXANDRE. Son empire sut divifé, parce qu'il étoit trop grand pour une monarchie, I. 275. Bel usage qu'il sit de la conquête de la Batriane, I. 313. Sagesse de la conduite pour conquérir, & pour conserver ses conquêtes, I. 324. & fuiv. Comparé à César, I. 332. Sa conquêtes, I. 324. & fuiv. Comparé à César, I. 332. Sa conquête: révolution qu'elle causa dans le commerce; & ses travaux, III. ibid. & fuiv. A -t-il voulu établir le siège de son empire dans l'Aspire. Le comparé de seigne que qu'il établir le siège. Jurv. A-t-11 voulu établir le nége de son empire dans l'a-rabie? III. 359, 360. Commerce des rois grecs qui lui suc-séderent. III. ibid. & furv. Voyage de sa flotte, III. 368. Pourquoi il n'attaqua pas les colonies grecques établies dans l'Asse: ce qui en résusta, III. 385. Révolution que sa mort cansa dans le commerce, II. 396. & furv. On peut prou-ver, en suivant la méthode de Mr. l'abbé Dubos, qu'il n'en-tra point dans la Perse en conquérant, mais qu'il y su ap-rellé ear les neuples. III. 462.

pellé par les peuples, III. 462. ALEXANDRE empereur. Ne ve Ne veut pas que le crime de lese

majesté indirect ait lieu sous son regne, II. 22.

Alexandrie. Le frere y pouvoit épouler sa sœur, soit utérine soit confanguine, I. 105. Où & pourquoi elle fut bâtie, II. 358.

Alger. Les femmes y font nublies à neuf ans: elles doivent donc être esclaves, II. 152. On y est si corrompu, qu'il y a des serrails où il n'y a pas une seule femme, II. 160. La dureté du gouvernement sait que chaque pere de famille y a

un tresor enterre, II. 428.

Alkination des grands offices & des siefs, IV. 88. & suiv.

Allemagne. République fédérative, & par là regardée en Europe comme éternelle, I. 287. Sa république sédérative plus imparfaite que celles de Hollande & de Suisse. I. 290 & suiv. fuiv. Pourquoi cette république fédérative subsiste, malgré le Just. Pourquoi cette republique renerative infinite, maigre le vice de sa constitution, I. ibid. Sa situation, vers le milieu du regne de Louis XIV., contribua à la grandeur relative de la France, I. 300. Inconvénient d'un usage qui se pratique dans ses diettes, I. 352. Quelle sorte d'esclavage y est établi, II. 132. Ses mines sont utiles, parce qu'elles ne sont pas abondantes, II. 419. Pourquoi les siefs y ont plus longtemps conservé leur constitution primitive qu'en France, IV. 93. & Surv. L'empire y est resté électif, parce qu'il a confervé la nature des anciens fiess, IV. 98.

Allemands. Les loix avoient établi un tarif pour régler, chez eux, les punitions des différentes insultes que l'on pouvoit faire aux femmes, II. 110. Ils tenoient toujours leurs esclaves armés, & cherchoient à leur élever le courage, II. 128. Quand & par qui leurs loix furent rédigées, III. 205, 206. Sim-plicité de leurs loix: causes de cette simplicité, III. ibid. Leurs loix criminelles étoient faites sur le même plan que les

loix ripuaires, III. 238. Voyez Ripuaires.

Alleux. Comment furent changés en fief, IV. 27. & Suiv. 78. & fuiv. Alliances. L'argent que les princes emploient pour en acheter

Allié.

est presque toujours perdu, II. 78.

# DES MATIERES. 225

Allie. Ce qu'on appelloit ainsi à Rome, II. 484.

Allodiales (terres). Leur origine, III. 419.

Ambassadeurs. Ne sont soumis ni aux loix, ni au prince du pays où ils sont: comment leurs fautes doivent être punies, II. 176.

Ambition. Est fort utile dans une monarchie, I. 59. 60. Celle des corps d'un état ne prouve pas toujous la corruption des

membres, III. 329.

Ame. Il est également utile ou pernicieux, à la société civile, de la croire mortelle ou immortelle, suivant les différentes conséquences que chaque sede tire de ses principes à ce sujet, III. 89, 90. Le dogme de son immortalité se divise en trois branches, III. 91, 92.

Amendement des jugemens. Ce que c'étoit: par qui cette procédure suivant les soionest sen navoient autresois une de soixante.

Amendes. Les seigneurs en payoient autrefois une de soixante · livres, quand les sentences de leurs juges étoient réformées fur l'appel : abolition de cet usage absurde , III. 304. Supplécient autrefois à la condamnation des dépens, pour arreter l'esprit processif, III. 308. 309. & fair.
Américains. Raisons admirables pour lesquelles les Espagnols les

ont mis en esclavage, II. 122. Consequences funesses qu'ils tiroient du dogme de l'immortalité de l'ame, III. 89. 90.

Amérique. Les crimes qu'y ont commis les Epagnols avoient la religion pour prétexte, H. 122. C'est sa fertilité qui y entretient tant de nations sauvages, II. 208. Sa découverte comment on y sait le commerce, II. 407. F suiv. Sa découverte a lié les trois autres parties du monde: c'est elle qui fournit la matiere du commerce, II. 417. F suiv. L'Espagne s'est appauvrie par les richestes qu'elle en a tirées, II. 414. F suiv. Sa découverte a favorité le commerce & la apavigation de l'Europe. II. 422. Pour quoi sa découverte navigation de l'Europe, II. 433. Pourquoi fa découverte diminua de moitié le prix de l'ufure, 435, 436. Quel changement fa découverte a du apporter dans le prix des marchandises, II. 440, 441. Les semmes s'y faisoient avorter, pour épargner à leurs enfans les cruautés des Espagnols, III. 16. Pourquoi les sauvages y sont si peu attachés à leur propre religion, & sont si zelés pour la nôtre quand ils l'ont embrasse. Hil. 107, 108.

Amimone: Magistrats de Gnide: inconvéniens de leur indépendance, I. 359.

Amortissement. Il est essential, pour un état qui doit des rentes de la convénient de leur indépendance.

d'avoir un fonds d'amortissement, II. 473.

Amortissement (droit d'). Son utilité: la France doit sa prospé-

rité à l'exercice de ce droit ; il faudroit encore l'y augmen-III. 114.

AMPHICTION. Auteur d'une loi qui est en contradiction avec

elle - même, III. 347.

Amour. Raifons physiques de l'insensibilité des peuples du nord, & de l'emportement de ceux du midi pour les plaisirs, II. 89, 90. A trois objets; & se porte plus ou moins vers cha cun d'eux, selon les circonstances, dans chaque siecle & dans chaque nation, III. 264. Amous Amour anti-phyfique. Nakt fouvent de la polygamie, II. 160

Amour de la patrie. Produit la bonté des mœurs, I. 95. Ce que c'est, dans la démocratie, ibid. & suiv.

ANASTASE empereur. Sa clémence est portée à un excès dangereux, L 211.

Anciens. Pourquoi ils n'avoient pas une idée claire du gouvernement monarchique, I. 370. & fuiv. Leur commerce, IL 338. & fuiv.

338. & fair.

ANIUS ASELLUS. Pourquoi îl put, contre la lettre de loi voconienne, infituer fa fille unique héritiere, III. 195.

Anglet. Tarif des compositions de ce peuple, III. 433.

Angleterre. Pourquoi les emplois militaires y sont toujours unis compositions de composition de ce peuple, III. 433.

avec les magistratures, I. 158. Comment on y juge les criminels, I. 172. Pourquoi il y a, dans ce pays, nioins d'as-fassinats qu'ailleurs, I. 204. Peut-il y avoir du luxe dans fassinats qu'ailleurs, I. 204. Peut-il y avoir un man la fassinats qu'ailleurs, I. 225. 226. Pourquoi la noblesse y défendit fastinats qu'ament, 2. 226. Pourquoi la nomene y de ce royaume ? I. 225, 226. Pourquoi la nomene y de ce royaume ? I. 261. Sa situation, vers le milieu du si fort Charles I, I. 261. Sa situation, vers le milieu du regne de Louis XIV, contribua à la grandeur relative de la France, I. 300, 301. Objet principal de son gouvernement, I. 343, 344. Description de sa constitution, ibid. & fuiv. Conduite qu'y doivent tenir ceux qui y représentent le peu-ple, I. 342, 343. Le système de son gouvernement est tiré du livre des mœurs des Germains par Tacite: quand ce systême périra, I. 367. Sentiment de l'auteur sur la liberté de tême périra, I. 367. Sentiment, de l'auteur sur la liberté de se peuples, & sur la question de sçavoir si son gouvernement est présérable aux autres, I. 368. Les jugemens s'y sont, à peu près, comme ils se failoient à Rome du temps de la république, I. 394, 395. Comment & dans quel cas on y prive un citoyen de sa liberté, pour conserver celle de tous, II. 37. On y leve mieux les impôts sur les boissons qu'en France, II. 64. Avances que les marchands y sont à l'état, II. 73. Effet du climat de ce royaume, II. 108. I surv. Dans quelques petits districts de ce royaume, la sue-session, appartient au dernier des mâles: rassons de cette ceffion, appartient au dernier des mâles: raifons de cette loi, II. 221. Effets qui ont dû suivre, caractere qui a dû 101, 11. 221. Enters qui ont du tuivre, caractère qui à un fe former, & maniere qui réfultent de la confitution, II. 280. Et faire. Le climat produit fes loix, en partie, ibid. Caulès des inquiétudes du peuple, & des rumeurs qui en font l'effet: leur utilité, II. 281. Et faire. Pourquoi le roi y est souvent obligé de donner la confiance à ceux qui l'ont le plus choqué, & de l'ôter à ceux qui l'ont le mieux fervi, II. 282. Pourquoi on y voit tant d'écrits, II. 284fervi, II. 282. Pourquoi on y voit tant d'écrits, II. 284. Pourquoi on y fait moins de cas des vertus militaires que des vertus civiles, II. 285, 286. Causes de son commerce, de l'économie de ce commerce, de sa jalousse sur mations, ibid. Comment elle gouverne ses colonies, II. 288. Comment elle gouverne l'Irlande, II. 289. Source & motifs de ses forces supérieures de mer, de la fierté, de son influence dans les affaires de l'Europe, de sa probité dans les négociations: pourquoi elle n'a ni places sortes, ni armées de terre; II. ibid. S' suiv. Pourquoi son roi est presque souiours insquiété au dedans. & refocté au dehors. ibid. toujours inquiété au dedans, & respecté au dehors, ibid. Pourque

# DES MATIERES. 227

Pourquoi le roi, y ayant une autorité, si bornée, a tout l'appareil & tout l'extérieur d'une puissance absolue, II. 290 Ef fuiv. Pourquoi il y a tant de fectes de religion : pourquoi ceux qui n'en ont aucune ne veulent pas qu'on les oblige à changer celle qu'ils auroient s'ils en avoient une: pourquoi le catholicisme y est has: quelle sorte de persécution il y essue, II. 291. & fuir. Pourquoi les membres du clergé y ont effuie, II. 291. É fuiv. Pourquoi les membres du clergé y ont des mœurs plus régulieres qu'ailleurs: pourquoi ils font de meilleurs ouvrages pour prouver la révélation & la providence: pourquoi on aime mieux leur laisser leurs abus, que de souffirir qu'ils deviennent résormateurs, II. 292. Et suiv. Les rangs y sont plus séparés, & les personnes plus consondues qu'ailleurs, ibid. Le gouvernement y fait plus de cas des personnes utiles, que de celles qui ne sont qu'amuser, ibid. Son luxe est un luxe qui lui est particulier, II. 293, 294. Il y a peu de politesse: pourquoi, II. 294. Pourquoi les semmes y sont timides & vertueuses, & les hommes débauchés, ibid. Pourquoi il y a beaucoup de politique, II. 294, 295. Son esprit sur le commerce, II. 309. Et suiv. C'est le pays du monde où l'on a le mieux squ se prévaloir de la religion, du commerce & de la liberté, ibid. Entraves dans lesquelles elle met ses commerçans: liberté qu'elle donne dans lesquelles elle met ses commerçans : liberté qu'elle donne a fine commerce, II. 315. La facilité finguliere de commerce y vient de ce que les douannes y font régies, II. 317. Excellence de fa politique touchant le commerce, en temps de guerre, II. 318. La faculté qu'on y a accordée à la noblesse de pouvoir faire le commerce est ce qui a le plus contribué de pouvoir faire le commerce est ce qui a le plus contribué de affoiblir la monarchie, II. 325. Elle est ce qu'Athenés auroit di être, II. 350. Conduite injuste & contradictoire que l'on y tint contre les Juifs, dans les siecles de barbarie, T. 402. Et sein contradictoire que l'on y tint contre les Juifs, dans les siecles de barbarie, T. 402. Et sein contradictoire que l'on y tint contre les Juifs, dans les siecles de barbarie, au contradictoire que l'on y tint contre les Juifs, dans les siecles de barbarie, au contradictoire que l'on y tint contre l'est puis que la Franço & la Hol. II. 403, & Jair. C'est elle qui, avec la France & la Hollande, fait tout le commerce de l'Europe, II. 413. Dans le temps de la rédaction de sa grande chartre, tous les biens d'un Anglois réprésentaient de la monnoie, II. 429. La de un Anguos representent de la monnote, II. 429. La liberté qu'y ont les filles fur le mariage y est plus tolérable qu'ailleurs, III. 11. L'augmentation des pâturages y diminue le nombre des habitans, III. 17. Combien y vaut un homme, III. 24. L'esprit de commerce & d'industrie s'y est établi par la destruction des monasteres & des hôpitaux, III. 59. Loi de ce pays touchant les mariages, contraire à la nature, VIII. 200 de ce pays touchant les mariages, contraire à la nature, contraire de la contraire de Lot de ce pays touchant les mariages, contraire à la nature, III. 135. Origine de l'usage qui veut que tous les jurés soient de même avis pour condamner à mort, III. 283. La peine des saux témoins n'y est point capitale; elle l'est en France: motifs de ces deux loix, III. 354. Est-ce être sectateur de la religion naturelle que de dire que l'homicide de soi-même est, en Angleterre, l'esset d'une maladie? D. 136. Orgloir. Ce qu'ils ont fair pour favoriser leur liberté, I. 42. Ce qu'ils seroient, s'ils la perdoient, ibid. Pourquoi ils n'ont pu introduire la démocratie chez eux, I. 50. Ont rejetté l'usage de la question. Sans aucun inconvénient. Loce Poursage de la question, sans aucun inconvénient, I. 205, Pourquoi plus faciles à vaincre chez eux qu'ailleurs, I. 299. C'est le peuple le plus libre qui ait jamais existé sur la terre: leur gouvernement doit servir de modele aux peuples qui K 6

veulent être libres, II. 39. Raisons physiques du penchant qu'ils ont à se tuer: comparaison à cet égard entr'eux & les Romains, II, 106, 107. Leur caractere: gouvernement qu'il leur faut en consequence, II. 108, 109. Pourquoi les uns sont royalistes, & les autres parlementaires: pourquoi ces deux partis se haissent mutuellement si fort: & pourquoi les particuliers passent souvent de l'un à l'autre, II. 280. & fair. On les conduit plutôt par leurs passions, que par la raison, II. 285. Pourquoi ils supportent des impôts si oné-reux, II. ibid. Pourquoi de judqu'à quel point ils aiment leur liberté, II. 286. Sources de leur crédit; ibid. Trouvent, dans leurs emprunts même, des ressources pour conserver leur liberté, ibid. Pourquoi ne font point & ne veulent point faire de conquête, II. 286, 287. Causes de leur hu-meur sombre, de leur timidité & de leur fierté, II. 296. Caractere de leurs écrits, II. 296. 297.

Carattere de leurs ecrits, 11. 296. 297.

ANNIBAL. Les Carthaginois, en l'accusant devant les Romains, font une preuve que, lorsque la vertu est bannie de la démocratie, l'état est proche de sa ruine, I. 53, 54. Vétitable morif du refus que les Carthaginois firent de lui envoyer du secours en Italie, I. 315. S'il est pris Rome, sa trop grande puissance auroit perdu Carthage, I. 316.

Anonymes (lettres). Cas que l'on en doit faire, II. 46, 47.

Lettre Nos colonies dans ces isles sont admirables, II. 412.

Antilles. Nos colonies dans ces isles font admirables, IL 412. Antioche. Julien l'apostat y causa une affreuse famine, pour y

avoir baissé le prix des denrées, II. 439.

ANTIPATER. Forme à Athenes, par sa loi sur le droit de suffrage, la meilleure aristocratie qui sût possible, I. 36. Antiquaires. L'auteur se compare à celui qui alla en Egypte , jetta un coup d'œil sur les pyramides, & s'en retourna, III.

342. ANTONIN. Abstraction faite des vérités révélées, est le plus grand objet qu'il y ait eu dans la nature, IH. 75.

Antropophages. Dans quelles contrées de l'Afrique il y en avoit,

Antruffient. Etymologie de cet mot, III. 416, 417. On nommoit ainfi, du temps de Marculfe, ce que nous nommous vaffaux, ibid. Etoient ditingués des Francs, par les loix mêmes, ibid. Ce que c'étoit: il paroît que c'eft d'eux que l'auteur tire principalement l'origine de notre noblesse françoise, III. 465. & fuiv. C'étoit à eux principalement que l'on donnoit autrefois les fiefs, III. 474. & fiiv.

Appel. Celui que nous connoissons aujourd'hui n'étoit point en ulage du temps de nos peres: ce qui en tenoit lieu, III. 277. Pourquoi étoit autrefois regardé comme félonie, III. 278. Pourquoi étoit autrefois regarde comme reionie, 111. 275-Précautions qu'il falloit prendre, pour qu'il ne fût point re-gardé comme félonie, ibid, Devoit se faire autrefois sur le champ, & avant de sortir du lieu où le jugement avoit été prononcé, III. 301. & fuiv. Différentes observations sur les appels qui étoient autrefois en usage, ibid. & sur-Quand il sut permis aux villains d'appeller de la cour de leur seigneur, ibid. Quand on a cesse d'ajourner les sei-gnenrs & les baillis sur les appels de leurs jugemens, III.

203.

303. & fair. Origine de cette façon de prononcer sur les appels dans les parlemens: la cour met l'appel au néant: la cour met l'appel & ce dont a été appellé au néant, III. 305. C'est l'usage des appels qui a introduit celui de la condamnation aux dépens, III. 309. Leur extrême facilité a contribué à abolir l'ufage constamment observé dans la monarchie, suivant lequel un juge ne jugeoit jamais feul, III. 334, 335. Pourquoi Charles VII n'a pu en fixer le temps dans un bref délai; & pourquoi ce délai s'est étendu jusqu'à trente ans,

III. 365.

Appel de défaute de droit. Quand cet appel a commencé d'être en ulage; III. 290. Ces sortes d'appels ont souvent été des en ulage; III. 291. points remarquables dans notre histoire: pourquoi, III. 291. En quels cas, contre qui il avoit lieu: formalités qu'il falloit observer dans cette sorte de procédure : devant qui il se relevoit, III. 292. & suiv. Concouroit quelquefois avec l'appel de faux jugement, III. 294. Usage qui s'y observoit, III.

Voyez défaute de droit.

Appel de faux jugement. Ce que c'étoit: contre qui on pouvoit l'interjetter: précautions qu'il falloit prendre pour ne pas tomber dans la félonie contre son seigneur, ou être obligé de se battre contre tous ses pairs, III. 274. Et suiv. Formalités qui devoient s'y observer, suivant les différens cas, ibid. Ne se décidoit pas toujours par le combat judiciaire, III. 285. Ne pouvoit avoir lieu contre les jugemens rendus dans la cour du roi, ou dans calle des signeurs are les hommes. la cour du roi, ou dans celle des seigneurs par les hommes de la cour du roi, III. 286. Saint Louis l'abolit dans les fei-gneuries de fes domaines, & en laissa substitution de les des barons, mais fans qu'il y eût de combat judiciai-re, III. 296. Er suiv. Usage qui s'y observoit, III. 302, 303. tous les autres proscrits & punis, III. 289.

Appel en jugement. Voyez Affignation.
APPIUS décemvir. Son attentat sur Virginie affermit la liberté

à Rome, II. 43.

Arabes. Leur boisson, avant Mahomet, étoit de l'eau, II. 100. Leur liberté, II. 218. & suiv. Leurs richesses: d'où ils les tirent : leur commerce : leur inaptitude à la guerre : comment ils deviennent conquérans, II. 392. & Just. Comment la re-ligion adoucifloit, chez eux, les fureurs de la guerre, III. 86. L'atrocité de leurs mœurs fut adoucie par la religion de Mahomet, III. 86, 87. Les mariages entre parens au quatrieme degré sont prohibés chez eux: ils ne tiennent cette loi que de la nature, III. 158.

Arebie. Alexandre a-t-il voulu y établir le siège de son empire?

Il. 359, 360. Son commerce étoit il utile aux Romains?

Il. 394. Et fair. C'est le seul pays, avec ses environs, où une religion qui désend l'usage du cochon peut être bonne:

ARGOBASTE. Sa conduite avec Pempereur Valentinien est un exemple du génie de la nation françoise à l'égard des maires du palais, IV. 19, 20. Arcades. Ne devoient la douceur de leurs mœurs qu'à la musique, I, 88, 89.

ARCADIUS. Maux qu'il causa à l'empire, en faisant la fonction de juge, I. 181. Ce qu'il pensoit des paroles criminelles, II. 28. Appella les petits enfans à la sincession de l'aieulmaternel, III. 204.

ARCADIUS & HONORIUS. Furent tirans, parce qu'ils étoient

ARCADIUS & HONORIUS. Furent tirans, parce qu'ils étoient foibles, II. 22. Loi injuste de ses princes, II. 55.

Aréopage. Ce n'étoit pas la même chose que le senat d'Athé-

Aréopage. Ce n'étoit pas la même chose que le sénat d'Athénes, I, 115. Justiné d'un jugement qui paroît trop sévere, I. 161.

Aréopagite. Puni avec justice pour avoir tué un moineau, ibid Argent. Funestes effets qu'il produit, I. 86, 87. Peut être proicrit d'une petite république: nécessaire dans un grand état, I. 68. Dans quel sens il seroit urile qu'il y en est beaucoup, II. 433, 434. De sa rareté relative à celle de l'or, II. 441, 442. Différens égards sous lesquels il peut être condidéré: se qui en fixe la valeur relative: dans quel cas on dit qu'il est rare; dans quel cas on dit qu'il est abondant dans un état, II. 442. Et siste. Il est juste qu'il produise des intérêts à celui qui le prête, II. 475. Et siste. Voyez Monneis.

Argiens. Aftes de cruauté de leur part déteftés par tous les autres

états de la Grece, I. 192.

Argonautes. Etoient nommés aussi Miniares, II. 352, 353.

Argos. L'ostracisme y avoit lieu, III. 349.

Arians (l'). Sa. situation. Sémiramis & Cyrus y perdent
leurs armées: Alexandre une partie de la sienne, II. 354,

ARISTE'E. Donna des loix dans la Sardaigne, II. 202.

Ariflectatie. Ce que c'est, L 23. Les suffrages ne doivent pas s'y donner comme dans la démocratie, I. 28. Quelles sont les loix qui en dérivent, I. 32. Et fuiv. Les suffrages y doivent être secrets, L 31. Entre les mains de qui y réside la souveraire pussifiance, I. 33, 34. Ceux qui y gouvernent sont odieux, ibid. Comment elle peut se distinctions y sont affigeantes, ibid. Comment elle peut se rencontrer dans la democratie, ibid. Quand elle est rensermée dans le senat, ibid. Comment elle peut être divisée en trois classes; autorité de chacune de ces trois classes, ibid. Il est utile que le peuple y ait une certaine elle peut être divisée en trois classes; autorité de chacune de ces trois classes, ibid. Il est utile que le peuple y ait une certaine influence dans le gouvernement, ibid. Quelle est la plus imparsaite, ibid. Quel en est le principe, I 54, 55. Inconvéniens de ce gouvernement, ibid. Quelle est l'arme de ce gouvernement, ibid. Comment les loix doivent se rapporter au principe de ce gouvernement, L 118. Et sid. Quelle sont les principales sources des désordres qui y arrivent, L 119 120. Les distributions faites au peuple y son utiles, I. 121. Usage qu'on y doit faire des revenus de l'état, ibid. Par qui les triburs y doivent être levés, 122. Les loix y doivent être levés, 122. Les loix y doivent être levés, 122. Les loix y doivent être telles, que les nobles seient contraints de rendre justice au peuple, I. 122, 123, Les nobles ne doivent

# DES MATIERES. 231

être ni trop pauvres, ni trop riches: moyens de prévenir ces deux excès. I. 124, 125. Les nobles n'y doivent point avoir de contessations, I. 125. Le luxe en doit être banni, I. 218, 219. De quels habitans est composée, ibid. Comment se corrompt le principe de ce gouvernement, I. 253. & fuiv. Comment elle peut maintenir la force de son principe, I. 255. Plus un état ariftocratique a de sureté, plus il se corrompt, ibid. Ce n'est point un état libre par sa nature, I. 347. Pourquoi les écrits satyriques y sont punis sévérement, II. 30. C'est le gouvernement qui approche le plus de la monarchie: conféquences qui en rélultent, II 198.

drifferentaie héréditaire. Inconvéniens de ce gouvernement , II 198.

ARISTODEME. Fausses précautions qu'il prit pour conserves fon nouveir dans Curres I 2000.

fon pouvoir dans Cumes, I. 322.

ARISTOTE. Refufe aux artifans le droit de cité, I. 89, 90.

Ne connoissoit pas le véritable état monarchique, I. 372.

374. Dit qu'il y a des esclaves par nature, mais ne le protection de la constant de la constan ve pas, II. 127. Sa philosophie causa tous les malheurs qui accompagnerent la destruction du commerce, II. 402.

of lief. Ses préceptes fur la propagation, III. 23. Source du vice de quelques unes de fes loix, III. 373.

Améric. De qui elles doivent être composées, pour que la liberté du peuple ne soit point écrasée: de qui leur nombre de leur existence doit dépendre: où elles doivent habiter en temps de paix: à qui le commandement en doit appartunir, I. 366. Et fair. Étoient composées de trois sortes de vas-faux, dans les commencemens de la monarchie, III. 423, 424-Comment & par qui étoient commandées, sous la premiere race de nos rois: comment on les affembloit, IV. 19.

Armes. C'est à leur changement que l'on doit l'origine bien des

usages, III. 263.

Armes à feu (port des). Puni trop rigoureusement à Venise:
pourquoi, III. 180.

Armes enchantées. D'où est venu l'opinion qu'il y en avoit,

III. 264, 265.

Aragon. Pourquoi on y fit des loix fomptuaires, dans le treizieme siecle, L 223. Le clergé y a moins acquis qu'en Castille, parce qu'il y a, en Arragon, quelque droit d'admortissement , III. 114.

Arrêts. Doivent être recueillis & appris dans une monarchie: caufes de leur multiplicité & de leur variété, I. 57. & faiv. Origine de la formule de ceux qui se prononcent sur les appels, III. 305. Quand on a commencé à en faire des com-pilations, III. 325.

ARRIBAS roi d'Epire. Se trompa dans les choix des moyens qu'il employa pour tempérer le pouvoir monarchique, I. 373. Arriere - fiefs. Comment se sont formés, IV. 83. & Suiv. etablissement fit passer la couronne de la maison des Carlo-vingiens dans celle des Capétiens, IV. 96. & Suiv.

léquence de leur fief, III. 419. Arrier Arriere - vassellage. Ce que c'étoit dans les commencemens : comment est parvenu à l'état où nous le voyons, IV. 34. ARRINGTON. Cause de son erreur sur la liberté, I. 268. Ju-

gement fur oet auteur anglois, III. 374.
ARTAXERXES. Pourquoi il fit mourir tous ses enfans, L.

. 143 , 144. Artifans. Ne doivent point , dans une bonne démocratie , avoir le droit de cité, I. 89, 90.

Arts. Les Grecs, dans les temps héroiques, élevoient au pouvoir supreme ceux qui les avoient inventés, I. 374. Cest la vanité qui les perfectionne, II. 254, 255. Leurs causes & leurs effets, II. 258. Dans nos états, ils sont nécessaires à la population, III. 18, 19. & surv.

Ape. Fourquoi les peines nicales y tont moins leveres qu'en Europe, II. 68. On n'y publie gueres d'édits que pour le bien & le foulagement des peuples : c'est le contraire en Europe, II. 74, 75. Pourquoi les derviches y sont en si grand nombre, II. 97. C'est le climat qui y a introduit & qui y maintient la polygamie, II. 154. Il n'y n'ait beaucoup plus de filles que de garçons : la polygamie peut donc y avoir luy, II. 156. Pourquoi, dans les climats froids de ce pays, une femme peut avoir plusieurs hommes IL 157, 158. Caufes physiques du despotisme qui la désole, II. 183. & fuiv. Ses différens climats comparés avec ceux de l'Europe : caufes physiques de leurs différences : conséquences qui résultent de cette comparaison pour les mœurs & le gouvernement de ses différentes nations : raisonnemens de l'auteur confirmés à cet égard par l'histoire: observations historiques fort curieuses, ibid. Quel étoit autresois son commerce: comment & par où il se faisoit, II. 339. Et suiv. Epoques & causes de la ruine, II. 386, 387. Quand & par qui elle sut découverte: comment on y sit le commerce, II. 406. & suiv.

Afie mineure. Etoit pleine de petits peuples, & regorgeoit d'habitans avant les Romains, III. 240. & fuev.

Assemblées du peuple. Le nombre des citoyens qui y ont voix doit être fixé dans la démocratie, I. 23. Exemple célebre des malheurs qu'entraîne ce défaut de précaution, ibid. Pour quoi, à Rome, on ne pouvoit pas faire de testament ailleurs, III. 186.

Assemblées de la nation, chez les Francs, II. 242, 243. Étoient fréquentes sous les deux premieres races: de qui com-

posées : quel en étoit l'objet, III. 229.

Affignations. Ne pouvoient, à Rome, se donner dans la maison du détendeur: en France, ne peuvent pas se donner ailleurs. Ces deux loix, qui sont contraires, dérivent du même esprit, III. 354.

. Aff

# DES MATIERES. 232

Affile. Peines de ceux qui y avoient été jugés; & qui, ayant démandé de l'être une seconde fois succomboient, III. 288. Associations de villes. Plus nécessaires autrefois qu'anjourd'hui: pourquoi, I. 287.

Affriens. Conjectures sur la source de leur puissance & de leurs grandes richesses, II. 338. Conjectures fur leur communi-cation avec les parties de l'orient & de l'occident les plus

reculées, II. 340. Ils épousoient leurs meres par respect pour Sémiramis, III. 59.

Able. La maison d'un citoyen doit être son asyle, II. 45.

Able. Leur origine: les Grecs en prirent plus naturellement l'idée que les autres peuples: cet établissement, qui étoit sage d'abord, dégénéra en abus, & devint pernicieux, III. fage d'abord, dégénéra en abus, & devint pernicieux, III. 108, 109. Pour quels criminels ils doivent être ouverts, ibid. Ceux que Mosse établit étoient très-sages: pourquoi, III. 109.

Athées. Parlent toujours de religion, parce qu'ils la craignent,

III. 100.
Athéisme. Vaut - il mieux que l'idolâtrie? III. 64. & sur. N'est

pas la même chofe que la religion naturelle, puisqu'elle four-nit les principes pour combattre l'athéisme, D 141.

Athènes. Les étrangers que l'on y trouvoit mélés dans les as-femblées du peuple, étoient punis de mort: pourquoi, I. 23.

Le bas peuple n'y demanda jamais à être élevé aux gran-des diriètée. des dignités, quojqu'il en ett le droit: raisons de cette re-tenue, I. 26. Comment le peuple y fut divisé par Solon, I. 27. Sagesse de sa constitution, I. 32. Avoit autant de citoer oagene de la contitution, I. 32. Avoit autant de cito-yens du temps de fon esclavage, que lors de ses succès contre les Perses, I. 52, 53. Pourquoi cette république étoit la meil-leure arislocratie qui sut possible, I. 36, 37. En perdant sa vertu, elle perdit sa liberté, sans perdre les torces, I. ibid. Des-criptions & causes des révolutions qu'elle a essuyées, ibid. Sour-ce de ses dépenses publiques, I. 100. On y pouvoit épouser sa sœur consanguine, & non sa sœur utérine, esprit de cette loi. I. 104. Le se sant ve tour nas la même chois our l'aloi, I, 104. Le l'énat n'y étoit pas la même choie que l'a-réopage, I. 115, 116. Contradiction dans les loix touchant Pégalité des biens, I. 103, 104. Il y avoit, dans cet e ville, un magistrat particulier pour veiller lur la conduite des semmagnitrat particulier pour veiller sur la conduite des remmes, I. 232, 233. La victoire de Salamine corrompit cette
république, I. 253, 254. Causes de l'extinction de la vertu
dans cette ville, I. 254, 255. Son ambition ne porta nul
préjudice à la Grece, parce qu'elle cherchoit non la domination, mais la prééminence sur les autres républiques, I.
273, 274. Comment on y punissoit les accusateurs qui n'avoient pas pour eux la cinquieme partie des suffrages, II.
40. Les boys y remetations à l'accuss de ferriere avant 40. Les loix y permettoient à l'accusé de se retirer avant le jugement, ibid. L'abus de vendre les débiteurs y fut aboli par Solon, II. 41. Comment on y avoit fixé les impôts sur les personnes. 63, 64. Pourquoi les esclaves n'y cauferent jamais de trouble, II. 193. Loix justes & favorables établier mans de trouble, II. 193. Loix justes & favorables établier par les personnes de troubles. établies par cette république en faveur des esclaves, II. 144-La faculté de répudier y étoit respective entre le mari & la femme, II. 175. Son commerce, II. 303. Solon y

abolit la contrainte par corps: la trop grande généralité de cette loi n'étoit pas bonne, II. 318, 319. Eut l'empire de la mer: elle n'en profita pas: pourquoi, II. 350, 351. Son commerce fut plus borné qu'il n'auroit du l'ètre, ibid.. Les bâtards tantôt y étoient citoyens, & tantôt ils ne l'étoient pas, III. 8. Il y avoit trop de fêtes, III. 94. Raisons physiques de la maxime reçue chez eux, par laquelle on croyoit honorer davantage les dieux, en leur offrant de petits artélens qu'en impolant des heufs. III. 96. Pans quel you nonorer davantage les dieux, en leur offrant de petits présens, qu'en immolant des bœuss, III. 96. Dans quel cas les ensans y étoient obligés de nourrir leurs peres tombés dans l'indigence: justice & injustice de cette loi, III. 139. Avant Solon, aucun citoyen n'y pouvoit faire de testament: comparaison des loix de cette république, à cet égard, avec celles de Rome, III. 187. L'ostracisme y étoit une chose admirable, tandit qu'il fit mille maux à Syracuse III. 349. Il y avoit une loi qui vouloit qu'on fit mourir, quand la ville étoit assissée, tous les gens inutiles. Cette loi abomiable étoit la suite d'un abominable etoit la suite d'un ab nable étoit la suite d'un abominable droit des gens, III. 360. L'auteur a -t - il fait une faute, en disant que le plus petit mombre y fut exclus du cens sixé par Antipater? D. 200.

Admore y nut excuss an voice and the serious qu'ils et fisiv.

Athèniens. Pourquoi n'augmenterent jamais les tributs qu'ils leverent sur les Elotes, II. 60. Pourquoi ils pouvoient s'affranchir de tout impôt, II. 70. Leur humeur & leur caractere étoient, à peu près, semblables à celui des François, II. 252. Quel étoit originairement leur monnoie : ses inconvéniens, II. 425.

ATHUALPA, mes. Traitement cruel que lui firent les Espagnols III. 176, 177.

gnols, III. 176, 177.

ATTILA. Son empire fut divisé, parce qu'il étoit trop grand pour une monarchie, I. 275. En épousant sa sill, il sit une chose permise par les loix seythes, III. 156.

Attique. Pourquoi la démocratie s'y établit plutôt qu'à Lacédé.

mone, II. 196, 197.

Avarice. Dans une democratie où il n'y a plus de verm, c'est la frugalité & non le desir d'avoir qui y est regardée comme avarice, L 51. Pourquoi elle garde l'or & l'argent, & l'or plutôt que l'argent, IL 441, 442. Aubaine. Epoque de l'établissement de ce droit insensé, tort

qu'il fit au commerce, II. 399.

Aveugles. Mauvaile raison que donne la loi somaine qui leur interdit la faculté de plaider, III. 367.

AUGUSTE. Pourquoi réfusa des loix somptuaires aux impor-tunités du sénat, I. 220. Quand & comment il faisoit valor les loix faites contre l'adultere, I. 238. Attacha aux écrits la peine du crime de lese-majeste, II. 29, 30. Loi injuste de ce prince, II. 32. La crainte d'être regardé comme tyran l'empêcha de se faire appeller Romulus, II. 248. Fut souffert, parce que, quoiqu'il est la puissance d'un roi, il n'en affectoit point le faite, ibid. Avoit indisposé les Romains par des loix trop dures, se les réconcilia, en leur rendant un comédien qui avoit été chasse: raison de cette bisarrerie, ibid.

Entreprend la connesse de l'Arabie, prend des villes grage. Entreprend la conquête de l'Arabie, prend des villes, gagne

des batailles, & perd son armée, II. 393. Moyens qu'il employa pour multiplier les mariages, III. 29. Et suiv. Belle harangue qu'il sit aux chevaliers romains, qui lui demandoient la révocation des loix contre le célibat, ibid. Comment il opposa les loix civiles aux cérémonies impures de la religion, III. 83. Fut le premier qui autorisa les sidéicommis, III. 191.

AUGUSTIN (faint). Se trompe, en trouvant injuste la loi qui ôte aux femmes la faculté de pouvoir être instituées héritie-

res, III. 140. & fuiv.

Aumones. Celles qui se font dans les rues ne remplissent pas
les obligations de l'état: quelles sont ces obligations, III. 57, 58.

Avortement. Pourquoi les femmes de l'Amérique se faisoient avorter, III. 14.

Avonés. Menoient à la guerre les vassaux des évêques & des .

abbés, III. 421. Avoués de la partie publique. Il ne faut pas les confondre avec ce que nous appellons aujourd'hui partie publique : leurs fonctions, III. 311. & fisiv. Epoque de leur extinctions,

Ш. 314.

AURENZEB. Se trompoit, en croyant que, s'il rendoit son état riche, il n'auroit pas besoin d'hopitaux, III. 58.

Auteurs. Geux qui sont célebres & qui sont de mauvais ouvrages

reculent prodigieusement le progrès des sciences, III. 416.

Authentique HODIE QUANTISCUNQUE est une loi mal entendue, III. 149, QUOD HODIE est au contraire au principe des loix civiles, III. 150.

Auto-da-fé. Ge que c'est, III. 123.

Autorité royale. Comment doit agir, II. 43.

AUTRICULEUR

AUTRICHE (la maison d') Faux principes de sa couduite en Hongrie, I. 261. Fortune prodigieuse de cette maison, II. 108. Pourquoi elle possede l'empire depuis si long temps, IV. 98.

### B.

Bachas. Pourquoi leur tête est toujours exposée, tandis que celle du dernier sujet est toujours en sureté, I. 63. Pourquoi absolus dans leurs gouvernemens, I. 150. Terminent les procès en faisant distribuer, à leur fantaisse, des coups de bâton aux plaideurs, I. 169. Sont moins libres, en Turquie, qu'un homme qui, dans un pays où l'on suit les meilleures soix criminelles possibles, est condamné à être pendu, & doit l'être le lendemain. II. 7. & doit l'être le lendemain , II. 7.

Battriens. Alexandre abolit un usage barbare de ce peuple,

I. 313.

Bailée ou garde. Quand elle a commencé à être distingué de la

Bailis. Quand ont commence à être ajournés sur l'appel de leurs jugemens; & quand cet usage a cesse, III. 304, 305, 306. Comment rendoient la justice, III. 322, 333. Quand &

comment leur jurisdiction commença à s'étendre, IIL 33-2, 333. Ne jugeoient pas d'abord; faisoient seulement l'instruction, & prononçoient le jugement fait par les prud'hommes : quand commencerent à juger eux-mêmes, & même seuls, III. 334. Ce n'est point par une loi qu'ils ont été créés, & qu'ils ont eu le droit de juger, III. 333, 336. L'ordonnance de 1287, que l'on regarde comme le titre de leur création, n'en dit rien : elle ordonne seulement qu'ils seront pris parmi les laïcs: preuves, III. 336.

BALBI. Pensa faire étouffer de rire le roi de Pégu, en lui apprenant qu'il n'y avoit point de roi à Venife, II. 242. qu'ellecoûte : elle est cependant utile aux Hollandois . II.

308.

BALUZE. Erreur de cet auteur prouvée & redressée, IV,

Ban. Ce que c'étoit, dans le commencement de la monarchie,

Banque: Sont un établissement propre au commerce d'écono-mie: il n'en faut point dans une monarchie, II. 312, 313. Ont avili l'or & l'argent, II. 418. Banques de saint Georges. L'influence qu'elle donne au peuple de

Genes dans le gouvernement, fait toute la prospérité de cet état , I. 33. Banquiers. En quoi consiste leur art & leur habileté. II. 453. 8

fuiv. Sont les seuls qui gagnent, lorsqu'un état hausse ou baisse sa un état, II. 469. Bantham. Comment les successions y sont réglées, I. 141. Il y

adix femmes pour un homme: c'est un cas bien particu-lier de la polygamie, II. 147. On y marie les filles à trei-ze & quatorze ans, pour prévenir leurs débauches, II. 166, 167. Il y naît trop de filles, pour que la propagation y puisse être proportionnée à leur nombre, III. 15.

Barbares. Différence entre les barbares & les sauvages, H. 210. 211. Les Romains ne vouloient point de commerce avec eux, II. 391, 392. Pourquoi tiennent peu à leur religion, III. 104, 105.

Barbares qui conquirent l'empire romain. Leur conduite, après la conquête des provinces romaines, doit fervir de modèle aux conquérans, I. 310. C'est de ceux qui ont conquis l'empire romain & apporté l'ignorance dans l'Europe, que nous roman or apporte l'ignorance dans l'actope, que nous vient la meilleure espece de gouvernement que l'homme ait pu imaginer, I. 371, 372. Et saiv. Ce sont eux qui ont dépeuplé la terre, III. 50. Pourquoi ils embrassernt si facilement le christianisme. III. 187. Furent appellés à l'esprit d'équité par l'esprit de liberté: faisoient les grands chemins aux dépens de ceux a qui ils étoient utiles, III. 165. Leurs loix n'étoient point attachées à un certain territoire: elles étoient toutes personnelles, III. 210. & Just. Chaque par-ticulier suivoit la loi de la personne à laquelle la nature l'avoient subordonné, III. 215. Etoient sortis de la Germa-

nie: c'est dans leurs mœurs qu'il faut chercher les sources des loix féodales, III. 376, 377. Est-il vrai qu'après la conquête des Gaules, ils firent un reglement général pour établir par tout la fervitude de la glebe, III. 382. Pourquoi leurs loix sont écrites en latin, pourquoi on y donne aux mots latins un sense qu'ils n'avoient pas originairement: pourquoi on y en a forgé de nouve: ux, III. 408, 409.

Barons. C'est ainsi que l'on nommoit autresois les maris nobles.

III. 273.

BASILE, empereur. Bisarreries des punitions qu'il faisoit subir, I. 203.

Bâtards. Il n'y en point à la Chine : pourquoi, III. 7, 8. Sont plus ou moins odieux, fuivant les divers gouvernemens, suivant que la polygamie ou le divorce sont permis ou défendus, ou autres circonstances, III. ibid. Leurs droits aux successions, dans les différens pays, sont reglés par les loix civiles ou politiques, III. 144.

Bâton. Ca été, pendant quelque temps, la feule arme per-mife dans les quels; enfuite on a permis le choix du bâton ou des armes ; enfin la qualité des combattans a décidé, III. 259, 260. Pourquoi encore aujourd'hui regardé comme

l'instrument des outrages, III. 261, 262.

Bavarois. Quand & par qui leurs loix furent rédigées, III. 206, 207. Simplicité de leurs loix : causes de cette simplicité, III. ibid. On ajoute plusieurs capitulaires à leurs loix: suites qu'eut cette opération, III. 230, 231. Leurs loix criminelles étoient faites sur le même plan que les loix ripuaires, III. 237, 238. Voyez Ripusires. Leurs loix permettoient aux acculés d'appeller au combat les témoins que l'on produisoit contr'eux, III. 266.

BAYLE. Paradoxes de cet auteur, III. 62. & fuiv. 68-70. Est-ce un crirne de dire que c'est un grand homme? & eston obligé de dire que c'étoit un homme abominable? D. 127.

Es suiv.

Beau-fils. Pourquoi il ne peut épouser sa belle-mere, III. 160.

Beau-fils. Pays où il doit seur être permis d'épouser leur belle sœur, III. 160. E suiv.

BEAUMANOIR. Son livre nous apprend que les barbares qui conquirent l'empire romain exercerent avec modération les droits les plus barbares, III. 165. En quel temps il vivoit, III. 246. C'eft chez lui qu'il faut chercher la jurifprudence du combat judiciaire, III. 467. Pour quelles provinces il a travaillé, III. 320 Son excellent ouvrage est une des sources des coutumes de France, III. 340, 341.

Beau - pere. Pourquoi ne peut épouser sa belle - fille, III.

BELIEVRE (le président de). Son discours à Louis XIII, lorsqu'on jugeoit, devant ce prince, le duc de la Valette I.

Belle - fille. Pourquoi ne peut épouser son beau - pere, III. 169. Belle - mere. Pourquoi ne peut épouser son beau-fils, ibid.

Belles - faurs. Pays où il leurs doit être permis d'épouser leur

beau frere , III. 161.

Bénéfices. La loi qui, en cas de mort de l'un des deux contendans, adjuge le bénéfice au sur vivant, fait que les ecclésiastiques se battent, comme des dogues anglois, jusqu'à la mort, III. 346.

Binéfices. C'est ainsi que l'on nommoit autresois les siefs & tout ce qui se donnoit en ususquit, III. 417. Ce que c'étoit que se recommander pour un bénéfice, III. 450.

Binefices militaires. Les fiets ne tirent point leur origine de cet établissement des Romains, III. 401. Il ne s'en trouve plus du temps de Charles Martel : ce qui prouve que le domaine n'étoit pas alors inaliénable, IV. 34.

Bengale (Golphe de). Comment découvert, II. 365. BENOIST LEVITE. Bévue de ce malheureux compilateur des capitulaires, III. 226, 227. Besoins. Comment un état bien policé doit soulager ceux des

pauvres, III. 57, 58.

Beier. Sont - elles gouvernées par les loix générales du mouve-ment, ou par une motion particulière? I. 7. Quelle forte de rapport elles ont avec dieu, comment elles confervent leur individu, leur espece: quelles sont leurs loix: les sui-vent - elles invariablement? ibid. Leur bonheur comparé avec le nôtre, I. 8.

Bétis. Combien les mines d'or qui étoient à la source de ce

fleuve produisoient aux Romains, IL 380, 381.

Bien. Il est mille fois plus aise de faire le bien , que de le bien

faire, III. 330.

Bien (gens de). Il est difficile que les inférieurs le soient, quand la plupart des grands d'un état sont malhonnêtes gens, I. 58. Sont fort rares dans les monarchies: ce qu'il faut avoir pour l'être, ibid.

Bien particulier. C'est un paralogisme de dire qu'il doit céder au

bien public, III. 165.

Bien public. Il n'est 'vrai qu'il doit l'emporter sur le bien particulier que quand il s'agit de la liberté du citoyen, & non quand

il s'agit de la propriété des biens, III. 165. Et fist.

Biens. Combien il y en a de fortes parmi nous: la variété dans leurs especes est une des sources de la multiplicité de nos loix, & de la variation dans les jugemens de nos tribsnaux, I. 164, 165. Il n'y a point d'inconvénient, dans une monarchie, qu'ils soient inégalement partagés entre les enfans, I. 128. Biens (cessions de bien). Voyez Cessions de biens. Biens ecclésiastiques. Voyez Clergé: Evêques.

Biens fiscaux. C'est ainsi que l'on nommoit autrefois les fiess. III. 417.

Bienséances. Celui qui ne s'y conforme pas se rend incapable de faire aucun bien dans la société: pourquoi, I. 74.

BIGNON (M.). Erreur de cet auteur, III. 451.

Billon. Son établissement à Rome prouve que le commerce de l'Arabe & des Indes n'étoit pas avantageux aux Romains, IL 394.

Lills d'atteindre. Ce que c'est en Angleterre: comparés à l'os-tracisme d'Athenes, aux loix qui se faisoient à Rome contre des citoyens particuliers, II. 38.

Eled. C'étoit la branche la plus confidérable du commerce in-térieur des Romains, II. 398. Les terres fertiles en bled font fort peuplées: pourquoi, III. 17. Behême. Quelle forte d'esclavage y est établi, II. 131.

Boissons. On leve mieux, en Augleterre, les impôts sur les boisions qu'en France, II. 64.

Bonne - espérance. Voyez Cap.

Bon sen: Celui des particuliers consiste béaucoup dans la médiocrité de leurs talens, I. 100.

Bonzes. Leur inutilité pour le bien public à fait fermer une infi-

nité de leurs monasteres à la Chine , I. 226.

Bouclier. C'étoit, chez les Germains, une grande infamie de l'abandonner dans le combat, & une grande insulte de reprocher à quelqu'un de l'avoir fait : pourquoi cette infulte de-

vint moins grande, III. 263. Et suiv.

Boulangers. C'est une justice outrée que d'empaler ceux qui sont
pris en fraude, III. 181.

BOULAINVILLIERS. (le marquis de). A manqué le point capital de son système sur l'origine des siess: jugement sur son

ouvrage: éloge de cet auteur, III. 390.

Bourguignons. Leur loi excluoit les filles de la concurrence avec leurs freres à la fuccellion des terres & de la couronne, II. 226. Pourquoi leurs rois portoient une longue chévelure, 226. Pourquoi leurs rois portoient une longue chévelure, II. 230. Et suiv. Leur majorité étoit fixée à quinze ans, II. 237. Quand & pour qui firent écrire leurs loix, III. 306, 307. Par qui elles furent recueillies, ibid. Es suiv. Pourquoi elles perdirent de leur caractere, ibid. Elles sont affez judicieuses, III. 210. Différences essentielles entre leurs loix & les loix saliques, III. 212. Et suiv. Comment le droit Romain se conserva dans les pays de leur domaine & de celui des Goths, tandis qu'il se perdit dans celui des Francs, III. 216. Et suiv. Conserverent long - temps la loi de Gondebaud. III. 221. Comment leurs loix cesserent d'ècte en user ches francs. III. 227. Et suiv. Leurs te en user ches francois. III. 227. Et suiv. Leurs de Gondebaud. III. 221. Comment leurs loix cenerent ue-tre en ufage chez les François, III. 227. E. fuiro. Leurs loix criminelles étoient faites sur le même plan que les loix ripuaires, III. 238. Voyez Répuaires. Epoque de l'usage du combat judiciaire chez eux, III. 253. Leur loi perme-toit aux accusés d'appeller au combat les témoins que l'on Produisoit contr'eux, III. 275. S'établirent dans la partie orientale de la Gaule; y porterent les mœurs germaines: de-là les fiest dans ces contrées, III. 283.

Près des côtes, II. 343. C'est par son moyen qu'on a dé-couvert le cap de Bonne espérance, II. 370, 371. Les Car-thaginois en avoient, ils l'usage? II. 383. Découvertes

qu'on lui doit, II. 407. & fuev. Brefil. Quantité prodigieuse d'or qu'il fournit à l'Europe, II. 418. d'ettagne. Les successions, dans le duché de Rohan, ap-tiennent au dernier des mâles: raisons de cette loi, 11. 221.

Leurs coutumes de ce duché tirent leur origine des affifiss du duc Geoffroi, III. 339.

Brigues. Sont nécessaires dans un état populaire, I 31. Dangereules dans le fénat, dans un corps de nobles, nullement dans le peuple, ibid. Sagesse avec laquelle le sénat de Rome les prévint, I. 197.

BRUNEHAULT. Son éloge; ses malheurs: il en faut chercher

la caufe dans l'abus qu'elle faisoit de la disposition des fiets & autres biens des nobles, IV. 3. Comparée avec Frédégonde, IV. 8, 9. Son supplice est l'époque de la grandeur des maires du palais, IV. 24.

BRUTUS. Par quelle autorité il condamna ses propres enfans,

1. 396. Quelle part eut, dans la procédure contre les enfans de ce conful, l'efclave qui découvrit leur conspiration pour Tarquin, II. 32.

Bulle Unigenitus. Est-elle la cause occasionelle de l'éprit de

bix? D. 106, 107.

CAdavrei. Peines, chez les Germains, contre ceux qui les exhumoient, III. 430-436.
CADHISJA, femme de Mahomet. Coucha avec lui, n'étant agée que de huit ans, II. 182, 183.
Calicuth, royaume de la câte du Coromandel, On y regarde comme une maxime d'état que soute religion est bonne,

III. 130.

Calmouks, peuples de la grande Tartarie. Se font une affaire de conscience de souffrir chez eux toutes sortes de religions, ibid.

Calominiateuri. Maux qu'ils causent, lorsque le prince fait lui-même la fonction de juge, f. 180. Pourquoi accusent plutôt devant le prince que devant les magistrats, II. 47. CALVIN. Pourquoi il bannit la hiérarchie de sa religion,

III. 70. Calvinisme. Semble être plus conforme à ce que Jesus-Christ

a dit qu'à ce que les apôtres ont fait, ibid. Calvinistes. Ont beaucoup diminué les richesses du clergé,

IV. 37. CAMBYSE. Comment profita de la superstition des Egyptiens,

III. 145. CAMOENS. (le) Beautés de son poëme, II. 407. Campagne. Il y faut moins de sêtes que dans les villes, III.

94 , 95<u>.</u> Canada. Les habitans de ce pays brûlent ou s'affocient leurs

prisonniers, suivant les circonstances, III. 24. Cananéens. l'ourquoi détruits si facilement, I. 289, 290.

Candeur. Nécessaire dans les loix, III. 371.
Canons. Différens recueils qui en ont été faits : ce qu'on is-

féra dans ces différens recueils: ceux qui ont été en ulage en France, III. 229, 230. Le pouvoir qu'ont les évêques d'en faire, étoit pour eux, un prétexte de ne pas se so-mettre aux capitulaires, III. ibid.

649

Cap de Bonne-espérance. Cas où il seroit plus avantageux d'al-ler aux Indes par l'Egypte que par ce cap, II. 371. Sa découverte étoit le point capital pour faire le tout de l'A-frique: ce qui empéchoit de le découvrir, ibid. Découvert

par les Portugais, II. 407. CAPETIENS. Leur avénement à la couronne comparé avec

celui des Carlovingiens, IV. 55, 56. Comment la couronne de France passa dans leur maison, IV. 96 & fusto.
Capitale. Celle d'un graud empire est mieux placée au nord

qu'au midi de l'empire, II. 194.

Capitulaires. Ce malheureux compilateur Benoît Lévite n'a-t-il
pas transformé une loi Wifigothe en capitulaire? III. 226. Ce que nous nonimons ainsi, III. 229. Pourquoi il n'en fut plus question sous la troisieme race, ibid. De combien d'especes il y en avoit : on négligea le corps des capitulaires , parce qu'on en avoit ajouté plusieurs aux loix des barbares, III. 230, 231. Comment on leur substitua les cou-tumes, III. 232, 233. Pourquoi tomberent dans l'oubli, III. 256 & faiv. Cappadeciens. Se croyoient plus libres dans l'état monarchique que dans l'état républicain, I. 339. Capiff. Le vainqueur a -t -il droit de les tuer? II, 117, 118.

CARACALLA. Ses rescripts ne devroient pas se trouver dans le corps des loix romaines, III. 372.

Caraftere. Comment celui d'une nation peut être formé par les

loix, II. 280 & fuiv. Caravane d'Alep. Bommes immenses qu'elle porte en Arabie.

II. 393. CARLOVINGIENS. Leur avenement à la couronne fut natuavénement à la couronne comparé avec celui des Capétiens, IV. 53. La couronne, de leur temps, étoit tout - à - la - fois flective & heréchitaire: preuves, IV. 56 & faiv. Caules de la chûte de cette marson, IV. 63 & faiv. Caules principales de leur agoibit lifement, IV. 78 & faiv. Perdirent la couronne, parce qu'ils se trouverent dépouilles de tout leur domaine, IV. 94. Comment la couronne paffa, de leur maison, dans

celle de Capétiens, IV. 96 & fur. Carthage. La perte de sa vertu la conduifit à sa ruine, I. 53. Epoque des différentes gradations de la corruption de cette république, I. 271. Véritables motifs du refus que cette république, I. 271. Véritables motifs du refus que cette république it d'envoyer des fecours à Annibal 31. 315, 316. Etoit perdue, si Annibal avoit pris Rome, ibid. A qui le pouvoir de juger y sut consé, I. 400, 401. Nature de son commerce, II. 303. Son commerce: ses découvertes sur les côtes d'Afrique, II. 375 Et suiv. Ses précautions pour empêcher les Romains de négocier sur mer, II. 382. Sa ruine augmenta le gloire de Marfeille. II. 284.

augmenta la gloire de Marfeille, II. 384.

Carthaginois. Plus faciles à vaincre chez eux qu'ailleurs: pourquoi, I. 225. La loi qui leur défendoir de boire du vin étoit une loi de climat. II. 100. Ne refilirent pas à faire le tour de l'Afrique, II. 370, 371. Trait d'histoire qui prouve leur zele pour leur commerce, II. 282, 383.

Avoient-ils l'ulage de la bouffolle ? II. 382, 383. Bornes qu'ils imposerent au commerce des Romains : comment tinrent les Sardes & les Corfes dans la dépendance , II. 412, 413. CARVILIUS RUGA. Est-il bien vrai qu'il foit le premier qui

ait ofe, a Rome, repudier fa femme? II. 176 & Suiv. Cassienne. Voyez Mer.

Caffiterides. Quelles font les isles que l'on nommoit ainfi,

II. 382, 383. CASSIUS. Pourquoi ses ensans ne furent pas punis pour raison de la conspiration de leur pere, II. 36, 37.

Cafte. J'aloufie des Indiens pour la leur, III. 143.

Caffille. Le clergé y a tout envahi, parce que les droits d'in-demnité & d'amortiflement n'y font point connus, III. 114. Catholigues. Pourquoi font plus attachés à leur religion que les

protestans, III. 102, 103. Catholicisme. Pourquoi hai en Angleterre: quelle sorte de per-secution il y essue, II. 291, 292. Il s'accommode mieux d'une monarchie que d'une république, III. 69, Les pays où il domine peuvent supporter un plus grand nombre de

fètes que les anys protestans, III. 94.
CATON. Prêta la femme à Hortensius, III. 170.
CATON Pancien. Contribua de tout son pouvoir pour faire recevoir à Rome les loix voconienne & oppienne: pour-

quoi, III. 193, 194. Cause: majeures. Ce que c'étoit autrefois parmi nous: elles

étoient réservées au roi, III. 238. Célibat. Comment César & Auguste entreprirent de le détruire à Rome, III. 29, 30. Comment les loix romaines le proscrivirent: le christianisme le rappella, III. 33 Et suit Comment & quand les loix romaines contre le célibat furent comment or quant les loix romaines contre le cenoar niren enervées, III. 43 E7 [sir. L. L'auteur ne blâme point celui qui à été adopté par la religion, mais celui qu'à formé le libertinage, III. 46. Combien il a fallu de loix pour le faire oblerver à de certaines gens, quand, de confeil qu'il étoit, on en fit un précepte, III. 71, 72. Pourquoi il a été plus agréable aux peuples à qui il fembloit convenir le moins, III, 111, 112. Il n'est pas mauvais en lui-même: il ne l'est que dans le cas où il feroit trop étendu, III. 122. Dans quel esprit l'auteur a traité cette matiere : a - t - il et tort de blamer celui qui à le libertinage pour principe? & a-t-il, en cela, rejetté fur la religion des défordres qu'elle détefte? D. 163 & fuiv. ens. Comment doit être fixé dans une démocratie, pour J

conserver l'égalité morale entre les citoyens, I. 106, 107-Quiconque n'y étoit pas inscript à Rome étoit au nombre des esclaves : comment se faisoit il qu'il y eut des citoyens qui

n'y fussent pas inscripts? III. 195.

Cens. Voyez Census.

Nommoient à Rome les nouveaux senateurs : mi-Censeurs. lité de cet ulage, I. 74. Quelles font leurs fonctions dans une démocratie, I. 115, 116. Sagesse de leur établissemen à Rome, I. 124. Dans ques gouvernemens ils sont séculiaires, I. 161. Et suiv. Leur pouvoir, & utilité de ce pou-

pouvoir à Rome, I. 389. Avoient toujours, à Rome, l'étil fur les mariages, pour les multiplier, III. 28. Caspus. Leur origine: leur établiflement est une des sources des coutumes de France, III. 338, 339. Confire. Qui l'exerçoit à Lacédémone, 115. E fuiv. A Rome, I. ibid. Sa force ou sa foiblesse dépendoit, à Rome,

du plus ou du moins de corruption, I. 271. Epoque de son extinction totale, ibid. Fut détruite à Rome par la corruption des mœurs, III. 29.

Canfu, ou Cens. Ce que c'étoit dans les commensemens de la monarchie françoile, & sur qui se levoit, III. 408. Et sur. Ce mot est d'un usage si arbitraire dans les loix barbares, que les auteurs des lystèmes particuliers sur l'état an nares, que les auteurs des lyttemes particulers lui retat an tein de notre monarchie, entr'autres l'abbé Dubos, y ontrouvé tout ce qui favorisoit leurs idées, III. 409, 410t Ce qu'on appelloit ainsi dans les commencemens de la mo. narchie, étoit des droits économiques, & non pas siscaux,. III. 410, 411. Etoit indépendamment de l'abus que l'on a fait de ce mot, un droit particulier levé sur les serfs par les maîtres: preuves, ibid. & fair. Il n'y en avoit point autrefois de général dans la monarchie qui dérivât de la police général dans la monarchie qui dérivât de la police général de la police de la poli rale des Romains; & ce n'est point de ce cens chimérique que 

les mêmes que celles du comte & du gravion, III. 429. Leur territoire n'étoit pas le même que celui des fideles,

III. 450. Cerites (tables des). Derniere classe ou peuple romain, III. 197. Centuries. Ce que c'étoit; à qui elles procuroient toute l'au-torité, I. 383. & suiv.

Centumvirs. Quelle étoit leur compétence à Rome, I. 395, 396.

Certe. Cette côte est au milieu des voyages que sit Hannon sur les côtes occidentales d'Afrique, II. 376.
CESAR. Enchérit sur la rigueux des loix portées, par Sylla, I. 200. Comparé à Alexandre, I. 332. Fut sousser, parce que, quoiqu'il est la puissance d'un roi, il n'en affectoit point le faste, II. 248. Par une loi sage, il sit que les choits qui représentement la monnoie devinrent monnoie comme la monnoie manue II. 488. Par quelle loi il multiplie les la monnoie même, II. 428. Par quelle loi il multiplia les mariages, III. 29. La loi par laquelle il défendit de garder chez soi plus de soixante sexterces, étoit sage & juste : celle de Law, qui portoit la même défenie, étoit injufte & funche, III. 349. Décrit les mœurs des Germains en quelques pages: ces pages font des volumes: on y trouve les codes des loix barbares III. 377. CESARS. Ne font point auteurs des loix qu'ils publierent pour favorifer la calonnie. II. 329.

favorifer la calomnie, II. 33.

Coffin de biens. Ne peut avoir lieu dans les états despotiques;

utile dans les états modérés, I. 146. Avantages qu'elle au
nit procurés à Rome, si elle eût été établie du temps de république, ibid.

Caplane

Caylâne

Ceplan. Un homme y vit pour dix sols par mois: la polygamie y est donc en sa place, II. 155.

CHAINDASUINDE. Fut un des réformateurs des loix des Wisigoths, III. 208. Proscrivit les loix romaines, III. 224.

Veut inutilement abolir le combat judiciaire, III. 253, 254. Champagne. Les coutumes de cette province ont été accordées par le roi Thibault, III. 339, 340.

Champian. Chacun en louoit un pour un certain temps, pour combattre dans ses affaires, III. 259. Peines que l'on infligeoit à ceux qui ne se battoient pas de bonne sque 10in me figeoit à ceux qui ne se battoient pas de bonne sque 10in II. 270. Change. Répand l'argent par tout où il a lieu, II. 436. Ce qui le forme. Sa définition: ses variations; causes de ces variations: comment il attire les richesses d'un état dans un autre : ses différentes positions & ses différentes effets, II. 443 & faire. Est un obstacle aux coups d'autorsté que les princes pourroient faire sur le titre des monnoies, II. 464, 465. Comment gene les états despotiques, II. 467. Voyez Lettres de change.

Charbon de terre. Les pays qui en produisent sont plus peu-plés que d'autres, III. 17.

Charges. Doivent elles être vénales? I. 159, 160. CHARLES. MARTEL. C'est lui qui fit rédiger les loix des Frisons, III. 206. Les nouveaux fiess qu'il fonda prouvent que le domaine des rois n'étoit pas alors inaliénable, IV. 27. Opprima, par politique, le cleusé, que Pépin, son pere, avoit protégé par politique, IV. 34. Entreprit de dépouiller le clergé dans les circonstances les plus heureures : la politique lui attachoit le pape, & l'attachoit au pape, IV. 37, 38. Donna les biens de l'églife indifféremment en fiefs & en alleux: pourquoi, IV. 50. Trouva l'état fi épairé qu'il ne put le relever, IV. 69. À -t - il rendu la compté de l'oulouse héréditaire? IV. 88.

CHARLEMAGNE. Son empire fut divise, parce qu'il étoit trop grand pour une monarchie, I. 275. Sa conduite vis-àvis des Saxons, I. 310. Est le premier qui donna aux Saxons la loi que nous avons, UI. 406. Paux capitulaire que l'on lui a attribué, III. 227, 228. Quelle collection de canoas il introduifit en France, III. 229. Les regnes malheureux qui suivirent le sien firent perdre jusqu'à l'usage de l'écriture, & oublier les loix romaines, les loix barbares & les capitulaires, auxquelles on substitua les coutumes, III. 232. Rétablit le combat judiciaire, III. 252. Etendit le combat judiciaire des affaires criminelles aux affaires civiles, III. 253. Comment il veut que les querelles qui pourroient naître entre fes enfans foient vuidées, III. 255. Veut que ceux à qui le duel est permis se tervent du baton: pourquoi, III. 260. Résorme un point de la loi salique: pourquoi, III. 263. ne quei en permis le iervent qu'oaton: pourquoi, III. 260. Réforme un point de la loi falique: pourquoi, III. 263. Compté parmi les grands esprits, III. 373. N'avoit d'autre revenu que son domaine: preuve, III. 406, 407. Accor'a aux évêques la grace qu'ils lui demanderent de ne plus menor eux-même leurs vassaux à la guerre: ils se plaignirent, quand ils l'eurent obtenue, III. 421, 421. Les justices seigneuriales existoients des son temps, III. 421. Etoit

Etoit le prince le plus vigilant & le plus attentif que nous ayons eu, IV. 31. C'est à lui que les ecclésiastiques sont redevables de l'établissement des dixmes, IV. 47 & fuiv. Sa-gesse & motifs de la division qu'il sit des dixmes eccléssaftigette & motits de la division qu'il nt des dixmes ecuciamatques, IV. 48. Eloge de ce grand prince; tableau admirable de fa vie, de se mœurs, de sa fagesse, de sa bonté, de sa grandeur d'ame, de la vaste étendue de ses vues, & de sa fagesse dans l'exécution de ses desseins, IV. 99 87 surv. Par quel esprit de politique il fooda tant de grands évèchés en Allemagne, IV. 61, 62. Après lui, on ne trouve plus de rois dans sa race, IV. 62. La force qu'il avoit mise dans la mation subsissa sur la mussilance parti diminusée sur la mussilance parti diminusée. ion autorité au dedans sans que la puissance parût diminuée au dehors, IV. 66. Comment l'empire fortit de sa mai-

on, IV. 95, 96.
CHARLES II, dit le chauve. Défend aux évêques de s'opposer à ses loix, & de les négliger, sous prétexte du pouvoir qu'ils ont de faire des canons, HI. 229. Trouva le sise sanches, qu'il donnoit & faisoit tout pour de l'argent: il laissa même échaper, pour de l'argent, les Normands, qu'il pouvoit détruire, IV. 69. A rendu héréditaires les grands offices, les sourés : combien ce chapement affoibil la moles fiefs & les comtés: combien ce changement affoiblit la mo-narchie, IV. 88 & fuiv. Les fiefs & les grands offices, devinrent, après lui, comme la couronne étoit sous la seconde

race, électifs & héréditaires en même temps, IV. 91 & fuev. CHARLES IV, dit le bel. Est auteur d'une ordonnance générale concernant les dépens, I'll. 3-10.
CHARLES VH. Est le premier roi qui ait fait rédiger par écrit les coutumes de France: comment on y procéda, III.

341 Loi de ce prince juville, pares qu'elle était mai fait 341. Loi de ce prince inutile, parce qu'elle étoit mal rédigée, III. 365, 366.
CHARLES IX. Il y avoit, fous fon règne, vingt millions d'hom-

mes en France, III. § 1. Davila s'est trompé dans la raison qu'il donne de la majorité de ce prince à quatorze ans com-

qu'il donne de la majorne de la primer de prinse, I. 203. CHARLE II, voi d'Angleterre. Bon mot de ce prinse, I. 203. CHARLES XII, roi de Suede. Son projet de conquête étoit extravagant : cauties de fa chûte : comparé avec Alexandre, I. 323 et fuiv. CHARLES - OUINT. Sa grandeur, fa fortune, II. 408. CHARONDAS. Ce fue lui qui trouva le premier le moyen de réprimer les faux térnoins. II. 6.

réprimer les faux témoins, II. 6. Chartres. Celles des premiers rois de la troisieme race, & celles de leurs grands vassaux, sont une des sources de nos coutumes, 111. 339.

Chartres d'affranchissement. Celles que les seigneurs donnerent, à leurs ferfs sont une des sources de nos coutumes, III. 339, 340.

Chaffe. Son influence fur les meurs, I. 92, 93.
Chemin. On ne doit jamais les confiruire aux dépens du fonds des particuliers, sans les indemniser, 111. 165, 166. Du temps de Beaumanoir, on les faisoit aux dépens de cour à qui ils étoient utiles, 111. 166.

CHE.

CHEREAS. Son exemple prouve qu'un prince ne doit jamais

insulter fes sujets, II. 52.

Chevalerie. Origine de tout le merveilleux qui se trouve dans les romains qui en parlent, III. 265 & fuiv. Chevaliers Romains. Perdirent la république quand ils quitte-

rent leurs fonctions naturelles, pour devenir juges & finan-

ciers en même temps, I. 402, 403 & fuiv. Chicane. Belle description de celle qui est aujourd'hui en usage: elle a forcé d'introduire la condamnation aux dépens, III. 310.

CHILDEBERT. Fut déclaré majeur à quinze ans, II. 236. Pourquoi il égorgea ses neveux, II. 238. Comment il sut adopté par Gontran, II. 240. A établi les centeniers: pourquoi, III. 420. Son fameux décret mal interprété par l'abbe Dubos, III. 469 & fist. CHILDFRIC. Pourquei fut expulse du trône, II. 235.

CHILPERIC. Se plaint que les évêques seuls étoient dans la

grandeur, tandis que lui roi n'y étoit plus, IV. 33. vernement de cet empire, I. 162. Comment on y punit les affaffinats, I. 204. On n'y punit les peres pour les fautes de leurs enfans: abus dans cet ulage, I. 208. Le luxe en doit être banni; est la cause des différentes révolutions de cet empire : détail de ces révolutions, I. 225 & fuiv. On y a fermé une mine de pierres précieuses, aussitét qu'elle a été truovée : pourquoi, I. 227. L'honneur n'est point le principe du gouvernement de cet empire : preuves , I. 279 Fécondité prodigieuse des femmes : elle y cause quelquefois des révolutions : pourquoi, I. 282. Cet empire est gouverné par les loix & par le despotisme en même temps: ent gouverne par les loix & par le despontme en mem temps: explication de ce paradoxe, I. 283, 284. Son gouvernement est un modèle de conduite pour les conquérans d'un grand état, I. 332 & Jaiv. Quel est l'objet de ses loix, I. 342. Ayrannie injuste qui s'y exerce, sous prétexte du crime de lese-Majesté, II. 18, 19. L'idée, qu'on y a du prince y met pou de liberté, II. 53. On n'y ouvre point les ballots de ceux qui ne sont pas marchands, II. 69. Les peutles y sont houseur, pagra que les tributs y sont regier. ples y font heureux, parce que les tributs y font régis, II. 81, 82. Sugesse de ses loix qui combattent la nature du cli-81, 82. Sigesse de ses loix qui combattent la nature du cli-mat, II. 95, 96. Coutume admirable de cet empire pour encourager l'agriculture, II. 98. Les loix n'y peuvent pas venir à bout de bannir les eunuques des emplois civils & militares, & les chrétiens fi peu, II. 154. Ce qu'on y regarde comme un prodige de vertu, II. 160, 161. Les peuples y font plus ou moins courageux, à mesure qu'ils approchent plus ou moins du midi, II. 180 & fiiv. Caules de la fagefle de se loix: pourquoi on n'y sent point les horreurs qui accompagnent la trop grande étendue d'un empire, II. 205, 206. Les législateurs y ont consondu la religion, les loix, les mœurs & les manieres: pourquoi, II. 266 & fiiv. Les principes qui regardent ces quatre points sont ce qu'on appelle les rites, abid. & suiv. Avantage en'y produit la facon composée d'é à bout de bannir les eunuques des emplois civils & militaires, bid. & Suiv. Avantage qu'y produit la façon composée d'é-

crire, II. 262. & Suiv. Pourquoi les conquérans de la Chine sont obligés de prendre les mœurs: & pourquoi elle ne peut pas prendre les mœurs des conquérans, II. 268. Il n'est presque pas possible que le christians ne s'y établisse jamais: pourquoi, II. possible que le christians es y établisse jamais: pourquoi, II. 363, 369. Comment les choses qui paroissent es simples minuties de polites y tiennent avec la constitution sondamentale du gouvernement, II. 270, 271. Le vol y est désendu; la friponnerie y est permise: pourquoi, II. 283. Tous les enfans d'un même homme, quoique nés de diverses semmes, sont censés n'appartenir qu'à une seule: ainsi point de bâtards, III. 6. In 'y est point question d'ensans adultérins, III. 7. Causes physiques de la grande population de cet empire. III. 16. C'est le physique du climat qui sait que les peres y vendent leurs filles, & y exposent leurs ensans, III. 20. L'empereur y est le souverain pontise; mais il doit se conformer aux livres de la religion: il entreprendroit en vain de les abolir, III. 118. Il y eut des dynasties où les freres de l'empereur lui succédoient, à l'exclusion de ses enfans: raisons de cet ordre, III. 14. Il n'y a point d'état plus tranquille, quoiqu'il renserme dans son sein deux peuples dont le cérémonial & la religion sont différens, III. 373. binoit. Sont gouvernes par les manieres, II. 249. Leur ca-Chinois. Sont gouvernes par les manieres, II. 249. Leur ca-ractere comparé avec celui des Espagnols : leur infidélité dans le commerce leur a conservé celui du Japon : profits qu'ils tirent du privilege exclusif de ce commerce, II. 257; 311. Pourquoi ne changent jamais de manieres, II. 257, Leur religion est favorable à la propagation, III. 44. Conféquences funestes qu'ils tirent de l'immortalité de l'ame établie par la religion de Foë, III. 89. Chrétiens. Un état composé de vrais chrétiens pourroit fort bien subsisser, quoiqu'en dise Bayle, III. 70, 71. Leur système sur l'immortalité de l'ame, III. 92. Christianisme. Nous a ramené l'âge de Saturné, II, 128. Pourquoi Sest maintenu en Europe. Se a été détruit en Asie II. 154.

Driftianisme. Nous a ramené l'age de Saturné, II. 128. Pourquoi s'est maintenu en Europe, & a été détruit en Asie II. 154. À donné son esprit à la jurisprudence, III. 43. Acheva de mettre en crédit dans l'empire le célibat, que la philosophie y avoit déjà introduit, ibid. N'est pas favorable à la propagation, III. 44. Ses principes, blen gravés dans le cœur seroient beaucoup plus d'esset que l'honneur des monarchies, la vertu des républiques, & la crainte des états despotiques, III. 71. Beau tablean de cette religion, III. 79, A dirigé, admirablement bien pour la société, les dogmes de l'immortalité de l'ame & de la réfurrection des corps, III. 90. Il semble, humainement parlant, que le climat lui a prescrit des bornes, III. 99. Il est plein de bon sens dans les lois qui conocernent les pratiques du culte: il peut se modifier suiqui concernent les pratiques du culte: il peut se modifier suivant les climats, ibid. Pourquoi il sut si facilement embrasse par les barbares qui conquirent l'empire romain, III. 107. La fermeté qu'il infipire, quand il s'agit de renoncer à la foi, est ce qui l'a rendu odieux au Japon, III. 123. Il changea les reglemens & les loix que les homme ayoient faits pour conserver les mœurs des semmes, III. 148 & s' su'il. qu'il produisit sur l'esprit séroce des premiers rois de France, M 4

IV. 9, 10. Eft la perfection de la religion naturelle ; il v a done des choses qu'on peut, sans impiété, expliquer sur les principes de la religion naturelle, D. 141. Voyez Religion chrétienne. de la religion naturelle , D. 141. Voyez Rei CHRISTOPHE COLOMB. Voyez COLOMB.

CICERON. Regarde comme une des principales caufes de la chûte de la république les loix rendjrent les fuffrages fecrets, I. 30. Vouloit que l'on abolit l'ulage de faire des lois tou-chant les fimples particuliers, II. 39. Quels étoient, felon lui, les meilleurs facrifices, III. 116. A adopté les loix d'épargne faites par Platon, fur les funérailles. ibid. Pourquoi regardoit les loix agraires comme funesses, III. 164. \*Trove ridicule de vouloir décider des droits des royaumes par les loix qui décident du droit d'une gouttiere, III. 168. Blame Verrès d'avoir suivi l'esprit plutôt que la lettre de la loi voconienne, III. 194, 195. Croit qu'il est contre l'équité de ne vas rendre un fidéi commis, III. 197, 198.

CINOMARS (Mr. De) Prétexte injuste de sa cendamnation

II. 21, 22. Circonfances. Rendent les loix ou justes & sages, ou injustes & funcstes, III. 348, 349. Citation en justice. Ne pouvoit pas se faire, à Rome, dans la maison du citoyen; en France, elle ne peut pas se faire ailleurs: ces deux loix, qui sont contraires, partent du même

esprit, III. 353, 354. monarque ou despote, I. 34. Quand il peut fans danger être élevé dans une république à un pouvoir exorbitant , I. 35. Il ne peut y en avoir dans un état despotique, I. 78, 79. Doi-vent-ils être autorisés à refuser les emplois publics : I. 154. Comment doivent se conduire dans le cas de la défense naturelle, I. 303. Cas où, de quelque naiflance qu'ils foient, ils doivent être jugés par les nobles, I. 360, 361. Cas dans lesquels ils sont libres de fait, & non de droit; & vice versa, les nobles, I. 3. 4. Ne peuvent vendre leur liberté, pour devenir efclaves, II. 3, 4. Ne peuvent vendre leur liberté, pour devenir efclaves, II. 118, 119. Sont en droit d'exiger de l'état une fubfiftance affurée, la nourriture, un vêtement convenable, & un genre de vie qui ne foit point contraire à la fanté : moyen que l'état peut employer pour remplir ces obligations, III. 57. Ne fatisfont pas aux loix en se contentant de ne pas troubler le corps de l'état; il faut encore qu'ils ne troublent pas quelque citoyen que ce soit, III. 115.

Gitogen romain. Par quel privilege il étoit à l'abri de la tirannie des gouverneurs de province, I. 407. Pour l'être il falloit être inscrit dans le cens : comment se faisoit il qu'il y en

eut qui n'y fussent pas inscrits, III. 195, 196.

Sivilité. Ce que c'est: en quoi elle differe de la politesse: elle est, chez les Chinois, pratiquée dans tous les états; à Lacé-démone, elle ne l'étoit nulle part: pourquoi cette différence, II. 263 & Suiv.

Calles. Combien il est important que celles dans lesquelles on distribue le peuple dans les états populaires soient bien faites, L 27. Il y en avoit fix à Rome : distinction entre ceux qui <del>c</del>toient étoient dans les cinq premieres, & ceux qui étoient dans la derniere : comment on abela de cette distinction pour éluder

la lei voconienne, III. 195, 196. CLAUDE empereur: Se fait juge de toutes les affaires, & oc-

LAUDE empereur: Se fait juge de toutes les affaires, & occidionne par - là quantité de rapines, I. 180. Fut le premier qui accorda à la mere la faccession de ses ensans, III. 202: lémence. Quel est le gouvernement où elle est le plus nécessaire. I. 209 & fair. Fut outréé par les empereurs grecs, I. 211, lorgé. Sa jurisdiction est soudée, en France, sur les loix; elle est nécessaire dans une menarchie: son pouvoir est dangereux dans une république, I. 40, 41. Son pouvoir arrête le monarque dans la route du despositione, ibid. Son autorité sous la premiere rase, II. 243 & faire. Pourquoi les membres de cetur d'Angleterre sont plus citoyens qu'ailleurs: pourquoi leurs mœruts sont plus regulières; pourquoi is sont de meilleurs mœurs sont plus regulieres: pourquoi ils font de meilleurs ouvrages pour prouver la révélation & la providence: pour quoi on aime mieux lui laisse sa abus, que de souffris qu'il devienne réformateur, IL 292, 293. Ses privileges exclusifs dépeuplent un état; & cette dépopulation est très diffice de réparer, III. 55, 56. La religion lui sert de prétexte pour s'enrichir aux depens du peuple; & la mâtire qui resulte de cette injustice est un motif qui attache le peuple à la religion. gion, III. 105. Comment on est venu à en faire un corps separé; comment il a établises prérogatives, III. 111; 229. Cas où il seroit dangereux qu'il format un corps trop étendu. ibid. Bornes que les loix doivent mettre à fes richesses, IU. Ma. Bornes que les loix dolvem mettre à les richenes, III.

112 gr juiv. Pour l'empécher d'acquérir, il ne faut paslai défendre les acquisitions, mais l'en dégoûter: moyens d'yparvenir, III. 113, II14. Son ancien domaine doit être sarcé
inviolable; mais le nouveau doit fortir de ses mains, III.

114. La maxime qui dit qu'il doit contribuer aux charges
de l'état est regardée à Rome-comme une maxime de maltôte, & contraire à l'écriture, III. 114, 115. Resondir
les loix des Wisigoths, & y introdussift les peines cerporelles,
qui furent touioure inconnues dans les autres loix harbares. qui furent toujours inconnues dans les autres loix barbares. auxqu'elles il ne toucha point, III. 208. C'est des loix des Wisigoths qu'il à tiré, en Espagne, toutes celles de l'inqui-fation, III. 210. Pourquoi continua de se gouverner par le droit romain fous la premiere race de nos rois, tandis que la loi falique gouvernoir le refte des fujets, III. 217. Par quelles lois les biens étoient gouvernés fous les deux premières races, III. 228 & fair. Il se soumit aux décrétales, & ner voulut pas se soumettre aux capitulaires: pour quoi, ibid. La roideur avec laquelle il soutint la preuve négative par ferment, sans autre raison que parce qu'elle se faisoit dans lerment, sans autre ration que parce qu'ene le ranon cams-léglise, preuve qui faisoit commettre mille parjures, sit-étendre la preuve par le combat particulier, contre lequel il se déchasineit, III. 248 Et suite. C'est peut être par ménagement pour lui que Charlemagne voulut que les bason sur la seule arme dont on pût se servir dans les duels, III. 259, 260. Exemple de modération de sa part, III. 329. Moyens par lesquels il s'est enrichis, ibid. Pous-Lς,

les biens du royaume lui ont été donnés plufieurs fois: révolutions dans la fortune; quelles en font les causes, IV, 35. E suiv. Repousse les entreprises contre son temporel par des révélations de rois damnés, IV. 38 & suiv. Les troubles qu'il causa pour son temporel furent terminés par les Normands, IV. 44; 74. Assemblé à Francfort pour déterminer le peuple à payer la dixme, raconte comment le diable avoit dévoré les épics de bled lors de la derniere famine, parce qu'on ne l'avoit pas payée. IV. 46. Troubles qu'il causa après la mort de Louis le débonnaire, à l'occasion de son temporel, IV. 70 & fuiv. Ne peut réparer, sons Charles chauve, les maux qu'il avoit faits sous ses prédécesseurs,

IV. 74, 75.
CLERMONT (Le comte DE). Pourquoi faisoit suivre les établissemens de faint Louis son pere dans ses justices, pendant que ses vassaux ne les faisoient pas suivre dans les leurs,

III. 299, 300. Climat. Forme la différence des caracteres & des passions des hommes: raifons phyfiques, II. 85 & fuiv. Raifons phyfiques des contradictions lingulieres qu'il met dans le caractere ques ues contradictions iniguieres qu'il met dans le caracter des Indiens, II. 92, 93. Les bons législateurs font ceux qui s'opposent à ses vices, II. 95, 96. Les loix doivent avoir du rapport aux maladies qu'il cause, II. 103 & su. Estet qui résultent de celui d'Angleterre: il à formé, en partie, les loix & les mœurs de ce pays, II. 107 & su., 279 & suiv. Détail curieux de quelques- uns de ces différens essets, II. 110 & sur sur les loix de lui que dépend leux est des plustes ou leur litard : c'est donc de lui que dépend leur esclavage ou leur liberté, II. 153, 151. 127 & fuiv. Il y en a ou le physique a tant de force, que le moral n'y peut presque rien, II. 162. Jusqu'à quel point ses vices peuvent porter le désordre: exem-ples, II. 166, 167. Comment il insue sur le caractère des femmes, II. 168. Insue sur le courage des hommes & sur leur liberté: preuves par faits, II. 170. C'est le climat preque seul, avec la nature, qui gouverne les sauvages, II. 249 Gouverne les hommes concurremment avec la religion, les loix, les mœurs, &c. De là n'aît l'esprit général d'une sa-tion, ibid. C'est lui qui fait qu'une nation aime à se communiquer; qu'elle aime, par conféquent, à changer; & par la même conféquence, qu'elle se forme le goût, II, 253 U suiv. Il doit regler les vues du législateur au sujet de la propagation, III. 20. Influe beaucoup fur le nombre & la que lité des divertifiemens des peuples: raison physique, III. 95, 96. Semble, humainement parlant, avoir mis des bo-nes au christianisme & au mahométisme, III. 99. L'auteur se pouvoit pas en parler autrement qu'il n'a fait, sans cours les risques d'être regardé comme un homme stupide, D. 158-

& ∫uiv. Climats chauds. Les esprits & les temperammens y sont plus avancés, & plutôt épuifés qu'ailleurs: conséquence qui en résulte dans l'ordre légiclatif, III. 147. On y a moins de besoins, il en coûte moins pour vivre; on y peut donc avair un plus grand nombre de femmes, IL 155.

CLO

CLODOMIR. Pourquoi ses enfans furent égorgés avant leur

majorité, II. 239,

majorité, II. 239.
CLOTHAIRE. Pourquoi égorgea ses neveux, II. 239. A établi les centeniers: pourquoi, III. 420. Pourquoi persécuta Brunehault, IV. 5. C'est sous son regne que les maires du palais devinrent perpétuels & si puissans, ibid. Ne peut réparer les maux faits par Brunehault & Frédegonde, qu'en laissant la possession des sies à vie, & en rendant aux ecclésatiques les privileges qu'on leur avoit ôtés, IV. 7, 8. Comment réforma le gouvernement de la France, IV. 8. Es suiv. 11. 12. Pourquoi on ne lui donna point de maire du palais, 11, 12. Pourquoi on ne lui donna point de maire du palais, IV. 14, 15. Fausse interprétation que les ecclésiaftiques donnent à sa constitution, pour prouver l'ancienneté de leur

dixme, 45, 46.
CLOVIS. Comment il devint si puissant & si cruel, II. 241.
Pourquoi lui & ses successeurs furent si cruels contre leur
propre maison. ibid. Réunit les deux tributs de Francs, les
Saliens & les Ripuaires; & chacune conferva ses usages, III. 206. Toutes les preuves qu'apporte l'abbé Dubos, pour prouver qu'il n'entra point dans les Gaules en conquérant, sont ridicules & démenties par l'hiftoire, III. 447 & Juiv. A-t-il été fait proconsul, comme le prétend l'abbé Dubos? III. 459. La perpetuité des offices de comte, qui n'étoient qu'annuels, commença à s'acheter sous son regne : exemple, à ce

fujet, de la perfidie d'un fils envers son pere, IV. 2.

Cachon. Une religion qui en désend l'usage ne peut convenir que dans les pays où il est rare, & dont le climat rend le peuple susceptible des maladies de la peau, IIL 97, 98.

Code civil. C'est le partage des terres qui le grossit: il est donc fort mince chez les peuples où ce partage n'a point lien.

lien , II. 160.

Code des établissemens de S. Louis. Il fit tomber l'usage d'aco.

fembler les pairs dans les justices leigneuriales pour juger, III. 331 & faiv. Code de Justinien. Comment il a pris la place du code théodo-fien, dans les provinces de droit écrit, III. 236, 237. Temps de la publication de ce code, III. 330, 331. N'est pas état para choir III. pas fait avec choix, III. 372...

Code des loix barbares. Roule presqu'entierement sur les trou-peaux: pourquoi, III. 383. Code théodossen. De quoi est, composé, III. 43. Gouverna, avec les soix barbares, les peuples qui habitoient lag-France lous la premiere race. III. 216, 217. Alarie en fit faire une compilation pour regler les différends qui naissoient entre les Romains de les états, III. 216. Pourquoi il fut connu en France avant celui de Justinien, III. 330 & faire. Ce que c'étoit : pourquoi exclus de la succession.

III. 184.
COINTE (le pere le). Le raisonnement de cet historien en de cointe (le pere le). Le raisonnement de cet historien en de cointe de cet historien en de cet hi

IV. 54. Colchide. Pourquoi étoit autresois si riche & si commerçante .... & si deserte. II. 337 , & est aujourd'hui fi pauvre & fi deferte, II. 337' L 6

Colleges. Ce n'est point là que, dans les monarchies, on recoit la principale éducation, I. 71, 72.

COLOMB (CHRISTOPHE). Découvre l'Amérique, II. 408. François s. eut - il tort ou raison de le rebuter? II. 418.

Colonies. Comment l'Angleterre gouverne les siennes, II. 287, 288. Leur utilité, leur objet : en quoi les nôtres différent de celles des anciens: comment on doit les tenir dans la dépendance, II. 409 & faire. Nous tenons les nôtres dans la même dépendance que les Carthaginois tenoient les leurs, sans leur insposer des loix aussi dures, II. 411, 412.

Combat judiciaire. Etoit admis comme une preuve par les loix barbares, excepté par la loi salique, III. 239 & Surv. La loi qui l'admettoit comme preuve étoit la fuite & le remode de celle qui établissoit les preuves négatives, III. 240. On ne pouvoit plus, suivant la loi des Lombards, l'exiger de celui qui voit plus, saivant la loi des Lombards, l'exiger de ceiun qui s'étoit purgé par ferment, III. 241. La preuve que nos peres en tiroient dans les affaires criminelles, n'étoit pas si imparfaite qu'on le pense, III. 243 & fuir. Son origine: pourquoi devint une preuve juridique: cette preuve avoit quelques rassons sondées sur l'expérience, III. 244 & fuir. L'entêtement du clergé pour un autre usage aussi pernicieux le sit autoriser, III. 248 & fuir. Comment il sut une suite de la preuve négative, III. 251. Fut porté en Italie par les Lombards, III. 252. Charlemagne, Louis le déhannaire & les Othons l'étendirent. des affaires criminels bonnaire & les Othons l'étendirent, des affaires criminelbonnaire & les Utinons l'ettendirent, des antaires criminelles, aux affaires civiles, ibid. Sa grande extension est la principale cause qui fit perdre aux loix saliques, aux loix ripuaires, aux loix romaines & aux capitulaires, leur autorité, III. 256 & si sur l'étoit l'unique voie par laquelle mos peres jugeoient toutes les actions civiles & criminelles, les incidens & les interbocutoires, III. 257 & sièv. Avor lieu dans une demande de douze sols, III, 258. Quelles expresses y employeis III. 460. Mentre qui lui étériort ette. armes on y employoit, III. 260. Mœurs qui lui étoient relatives, III. 263 & faiv. Etoit fondé sur un corps de juris-prudence, III. 266 & faiv. Auteurs à consulter pour en bien connoître la jurisprudence, III. 266, 267. Regles juridiques qui s'y observoient, III 267. E sizv. Précautions que l'on prenoit pour maintenir l'égalité entre les combattans, III. 268, 269. Il y avoit des gens qui ne pouveient l'offrir ni le recevoir : on leur donnoit des champions, ibid. Détail des cas où il ne pouvoit avoir lieu, III. 270 E sizv. Ne laissièté de l'avoir de console vantage. soit pas d'avoir de grands avantages, même dans l'ordre civil, III. 272. Les femmes ne pouvoient l'offrir à personne sans nommer leur champion: mais on pouvoit les y appeller fans ces formalités, III. 273, 274. A quel âge on pouvoit y appeller & y être appelle, ibid. L'accusé pouvoir éluder le témoignage du second témoin de Penquete, en offrant de se battre contre le premier, III. 274, 275 F serv. De celui entre une partie & un des pairs con seigneur, III. 277 F serv. Quand, comment & consec qui ili avoit lieu, en cas de défaute de droit, III.

291, 292. Saint Louis est celui qui a commencé à l'abolir, III. 295 & suiv. Epoque du temps où l'on a commencé à s'en passer dans les jugemens, III. 297, 298. Quand il avoit pour cause l'apper de faux jugement, il ne faisoit qu'ansantir le jugement sans décider la question, III. 303, 305. Lorsqu'il étoit en usage, il n'y avoit point de condamnation de dépens, III. 308 & suiv. Répugnoit à l'idée d'une partie publique, III. 311 & suiv. Cette faque de suger demandoit très-peu de suffilianc dans ceux qui jugeoient, III. 332.

15

3

5

£

ţ

Comices par tribus. Leur origine : ce que c'étoit à Rome, L.

Comment une nation vertueuse le doit faire, pour Commerce. ne pas se corrompre par la fréquentation des étrangers. I. 87. Les Grecs le regardoient comme indigne du citoyem, L 91. Vertus qu'il inspire au peuple qui s'y adonne : comment on en peut maintenir l'esprit dans une démocratie, L 110, 111. Doit être interdit aux nobles dans une aristocratie, I. 123. Deit être favorisé dans une monarchie mais interdit aux moltes, I. 128, II, 324 & fair. Est nécessairement très-borné dans un état despotique, I 146, 147. Est il diminué par le trop grand nombre d'habitans dans la capitale? I. 215. Causes & économie de celui d'Angleterre, II. 286, 287. Adoucit & corrompt les mœuss, II. 298, 299. Est opposé au brigandage; mais il entretient Pesprit d'intérêt, II. 300. Entretient la paix entre les nations; mais n'entretient pas l'union entre les particuliers, ibid. A du rapport avec la constitution du gouvernement, II. 302 & sissio. Il y en a de deux sortes celui de luxe, & celui d'économie, ibid. Pourquoi Marseille est devenue commerçante: le commerce est la source de toutes les vertus de cette répub-87. Les Grecs le regardoient comme indigne du citoyen, le commerce est la sousce de toutes les vertus de cette république, II. 306. Esprit de l'Angleterre sur le commerce, II. 309, 310. Avec quelles nations il est avantageux de le faire, ibid. On ne doit, fans de grandes raisons, exclure aucune nation de son commerce, II. 311. Il ne faut pas confondre la liberté du commerce avec celle du commerçant : celle du commerçant est fort gênée dans les états libres, & fort étendue dans les états foumis à un pouvoir absolu; & vice versa, II. 316, 317. Quel en est l'objet, ibid. La liberté en est détruite par les douannes, quand elles sont affermées: ibid. Des loix qui emportent la confiscation des marchandises, II. 317, 318. Il est bon que la contrainte par corps ait lieu dans les affaires qui le concernent, II. 318, 319. Des loix qui en éta-bliffent la fureté, ibid. Des juges pour le commerce, II. 321, 322. Dans les villes où il est établi, il faut beaucoup de loix & peu de juges, IL 322. Il ne doit point être fait par le prince, ibid. & fuiv. Celui des Portugais & des Castil-lans dans les Indes orientales sut ruiné quand leurs princes s'en emparerent, II. 323. Il est avantageux aux nations qui n'ont besoin de rien, & onéreux à celles qui ont besoin de tout, II. 326 & fur. Rend utiles les choses superflues; & les choses utiles nécessaires, II. 330. Considéré dans les révolutions qu'il a eues dans le monde, II. 332 & fur. Pourquoi, maleré malgré.

malgré les révolutions auxquelles il est sujet, sa nature est irrévocablement fixée dans certains états, comme aux Indes, II. 332. Pourquoi celui des Indes ne le fait & ne le fera jamais qu'avec de l'argent, bid. Er 345. Pourquoi celui qui fe fait en Afrique est & fera toujours fi avantageux, II. 334. 335. Rafons physiques des causes qui en maintiennent la balance entre les peuples du nord & ceux du midi, II. 335, 336. rence entre celui des anciens & celui d'aujourd'hui, II. 336. & fuiv. Fuit l'oppression & cherche la liberté; c'est une des principales causes des différences qu'on trouve entre celui des principales caules des interences qu'on trove entre cettu des anciens & le nôtre, II. 337, 338. Sa caufé & les effets, ibid. Celui des anciens, ibid. Et fuiv. Comment & par où il se faisoit autrefois celui de l'Asie: comment & par où il se faisoit, II. 339. Nature & étendue de celui des Tyriens, II. 342, 343. Combien celui des Tyriens tiroit d'avantages de l'imperfection de la navigation des anciens, ibid. Etendue & durée de celui des Iuis. II. 342, 344. Nature & étendue des celui des Celui des Iuis. II. 342, 344. Nature & étendue des celui des Iuis. II. 342, 344. Nature & étendue des celui des Iuis. II. 342, 344. Nature & étendue des celui des Iuis. II. 342, 344. Nature & étendue des celui des Iuis. II. 342, 344. Nature & étendue des celui des Iuis. II. 342, 344. Nature & étendue des celui des Iuis. II. 342, 344. & durée de celui des Juis, II. 343, 344. Nature & éten-due de celui des Egyptiens, ibid. -- de celui des Phéniciens, ibid. -- de celui des Grecs, avant de liepuis Alexandre, II. Nature & éten-349. Ef suiv. Celui d'Athènes sut plus borné qu'il n'auron du l'être, II. 350, 351. --- de Corinthe, II. 351, 352. --- De la Grece, avant Homere, II. 353. Révolutions qui lui occationna la conquête d'Alexandre, II. 354. Et suiv. Préjugé fingulier qui empêchoit & qui empêche encore les l'erles de faire celui des Indes , ibid. De celui qu'Alexandre avoit projetté d'établir , ibid. De celui des rois Grecs après de faire celui des Indes, ibid. De celui qu'Alexandre avoit projetté d'établir, ibid. De celui des rois Grecs après Alexandre, II. 360 & fiv. Comment & par où on le fit aux Indes, après Alexandre, II. 366 & fuiv. Celui des Grecs & des Romains aux Indes n'étoit pas si étendu, mais tetoit plus facile que le nôtre, II. 370. Celui de Carthage, II. 377, 376 & fuiv. La constitution politique, le droit civil, le droit des gens, & l'esprit de la nation, chez les Romains, étoient opposés au commerce, II. 387 & fuiv. Celui des Romains avec l'Arabie & les Indes, II. 392 & fuiv. Celui des Romains avec l'Arabie & les Indes, II. 392 & fuiv. Celui des Romains avec l'Arabie & les Indes, II. 396 & fuiv. -- intérieur des Romains, II. 398, 399. De celui de l'Europe, après la destruction des Romains en occident, ibid. & fuiv. Loi des Wisigoths contraire au commerce, ibid. Autre loi du même peuple, favorable au commerce, II. 401. Comment se fit jour en Europe, à travers la barbarie, II. 402 & fuiv. Sa chûte, & les malheurs qui l'accompagnerent dans les temps de barbarie, n'eurent d'autre source que la philosophie d'Aristote & les n'eurent d'autre source que la philosophie d'Aristote & les réveries des scholastiques, ibid. & suiv. Ce qu'il devint depuis l'assoiblissement des Romains en orient, ibid. Les lettres de change l'ont arraché des bras de la mauvaise foi, pour le faire rentrer dans le sein de la probité, II. 405 Et suiv. Comment se fait celui des Indes orientales & occidentales, II. 407. & fire. Loix fondamentales de celui de l'Europe, II. 410 & fiere. Projets propofés par l'auteur sur celui des Indes, II. 421, 422. Dans quels cas il se fait par échange, II. 424. Dans quelle proportion il se

fait, suivant les distérentes positions des peuples qui le sont censemble, II. 425, 426. On en devroit bannir les monnoies idéales, II. 431. Croit par une augmentation successive d'argent, & par de nouvelles découvertes de terres & de mers, II. 440, 441. Pourquoi ne peut sleurir en Moscovie, II. 467. Le nombre des sètes, dans les pays qu'il maintient, doit être proportionné à ses besoins, III.

Commerce d'économies. Ce que c'est : dans quels gouvernement il convient & reuffit le mieux, II. 303 & fuiv. Des peu-ples qui ont fait ce commerce, II. 306, 307. Doit souvent la naissance à la violence & à la vexation, ibid. Il faut quelquefois n'y rien gagner, & même y perdre, pour y gagner beaucoup, ibid. & fuiv. Comment on l'a quelquefois gêné, II. 310, 311. Les banques font un établifiement qui lui est propre, II. 312 & fuiv. Ont peut, dans les états où it se fait, établir un port franc, ibid.

Commerce de luxe. Ce que c'est: dans quels gouvernemens il convient & réussit le mieux, II. 302 & suiv, Il ne lui faut

point de banques, fl. 310, 311. Il ne doit avoir aucuns privileges, II. 312 & fuiv.

Commissires. Ceux qui sont nommés pour juger les particuliers ne fint d'aucune utilité au monarque; sont injustes & funes-tes à la liberté des sujets, I. 4P, 42 & fuiv.

COMMODE. Ses rescripts ne devroient pas se trouver dans le corps des loix romaines, II. 288.

Communauté de biens. Est plus ou moins utile dans les différens

gouvernemens, I, 241, 242. Communes. Il n'en étoit point question aux assemblées de la nation

fous les deux premieres races de nos rois, III. 229.

Communion. Etoit refusée à ceux qui mouroient sans avoir donné une partie de leurs biens à l'église, III. 328. Compagnies de négocians. Ne conviennent presque jamais dans une monarchie; pas toujours dans les républiques, II. 313. Leur utilité; leur objet, II. 409 & suiv. Ont avili l'or & l'argent, II. 418.

Compagnoni. Ce que Tacite appelle ainfi chez les Germains: c'est dans les ulages & les obligations de ces compagnons qu'il

faut chercher l'origine du vasselage, III. 378; 416.

Compositions. Quand on commença à les regler plutôt par les coutumes que par le texte des loix, III. 233. Taris de celles que les loix barbares avoient établies pour les distrens crimes, suivant la qualité des distrentes personnes, III. 213 ET suiv. 259, 260. Leur grandeur seule constituoit la distrence des conditions & des rangs, III. 209, 210; 433. L'auteur entre dans le détail de la nature de celles qui étoient en sustre des les Commins coher les captes les capt usage chez les Germains, chez les peuples soitis de la Germanie pour conquérir l'empire romain, afin de nous conduire par la main à l'origine des justices seigneuriales, III. 430 & Juiv. A qui elles appartenoient: pourquoi on appelloit ainsi les fatisfactions dues chez les barbares, par les coupables, à la personne offensée ou à ses parens, III. 431 & Juiv. Sont réglées, par les loix barbares, avec une précision & une finesse admirables, III. 432. En quelles especes on les payoit, III. 434. L'offenlé étoit le maître, chez les Germains, de recevoir la composition, ou de la refuser & de se réverer sa vengeanse : quand on commença à être obligé de la recevoir, III. 436 & fiste. On en trouve, dans le code des loix barbares, pour les actions involontaires, III. 437-

Compositions. Celles qu'on-payoit aux vassaux du roi étoient plus fortes que celles qu'on payoit aux hommes libres,

ÍV. 2<u>8</u> , 29, Cemte. Étoit supérieur au seigneur, III. 268. Différence entre sa jurisdiction sous la seconde race, & celle de ses officiers, III. 287. Les jugemens rendus dans fa cour ne reflortificient point devant les miss dominici. III. 286. Reavoyoit au jugement du roi les grands qu'il prévoyoit au predict à la raison. III. 288, 289. On étoit autresois obligé de réprimer l'ardeur qu'ils avoient de juger & de faire juger, III. 290, 291. Leurs sonctions sous les deux premières races, III. 406, 407. Comment & avec qui ils alloient à la guerre dans les commencements de la reconstruit de la guerre dans les commencements de la reconstruit et la guerre dans les commencements de la reconstruit et la guerre dans les commencements de la commencement de la reconstruit et la guerre dans les commencements de la reconstruit et la guerre dans les commencements de la reconstruit et la guerre dans les commencements de la reconstruit et la guerre dans les commencements de la commencement de la com qui ils alloient à la guerre dans les commencemens ur menoarchie, III. 420, 421 & Third. Quand menoit les vaffaux des leudes à la guerre, III. 422. Sa jurifdiction à la guerre, III. 329. C'étoit un principe fondamental de la monarchie, que le compte réunit fur fa tête & la puiflance militaire & la jurifdiction civile; & c'est dans-ce double pouvoir que l'auteur trouve l'origine des justices deigneuriales, III. 425 & histo. Pourquoi ne mesoit pas à la guerre les vaffaux des évêques & des abbés, ni les arries auffaux des leudes. III. 426 Ermologie de cet motres vaffaux des leudes , III. 426. Etymologie de cet mot, ibid. N'avoient pas plus de droit dans leurs terres , que les autres feigneurs dans la leur . III. 426, 427. Difféles autres ieigneurs dans la leur, III. 426, 427. Différence entr'eux & les ducs, III. 427, 428. Quoiqu'ils réunifient fur leur tête les puiffaires militaire, civile & fisse cale, la forme des jugemens les empêchoit d'être defjotiques: quelle étoit cette forme, ibid. Es fisér. Leurs fonotions étoient les mêmes que celles du gravion & du centenier, ibid. Combien il lui falloit d'adjoints pour juger, ibid. Commencerent, dès le regne de Clovis, à le procurer par argent la perpétuité de leurs offices, qui, par leur nature, n'étoient qu'annuels: exemple de la perficie d'un fils envers fon pere. IV. 1. 2. Ne pouvoit d'inenfer les autres seigneurs dans la leur, III. 426, 427. d'un fils envers fon pere, IV. I, 2. Ne pouvoit dispenser personne d'aller à la guerre, IV. 86. Quand leurs offices commencerent à devenir héréditaires & attachés à des fiefs,

IV. 89 & fair. Comtis. Ne furent pas donnés à perpétuité en même temps que

les fiefs, IV. 27.

\*\*Consubinage. Contribue peu à la propagation; pourquoi, III.

3. Il est plus où moins fiétri, suivent les divers gouvernemens, & suivant que la polygamie ou le divorce sont permis ou défendus, III. 7, 8. Les loix romaines ne lui avoient
laisse de lieu que dans le cas d'une très-grande corruption demours : ibid.

Condomnations de dépens. N'avoit point lieu autrefois en France en cour laie : pourquoi, III. 308 & Juiv. Condamnés. Leurs biens étoient consacrés à Rome : pourquoi, I, 175.

Conditions. En quoi consistoient leurs différences chez les Francs,

III. 217.

Confesseurs des rois. Sage conseil qu'ils devroient bien suivre .

I. 305. Confications. Fort utiles & justes dans les états despotiques : pernicieuses & injustes dans les états modérés, I. 147, 148.

Confications des marchandises. Loi excellente des Anglois sur cette matiere, II. 317, 318.

Confrontation des termoins avec l'accufé. Est une formalité requise par la loi naturelle, III. 135, 136. CONFUCIUS. Sa religion n'admet point l'immortalité de l'ame;

& tire, de ce faux principe, des conféquences admirables pour

la société, III. 89, 90.

Conquirans. Causes de la dureté de leur caractere, I. 186.

Conquirans. L. 306 & Suiv. Jugement fur la générolité prétendue de quelques - uns, I. 333, 334.

Conquete. Quel en est l'objet, I. 15. Loix que doit suivre un conquerant, I. 306. & fuiv. Quand elle est faite, le conquerant n'a plus droit de tuer: pourquoi, I. 308. Son objet n'est point la servitude, mais la conservation : conséquences de ce principe, I. 311. Avantages qu'elle peut apporter au peuple conquis, ibid. & faiv. (Droit de). Sa définition, L. 313. Bel usage qu'en firent le roi Gelon, & Alexandre, ibid. & suiv.

Conquête. Quand & comment les républiques en peuvent faire, Lista & foiment les republiques en peuvent faire, I. 314 & fuiv. Les peuples conquis par une arifocratie font dans l'état le plus triffe, I. 316, 317. Comment on doit traiter le peuple vaincu, I. 320. Moyens de la conferver, I. 332. Conduite que doit tenir un état despotique avec le peuple conquis, I. 333 & faiv.

CONRAD empereur. Ordonna le premier que la succession des siets passer les conferences que la succession des siets passers que la succession des siets passers que la succession de succession

de siccession : cette loi s'étendit peu à peu pour les succes-sions directes à l'infini, & pour les collatérales au septieme

degré, IV. 93 & fair.

Confeil du prince. Ne peut être dépositaire des loix, I. 44. N

doit point juger les affaires contentieuses: pourquoi, I. 181.

doit point juger les affaires contentieuses lois ils servient con Confeils. Si ceux de l'évangile étoient des loix, ils seroient con-

traires à l'esprit des loix évangéliques, III. 71.

Confervations. C'est l'objet général de tous les états, I. 342.
Conferrations. Précautions que doivent apporter les législateurs dans les loix pour la révélation des conspirations, II. 34.

CONSTANCE. Belle loi de cet empereur, II. 47.

CONSTANTIN. Changement qu'il apporta dans la nature du gouvernement, L 203. C'est à ses idées sur la nerperfection que nous fommes redevables de la jurisdiction ecclé-fiastique, f.H. 43. Abrogea presque toutes les loix contre le célibat, III. 44. A quels motifs Zozime attribue sa conver-fion, III. 78. Il n'imposa qu'aux habitans des villes la né-cessité de chommer le dimanche, III. 94. Respect ridicule de ce prince pour les éveques, III. 366. CONSTANTIN DUCAS (le faux). Punition singuliere de ses crimes. L 202

crimes, L 203.

Constantinople. Il y a des serrails où il ne se trouve pas une seule fenime, II. 160.

Consuls. Nécessité de ces juges pour le commerce, II. 321. Consuls romains. Par qui & pourquoi leur autorité sut démembrée, I, 383. Leur autorité & leurs sonctions, I. 390 & sur leur Quelle étoit leur compétence dans les jugemens, I. 397 & sur leur sonctions de leur sonctions de leur sonctions de leur sonctions de la sur leur sonctions de leur sonction Juin. Avantage de celui qui avoit des enfans sur celui qui n'en avoit point, III. 32 & Juin.
Contemplation. Il n'est pas bon pour la société que la religion

donne aux hommes une vie trop contemplative, III. 76, 77. Continence. C'est une vertu qui ne doit être pratiquée que par pen

de personnes, III. 44, 45. Continence publique. Est nécessaire dans un état populaire, L

Contrainte par corps. II est bon qu'elle n'ait pas lieu dans les affaires civiles: il est bon qu'elle ait lieu dans les affaires de commerce, II. 318, 319.

Contumace. Comment étoit punie dans les premiers temps de la monarchie, IV. 29.

Coples. Les Saxons appelloient ainsi ce que nos peres appelloient comptes, III. 426.

Corintie, Son heureufe fituation: son commerce: sa richesse: la religion y corrompit les mœurs. Fut le séininaire des courtisanes, II. 351. Sa ruine augmenta la gloire de Mar-

feille, II. 384.
Carnéliennes. Voyez Leix cornéliennes.

Carps législatifs. Quand, pendant combien de temps, par qui doit être assemblé, prorogé, & renvoyé dans un état libre,

I, 357 Fluiv. Corruption. De combien il y en a de fortes, I. 193, 194. Combien elle a de sources dans une démocratie : quelles sont ces fources, I. 246 & suiv. Ses effets funestes, I. 263 & Suiv. Cosmes, magistrats de Crete. Vices dans leur institution, L

359. COUCY (le fire de). Ce qu'il pensoit de la force des Anglois,

Coups de bâton. Comment punis par les loix barbares, IIL 259, 260.

Couronne. Les loix & les usages des différens pays en reglent différemment la succession: & ces usages, qui paroissent injustes à ceux qui ne jugent que sur les idées de leur pays, sont fondés en raison, III. 141 & suiv. Ce n'est pas pour la famille regnante qu'on y a fixé là succession, mais pour l'intérêt de l'état, III. 167. Son droit ne se regle

pas comme les droits des particuliers : elle est foumise au droit politique; les droits des particuliers le sont au droit civil, III. 167, 168. On en peut changer l'ordre de fucces-fion, si celui qui est établi détruit le corps politique pour lequel il a été établi, III. 177 & surv. La natio d'en exclurre, & d'y faire renoncer, II. 178,179. La nation a droit

d'en exclurre, & d'y faire renoncer. II. 178, 179.
Couronne de France. C'elt par la loi falique qu'elle est affectée aux males exclusivement, II. 229, 230. Sa figure ronde est-elle le fondement de quelque droit du roi? III. 367. Le droit d'ainesse ne s'y est établi que quand il s'est établi dans les fiets, après qu'ils sont devenus perpétuels, IV. 199 & suiv. Pourquoi. les filles en sont exclues, tandis qu'elles ont droit à celles de plusieurs autrès royaumes. IV. 103 & suiv.

Cours des princes. Combien ont été corrompues dans tous les-

temps, I. 57, 58. Courtisans. Peinture admirable de leur caractere, ibid. En quoi, dans une monarchie, confifte leur politesse: cause de la délicatesse de leur goût, I. 74. Différence effentielle entr'eux & les peuples, II. 50.

Courtisanes. Il n'y a qu'elles qui soient heureuses à Venise,

Louritanes. In hy a quenes qui totent neutremes a venne, I. 219. Corinthe en étoit le férmiaire, II. 352. Leurs enfans font-ils obligés, par le droit naturel, de nourrir leurs peres indigens? III. 139, 1430.

Coul ns gernains. Pourquoi le mariage entr'eux n'est pas permis, HI. 157, 158. Etoient autrefois regardés & le regardins. doient eux-même comme freres, ibid. Pourquoi, & quand le mariage fut permis entr'eux à Rome, ibid. Chez quels peuples leurs mariages doivent tre regardés comme inceftueux. III. 159,. 1<del>6</del>0.

Coutumes anciennes. Combien il est important pour les mœurs.

de les conserver, I. 113.

Coutumes de France. L'ignorance de l'écriture, sous les regnes qui suivient chiu de Charlemagne, firent oublier les loix. Darbares, le droit romain, & les capitulaires, auxquels on subtitua les coutumes, III. 232 & suiv. Pourquoi ne prévalurent pas sur le droit romain dans les provintes voisines de l'Italie, III. 233 & suiv. Il y en avoit dès la premiere & la seconde race des sois: elles n'étoient point la mande de l'action des les loix des penules harbares : menues. même chose que les loix des peuples barbares; preuves: leur véritable origine; ibid. & Jisto Quand commencereut. à faire plier les loix sous leur autorité, III. 224, 235. Ce sexoit une chose inconsidérée de les vouloir toutes réduire. nem une générale, III. 316; 335. Leur origine ; les différentes fources où elles ont été puilées: comment, de particulieres qu'elles étoient pour chaque feigneurie, font devenues générales pour chaque province: quand & comment ont été rédigées par écrit, & enfuite réformées, III. 338 & fide. Contiennent beaucoup de dispositions tirées du droit romain , III. 342:

Coutumes de Bretagne. Tirent leur source des affises de Geoffroi, duc de cette province, III. 339. - - de Champagne. Ont été accordées par le roi Thibault, III. 340: - - de Montfort. Tirent leur origine des loix du comte Simon,

ibid. --- Normandie. Ont été accordées par le duc Raoul,

Crainte. Est un des premiers sentimens de l'homme en état de nature, I. 10. A fait rapprocher les hommes, & a formé les sociétés, I. 10, 11. Est le principe du gouvernement despotique, I. 62.

Creanciers. Quand commenserent à être plutôt poursuivis à Rome

par leurs débiteurs, qu'ils ne pourfaivoient leurs débiteurs, II. 44. Création. Est soumise à des loix invariables, I. 4. Ce que l'auteur en dit prouve-e-il qu'il est athée? D. 119. Es suiv. Créature, La foumission qu'elle doit au créateur dérive d'une lui antérieure aux loix positives, I. 5, 6. Crédit. Moyens de conserver celui d'un état, ou de lui en pro-

curer un, s'il n'en a pas, III. 468 & fine. CREMUTIUS CORDUS injustement condamné, sous prétexte de crime de lese majesté, II. 29.

Crete. Ses loix ont servi d'original à celles de Lacédémone, I. 83. La lageffe de ses loix la mit en état de résilter long-temps aux efforts des Romains, I. 84. Les Lacédémoniens avoient tiré de Crete leurs ulages sur le vol, III. 358. 359.

Crétois. Moyen singulier, dont ils usoient avec succès, pour maintenir le principe de leur gouvernement : leur amour pour la patrie, I. 263, 264. Moyen infame qu'ils emplo-voient pour empêcher la trop grande population, III. 23. Leurs loix sur le vol étoient bonnes à Lacédémone, & ne

valoient rien à Rome, III. 358, 359. CRILLON. Sa bravoure lui inspire le moyen de concilier son honneur avec l'obéissance à un ordre injuste de Henri III, I. 76.

Crimes. Qui font ceux que les nobles commettent dans une ariftocratie, I. 54. Quoique tous publics de leur nature, font néanmoins distingués, rélativement aux différentes especes de gouvernement, I. 57. Combien il y en avoit de sortes à Rome; & par qui y étoient jugés, I. 398. Reines qui doivent être infligées à chaque nature de crime, II. 6 & suiv. Combien il y en a de sortes, II. 9 & suiv. Ceux qui ne sont que troubler l'exercice de la religion doivent etre inpuyate dans la class de ceux qui ne sont que troubler l'exercice de la religion doivent etre repuyate dans la class de ceux qui sont corre la vent être renvoyés dans la classe de ceux qui sont contre la police, II. 9, ro. Ceux qui choquent la tranquilité des police, 11. 9, 10. Geux qui enoquent la tranquinto actioyens, fans en attaquer la fureté; comment doivent être punis, II. 11, 12. Peines contre ceux qui attaquent la fureté publique, ibid. & fair. Les paroles doivent elles être miles au nombre des crimes? H. 26 & fair. On doit, en les punissant, respecter la pudeur, II. 31, 32. Dans quelle religion on n'en doit point admettre d'inextiables. III. 78. 70. Tarf des sommes que la loi falique piables, III. 73, 79. Tarif des fommes que la loi falique imposoit pour punition, III. 213 & fisiv. On s'n purgeoit, dans les loix barbares, autres que la loi salique, en jurant qu'on n'étoit pas coupable, & en faisant jurer la même choie à des témoins en nombre proportionné à la grandeur du crime , III. 238, 239. N'étoient punis par

les loix barbares que par des peines pécuniaires; il ne falloit point alors de partie publique, III. 311 & fuiv. Les Germains n'en connoissoient que deux capitaux, la poltronerie & la trahison, III. 430.

Crimés cachés. Quels sont ceux qui doivent être poursuivis.

II. 9, 10, 17.

On en faisoit justice, chez nos peres, Crimes capitaux. combat judiciaire, qui ne pouvoit se terminer par la paix, Щ. 259.

Crimes contre dieu. mes contre dieu. C'est à lui seul que la vengeance en doit être réservée, II. 10, 11.

Crimes contre la pureté. Comment doivent être punis, ibid. Crime contre nature. Il est horrible, très-souvent obscur, & trop-· séverement puni : moyens de le prévenir, II. 16, 17. Quelle en est la source parmi nous, II. 17. Grime de lése-majesté. Par qui, & comment doit être jugé dans une république, I. 175, 176. II. 19, 20.

Voyez Lese-majeste. Criminele. Pourquoi il est permis de les faire mourir, II. 120. A quels criminels on doit laiffer des afyles, III. 109. Les uns sont soumis à la puissance de la loi, les autres à son autorité, III. 179. Critique. Préceptes que doivent suivre ceux qui en font profession,

& fur tout le gazetier eccléfiastique . D. 187 & suiv.

Croisades. Apporterent la lepre dans nos climats : comment on l'empêcha de gagner la masse du peuple, II. 103, 104. Servirent de prétextes aux ecclésiassiques pour attirer tou-tes sortes de matieres & de personnes à leurs tribunaux,

CROMWEL. Ses fuccès empêcherent la démocratie de s'établir

en Angleterre , I. 50, 51.

Cuivre. Différentes proportions de la valeur du cuivre à celle de l'argent, II. 434; 463 & furv.

magnificence de ce culte, III. 116.

Culte exterieur. Sa magnificence attache à la religion 105. A beaucoup de rapport avec la magnificence de l'état, III. 116.

Cultures des terres. N'est pas en raison de la fertilité: mais en raison de la liberté, II. 200 & Suiv. La population est en raison de la culture des terres & des arts, II. 208, monnoie, II. 213. Suppose des arts, des connoissances, & la

Cumes. Fausses précautions que prit Aristodeme pour se consever la tirannie de cette ville, I. 322. Combien les loix cri-minciles y étoient imparfaites, II. 6.

Curies. Ce que c'étoit à Rome; à qui elles donnoient le plus

d'autorité, I. 334; 388, 389 & Just.
mete. Les peuples y étoient plus cruels que dans tout le reste de la Grece, parce qu'ils ne cultivoient pas la musique, I. 38.

CYRUS. Fausses précautions qu'il prit, pour conserver ses

conquêtes , I. 321.

Czar. Voyez PIERRE I. Czarine. (La feue). Injustice qu'elle commit, sous prétexte de crime de lese-majeste, II. 27.

D.

DAGOBERT. Pourquoi fut obligé, de se défaire de l'Austrasie en faveur de son fils, IV. 15. Ce que c'étoit que sa chaire, IV. 106.

Danois. Consequences funestes qu'ils tiroient du dogme de l'immortalité de l'ame, III. 89, 90.

mortante de l'ame, 11. 35, 50.

Dantzié. Profits que cette ville tire du commerce de bled qu'elle fait avec la Pologne, II. 311.

DARIUS. Ses découvertes maritimes ne lui furent d'aucune utilité pour le commerce, II. 355. & fair.

DAVILA. Mauvaile raison de cet auteur touchant la majorité de

Charles IX. III. 368.

Débiteurs. Comment devroient être traités dans une république, II 41 & suiv. Epoque de leur affranchissement de la fervitude à Rome: révolution qui en pensa résulter, IL

18 letvittute à nome. Avoisse 1920 de la féroit de la communion & de la fépulture, III. 329.

Décempir. Pourquoi établirent des peines capitales contre les auteurs de libelles & contre les poètes, I. 199. Leur origine, leur mal-adresse, et leur injustice dans le gouvernement: causes de leur chûte, I. 386. & fuiv. Il y a, dans la loi des douze tables, plus d'un endroit qui prouve leur dessende de choquer l'esprit de la démocratie, II. 31.

Décimaires. Vovez Loix décimaires.

Décimaires. Voyez Loix décimaires.

Décrétales. On en a beaucoup inséré dans les recueils des canons, III. 230. Comment on en prit les formes judiciaires, plutôt que celles du droit romain, III. 325, 326. Sont, à proprement parler, des rescripts des papes; & les rescripts font une mauvaise sorte de législation, pourquoi, III. 371. Défaute de droit. Ce que c'étoit, III. 287. Quand, comment & contre qui donnoit lieu au combat judiciaire, III. 290,

29 I.

Voyez Appel de tiéfante de droit.

DE'FONTAINES. C'est chez lui qu'il faut chercher la jurisprudence du combat judiciaire, III. 267. Passage de cet
auteur, mal entendu jusqu'ici, expliqué, III. 309. Pour
quelles provinces il a travaillé, III. 321. Son excellent
ouvrage est une des sources des coutumes de France, III.

340, 341. Deisme. Quoiqu'il soit incompatible avec le spinosisme, le gazetier eccléliastique ne laisse pas de les cumuler sans cesse fur la tête de l'auteur : preuves qu'il n'est ni déiste , ni athée,

D. \$14. & suiv.

Délateurs. Comment, à Venise, ils font parvenir leurs délations, I. 123. Ce qui donna naissance, à Rome, à ce genre d'hommes funestes, I. 183. Etablissement sage, parmi nous, à cet egard , ibid. & suiv.

Déles

Délas. Son commerce : fources de ce commerce : époques de fa

grandeur & de sa chûte. II. 384. & fuiv. Délicatesse de goût. Source de celle des courtisans, I. 75. DEMETRIUS DE PHALERE. Dans le dénombrement qu'il fit des citoyens d'Athenes , en trouve autant dans cette ville esclave, qu'elle en avoit lorsqu'elle défendit la Grece contre les Perses, I. 52.

Dimenti. Origine de la maxime qui impose à celui qui en a recu

Dimenti. Origine de la maxime qui impose à celui qui en a reçu un, la nécessité de se battre, III. 260. Dimocratie. Quelles sont les loix qui dérivent de sa nature, I. 22. E suiv. Ce que c'est. ibid. Quelles en sont les loix sondamentales, I. 22, 23, 29. E suiv. Quel est l'état du peuple dans ce gouvernement, I. 22. Le peuple y doit nommer ses magistrats & le sénat, I. 24. D'où dépend sa durée & sa prospérité, I. 26, 27. Les susstance pas s'y donner comme dans l'aristocratie, I. 27. Les suffrages du peuple y doivent être publics; ceux du sénat secrets: pourquoi cette dissérence, I. 39. Comment l'aristocratie peut s'y trouver mêlée, I. 33, 34. Quand elle est rensermée dans le corps des nobles, ibid. Quel en est le principe, I. 49. E suiv. Pourquoi n'a pu s'introduire en Angleterre, I. 50. La vertu est singulièrement affectée à ce gouvernement. I. 81. Quels sont les attachemens qui doivent y regner sur le cœur des citoyens, 97 E suiv. Comment on y peut établir l'égalité, I. 102 E suiv. Comment on y doit ixer le cens, pour conferver l'égalité morale, I. 106, 107. Comment les loix y doiver l'égalité morale, I. 106, 107. Comment les loix y doivent entretenir la frugalité, I. 108. & fair. Dans quel cas les fortunes peuvent y être inégales fans inconvenient, I. 109. Moyens de favoriser le principe de ce gouvernement, I. 112. Firit. Les diftributions faites au peuple y sont pernicleuses, L 121. Les diftributions faites au peuple y sont pernicleuses, L 121. Le luxe y est pernicleux, I. 217. Causes de la corruption de son principe, I. 246. Et sirv. Dans quel sens out le monde doit y être égal, I. 251, 252. Un état démocratique peut - il faire des conquêtes? quel usage il doit faire de celles qu'il a faires, I. 314, 315. Le gouvernement y est plus du que dans une monarchie: conséquences de ce principe, I. 216, 217. Observée de centre que c'elle la gravagnement à le 217. On croit communément que c'est le gouvernement où le peuple est le plus libre, I. 340. Ce n'est point un état libre par la mature, I. 341. Pourquoi on n'y empêche pas les écrits latyriques, II. 30. Il n'y faut point d'esclaves, II. 116. On y change les loix touchant les bâtards, suivant les différentes circonstances, III. 7.

Denier. Révolutions que cette monnoie essuya dans sa valeur,

à Rome, II. 361. Deniers publics. Qui, de la puissance exécutrice, ou de la puis-sance législative, en doit fixer la quotité, & en regler la régie dans un état libre, I. 264. & fuiv. DENYS. Injustice de ce tyran, II. 25. DENYS LE PETIT. Sa collection des canons, III. 229.

Denrées. En peut-on fixer le prix ? II. 437, 438.

Dépens. Il n'y avoit point autrefois de condamnation de dépens en cour laie, III. 308. & suiv. Dépopulation. Comment on peut y remédier, III. 54, 55. Dépôti

Dépèt des loix. Nécessaire dans une monarchie: à qui doit être confié, I. 42, 43.

confié., I. 42, 43.

Derviches. Pourquoi font en si grand nombre aux Indes, II. 97.

DESCARTES. Fut accusé, ainsi que l'auteur de l'esprit des leix, d'athélime, contre lequel il avoit sourni les plus fortes armes, D. 196.

Defirs. Regle sûre pour en connoître la légitimité , II. 130, 13L. Deferteurs. La poine de mort n'en a point diminué le nombre :

ce qu'il y faudroit substituer , I. 190, 191.

Despote. Son état: comment il regne, I. 45, 46. Plus son empire est étendu, moins il s'occupe des assures, I. 46, 27. En quoi conssiste la principale sorce: pourquoi ne peut pas sonfrir qu'il y ait de l'honneur dans ses états, I. 62. Quel pouvoir il transmet à les ministres, I. 63. Avec quelle rigueur il doit gouverner, ibid. Pourquoi n'est point obligé de tenis sont serment, ibid. Pourquoi les ordres ne peuvent jamais être révoqués, I. 65, 66. La religion peut être opposée à ses volontés, ibid. Est moins heureux qu'un monarque, I. 133. Il est les loix, l'état & le prince, I. 137. Son pouvoir passe tout entier à ceux à qui il le consie, I. 148. Ne peut récompenser ses sujets qu'en argent, I. 152, 163. Sa volonté ne doit trouver aucun obstacle, I. 165, 166. Il peut être juge des crimes de ses sujets, I. 176. Peut réunir sur sa tête le pontificat & l'empire: barrieres qui doivent être opposées à son pouvoir spirituel, III. 117, 118.

nir sur sa tête le pontificat & l'empine: barrieres qui doivent être opposées à son pouvoir spirituel, III. 117, 118.

Despoisse. Le mal qui le limite est un bien, I. 41. Quelles sont les loix qui dérivent de sa nature, I. 45, 46. Pourquoi, dans les états où il regne, la religion a tant de force, s. 46. Comment est exercé par le prince qui en est sassi, sibid. Langueur affreuse dans laquelle il plonge le despote, I. 45, 46. Quel en est le principe, I. 49; 62 & sur 135, 136. Peut se soutenir sans beaucoup de probité, I. 49. Etat déplorable où il réduit les hommes, I. 62. Horreur qu'inspire ce gouvernement, I. 63. Ne se soutent souvent qu'inforce de répandre du sans, ibid. Quelle serte d'obésisance il exige de la part des sujets, I. 64 & suiv. La volonté du prince y est subordonnée à la religion, I. 65, 66. Quelle doit être l'éducation dans les états où il regne, I. 78, 79. L'autorité du despote & l'obésisance aveugle du sujet suppossent etat où si regne, n'ont aucune vertu qui leur soit propre, ibid. Compare avec l'état monarchique, I. 130 & suiv. La magnanimité en est bannie: belle description de ce gouvernement, du prince qui le tient en main, & de peuples y sont soumners, I. 135 & suiv. Portrait hideux & sidet de ce gouvernement, du prince qui le tient en main, & de peuples y sont soumns, I. 144, 145. Il regne plus dans le climats chauds qu'allleurs, I. 146. La cession de bient uralisée, ibid. La misère arrive de toutes parts dans le états qu'il désole, I. 147. Le pécsiat y est comme naturel, ibid.

L'autorité du moindre magistrat y doit être absolue, I. 150. La vénalité des charges y est impossible, I. 159. Il n'y faut point de censeurs, I. 162. Cause de la simplicité des bix dans les états où il regne, I. 166 & simplicité des point de loi, I. 171. La sévérité des peines y convient mieux qu'ailleurs, I. 185, 186. Outre tout, & ne connaît point de tempéramment, I. 194, 195. Désavantage de ce gouvernement, I. 205, 206. La question ou torture peut convenir dans ce gouvernement, ibid. La loi du talion y est fort en usage, I. 207, 208. La clémence y est moins nécessaire, I. 222. Pourquoi les semmes y doivent être esclaves, I. 230. Il. 163, 164. 263. Les dots des semmes y doivent être, à peu près, nulles, I. 241. La communauté de biens y service de la sur la sur les sur l sour de la ruine, I. 262. Propriétés ditindives de ce gou-vernement, I, 277. Comment les états où il regne pour-voient à leur fureté, I. 293, 294. Les places fortes sont pernicieuses dans les états despotiques, I. 295. Conduite que voient à leur sureté, I. 293, 294. Les places sortes sont pernicieules dans les états despotiques, I. 295. Conduite que doit tenir un état despotique avec le peuple vaincu, I. 332 & faiv. Objet général de ce gouvernement, I. 342. Moyens d'y parvenir, I. 348. Il n'y a point d'écrits satyriques dans les états où il regne: pourquoi, II. 30. Des loix civiles qui peuvent y niettre un peu de liberté, II. 52 & faiv. Tributs que le despote doit lever sur les peuples qu'il a rendus esclaves de la glebe, II. 61. Les tributs y doivent être très- légers: les marchands y doivent avoir une savegarde personnelle, II. 67, 68. On n'y peut pas augmenter les tributs, II. 71, 72. Nature des présens que le prince y peut faire à ses sujets; tributs qu'il peut lever, II. 73. Les marchands n'y peuvent pas faire de grosses avances, ibid. La régie des impôts y rend les peuples plus heureux que dans les états modérés où ils sont affermés, II. 81, 82. Les traitans y peuvent être honorés; mais ils ne le doivent être nulle part ailleurs, II. 83. C'est le gouvernement où l'esclavage civil est le plus tolérable, II. 115. 116. Pourquoi on y a une grande facilité à se vendre, II. 125. Le grand nombre d'esclaves n'y est point dangereux, II. 135. N'avoit lieu en Amérique que dans les climats situés vers la ligne: pourquoi, II. 182. Pourquoi regne dans Pâsie & dans l'Afrique, II. 183 & faiv. On n'y voit point changer les mœurs & les manieres, II. 258. Peut s'allier très - difficilement avec la religion chrétienne: très - bien avec la mahométane, II. 269. III. 64. & faiv. Il n'est pas permis d'y raisonner bien ou mal, II. 295. Ce n'est que dans ce gouvernement que l'on peut forcer les ensans à n'avoir d'autre prosession que celle de leur perc, II. 325. Les choses n'y réprésentent jeuring la monnoie , qui en devoit ètre le singe, II. 44.

dépopulation qu'il cause est très difficile à réparer, III, 55, 571 est joint à une religion contemplative, tout est perdu, III. 77. Il est difficile d'établir une nouvelle religion dans un grand empire où il regne, III. 129, 130. Les loix n'y font rien, ou ne font qu'une volonté capricieuse & transitoire du souverain: il y faut donc quelque chose de fixe; & c'est la religion qui est quelque chose de fixe, III. 134.
L'inquisition y est destructrice, comme le gouvernement, III. 151.
Les malheurs qu'il cause viennent de ce que tout y est curtain; III. 167. Dettes. Toutes les demandes qui s'en faisoient à Orléans le vui-

Dettes. Toutes les demandes qui s'en faisoient à Orléans le vuidoient par le combat judiciaire, III. 258. Il suffisiot, du temps de S. Louis, qu'une dette fit de douze deniers, pour que le demandeur & le défendeur pussent terminer leurs diférends par le combat judiciaire, 258, 259. Voyez Débiteurs. Lois. Républiques. Rome. SOLON.

Dettes de l'état. Sont payées par quatre classes de gens: quelle est celle qui doit être la moins ménagée, II. 474.

Dettes publiques. Il est pernicieux pour un état d'être chargé de dettes envers les particuliers: inconvénient de ces dettes, II. 469 & fuiv. Moyens de les payer, sans souler ni l'état ni les particuliers, III. 472 & fuiv.

ni les particuliers, III. 472 & fuit.

Deutéronôme. Contient une loi 'qui ne peut pas être admise chez beaucoup de peuples, II. 34.

Diffateurs Quand ils étoient utiles : leur autorité : comment ils l'exerçoient : fur qui elle s'étendoit : quelle étoit sa durée. I. 34; 390. Comparés aux inquisiteurs d'état de Venile, I. 35.

On ne doit point chercher celui d'un auteur Dictionnaire.

ailleurs que dans son livre même, D. 99, 200.

DIEU. Ses rapports avec l'univers, I. 3. Motifs de sa conduite, ibid. Les loix humaines doivent le saire honorer, & jamais le venger, H. 11. Les raisons humaines sont tou-jours subordonnées à sa volonté, H. 154. C'est être égale-ment impie que de croire qu'il n'existe pas, qu'il ne se mête point des choses d'ici - bas, ou qu'il s'appaire par des sacri-fices, III. 115 & fair. Veut que nous méprissons les ri-chesses nous ne devons donc pas lui prouver que nous les estimons, en lui offrant nos tresors, III. 117. Ne peut pas avoir pour agréables les dons des impies, ibid. Ne trouve d'obstacles nulle part où il veut établir la religion chrétien-

ne, D. 163. Digefie. Epoque de la découverte de cet ouvrage: changemens qu'il opera dans les tribunaux, III. 330 & fuiv.

Dignités. Avec quelles précautions doivent être dispensées dans

la monarchie, I. 258, 259.

Dimanche. La néceffité de le chomer ne fut d'abord imposée qu'aux habitans des villes, III. 94.

Dimer ecclésiafiques. Pépin en jetta les fondemens: mais leur établiffement ne remonte pas plus haut que Charlemagne, IV. 43 & Suiv. A quelle condition le peuple consentit de les payer, IV. 48.

Diffinition. Celles des rangs établies parmi nous sont utiles celles qui sont établies aux Indes par la religion sont per. nicleuses, III. 93, 94.

Diffributions faites au peuple. Autant elles font pernicieuses dans la démocratie, autant elles sont utiles dans l'aristocratie.

L. 121. Divinité. Voyez DIEU.

Division du peuple en classes. Combien il est important qu'elle soit bien faite dans les états populaires, I, 26, 27.
Divorce. Différence entre le divorce & la répudiation, II, 171.

Les loix des Maldives & celles du Mexique font voir l'ufage qu'on en doit faire, IL 173. A une grande utilité politi-que, & peu d'utilité civile, II. 174. Loix & ufages de Rome & d'Athenes sur cette matiere, ibid. & fair. N'est consorme à la nature que quand les deux parties, ou l'un d'elles, y consentent, III. 137. C'est s'éloigner des principes des loix civiles, que de l'autoriser pour cause de vœux en religion, IIL 150.

Dogmes. Ce n'est point leur vérité ou leur fausseté qui les rend utiles ou pernicieux; c'est l'usage ou l'abus que s'on en fait. III. 88 & fuiv. Ce n'est point assez qu'un dogme soit

ftabli par une religion; il faut qu'elle le dirige, IIL 90.

Semaine. Doit être inaliénable, pourquoi, III. 166. Etoit autrefois le feul revenu des rois: preuves, III. 407. Comment ils le faisoient valoir, ibid. On étoit bien éloigné autrefois de le regarder comme inaliénable, IV. 26, 27.

Louis le Débonnaire s'est perdu, parce qu'il l'a dissipé.

IV. 69.

DOMAT (Mr.) Il est vral que l'auteur a commencé son livre autrement que Mr. Domat n'a commencé le sien D. 130.

Domination. Les hommes n'en auroient même pas l'idée, a'ils n'étoient pas en société, I. 11. (Esprit de) Gâte presque toutes les meilleures actions, III. 329, 330.

DOMITIEN. Ses cruautés foulagerent un peu les peuples, I. 64. Pourquoi fit arracher les vignes dans la Gaule, II.

Donations à cause de noces. Les différens peuples y ont appole différentes restrictions suivant leurs différentes mœurs, IL

277 & fuiv.
DORTE (le vicemte). Refuse par honneur d'obéir à son rui.

Dets. Quelles elles doivent être dans les différent gouvernemens, I. 241, 242.

Donaire. Les questions qu'il faisoit naître ne se décidoient point par le combat judiciaire, III. 273. Voyez Gaine

nuptiaux. Douannes. Lorsqu'elles sont en ferme, elles détruisent la liberté du commerce & le commerce même, II. 316, 317.
Celle de Cadix rend le roi d'Espagne un particulier trècriche dans un état très-pauvre, II. 420, 421.

Droit. Diverles classes détail des de celui qui gouverne les hommes: c'est dans ce étail qu'il faut mouver les rapports

ports que les loix doivent avoir avec l'ordre des choses sur lesquelles elles statuent, III. 131, 132.

Droit canonique. On ne doit pas regler sur ses principes ce qui est réglé par ceux du droit civil, III. 145, 146. Con-courut, avec le droit civil, à abolir les pairs, III. 334.

preit civil. Ce que c'eft, I. 14. Gouverne moins les peuples qui ne cultivent point les terres, que le droit des gens, II. 211; 235. De celui qui le pratique chez les peuples qui ne cultivent point les terres, II. 211; 221 & fiu. Gouverne les nations & les particuliers, II. 411. Cas peuples qui ne cultivent point les terres, II. 211; 221 & fiu. Gouverne les nations & les particuliers, II. 411. Cas peuples peuples peuples en modificate con les peuples en modificate en modificate con les peuples en modificate en modifica ou l'on peut juger par ses principes en modifiant ceux du droit naturel, III. 139, 140. Les choses réglées par ses principes ne doivent point l'être par ceux du droit cano-· nique, & rarement par les principes des loix de la religion; elles ne doivent point l'être non plus par celles du droit politique, III. 145 & suiv. 162, 166 & suiv. On ne doit pas luivre ses dispositions générales, quand il s'agit de choses soumises à des regles particulieres tirées de leur propre nature, III. 181.

Droit contumier. Contient plusieurs dispositions tirées du droit

romain, III. 342.

romain, III. 342.

Droit de conquete. D'où il dérive: quel en doit être l'esprit,

1. 306 E suiv. Sa définition, I. 313, 314.

Droit de la guerre. D'où il dérive, I. 303 E suiv.

Droit des gens. Quel il est, & quel en est le principe, I.

15. Les nations les plus séroces, en ont un, ibid. Ce
que c'est, I. 141. De celui qui se pratique chez les peuples
qui ne cultivent point les terres, II. 211. Gouverne plus
les peuples qui ne cultivent point les terres, que le droit
civil, 1. 211, 212. De celui des Tartarés: causes de sa
crusult qui narott contradisons avec leur, caractere II. cruauté, qui paroît contradictoire avec leur caractere, II. 219. Celui de Carthage étoit fingulier, II. 375. Les chofes qui lui appartiennent ne doivent pas être décidées par les loix civiles, & par les loix politiques, III. 172 & furv. La violation de ce droit est aujourd'hui le prétexte le

plus ordinaire des guerres, III. 291.

Dioits des maris. Ce que c'étoit à Rome, III. 33 & faite.

Droit écrit (pays de). Dès le temps de l'édit de piftes, ils étoient diffingués de la France coutumiere, IH. 220. Voyez Pays

de droit écrit. Droit naturel. Il est, dans les états despotiques, subordonné à la volonté du prince, I. 65, 66. Gouverne les nations & les particuliers, II. 411. Cas où l'on peut modifier ses principes, en jugeant par ceux du droit civil, III. 139, 140. Droit politique. En quoi confiste, I. 15. Il ne faut point ré

gler par ses principes les choses qui dépendent des princi-pes du droit civil: S' vice verse, III. 162 S' surv. 166 S' surv. Soumet cout homme aux tribunaux civiles & crhuinels du pays où il est : exception en faveur des ambassadeurs. III. 175, 176. La violation de ce droit étoit un fujet fréquent de guerre, III. 291.

Droit public. Les auteurs qui en on traité sont tombés dans de grandes erreurs : cause de ces erreurs, I. 307; 309.

Dreit remain. Pourquoi, à ses formes judiciaires, on substitua telles des décrétales, III. 325, 327. Sa renassiance, & ce qui en résulta: changemens qu'il opéra dans les tribunaux, III. 330 & faire. Comment sut apporté en France: autorité qu'on lui attribua dans les différentes provinces, siid. Saint Louis le sit traduire, pour l'accréditer dans ses états: en sit beaucoup usage dans ses établissenes, III. 331. Lorsqu'il commença à être enseigné asins les écoles, les seigneurs perdirent l'usage d'assembles leurs pairs pour juger, III. 333. On en a inséré béaucoup de dispositions dans nos coutumes, III. 341, 342. Voyez Loix romaines, Romains.

Droit honorisques dans les églises. Leur origine, IV. 51, 52.
Droit seigneuriaux. Ceux qui existoient autresois; & qui n'exis
teut plus, n'ont point été abolis comme des usurpations;
mais se son perdus par négligente ou par les circonstances,
III. 336. Ne dérivent point, par usurpation, de ce cens
chimérique que l'on prétend venir de la police générale des
Romains: preuves, III. 412 ET sur.
DUBOS (Mr. Pabbé). Fausseté de son système sur l'établisse.

DUBOS (Mr. Pabbé). Fausseté de son système sur l'établisse, ment des Francs dans les Gaules: caulès de cette fausset, suit. 215. Sorr ouvrage sur l'établissement de la monarchie Françoise dans les Gaules semble être une conjuration contre la noblesse, III. 390. Donne aux mots une fausse signification, & imagine des faits pour appuyer son saus les disteme, III. 390 & suit. Abuse des capitulaires, de l'histoire & des loix, pour établir son faux système, III. 402. Trouve tout ce qu'il veut dans le mot censu, & en tire toutes les conséquences qui lui plaisent, III. 405. Idée générale de son livre: pourquoi, étant mauvais, il a sédait beaucoup de gens: pourquoi il est si gros, III. 456, 457. Tout son livre roule sur un saux système: résutation de ce notre noblesse françoise est faux, & injurieux au sang de nos premieres samilles, & aux trois grandes maisons qui ont regné successivement sur nous, III. 464, 465 & suit. Son éloge, & celui de ses autres ouvrases, III. 474, 475.

ges, III. 474, 475.
Ducs. En quoi différoient des comtes : leurs fonctions, III.
427. Où on les prenoit chez les Germains: leurs prérogatives, III. 434. C'étoit en cette qualité plutôt qu'en qualité de rois, que nos premiers monarques commandoient
les armées, IV. 19.
DUCANGE (Mr.) Erreur de cet auteur relevée, III. 451.
Duels. Origine de la maxime qui impose la nécessité de tenir sa reacte à calui qui de reconstruction.

Ducls. Origine de la maxime qui impose la nécessité de tenir sa parole à celui qui à promis de se battre, III. 260., 261. Moyen plus simple d'en abolir l'usage que ne sont les peines capitales, III. 270. Voyez Combat judiciaire. L. An benillante. Voyez Preuve par l'eau bouillante. Echange. Dans quel cas on commerce par echange . M. 423. Rebevins. Ce que c'étoit autrefois: respect qui étoit du à leurs décisions, III. 289. Etoient les mêmes personnes que les décisions. III. 289. Etoient les mêmes personnes que l juges & les rathimburges, sous différens noms, III. 428. Recleficftiques. La roideur avec laquelle ils foutinrent la pren-

ve négative par ferment, par la feule raison qu'elle se faifoit dans les églifes, fit étendre la preuve par le combat contre laquelle ils étoient déchainés, III, 249 & fuiv. Leurs entreprifes fur la jurisdiction laie, III, 326, 327. Moyens entreprifes fur la jurisdiction laie, III. 326, 327. Moyens par lesquels ils se sont enrichis, III. 328, 329. Vendoient aux nouveaux mariés la permission de coucher ensemble les trois premieres nuits de leurs nôces. Pourquoi ils s'étoient refervé ces trois muits plutôt que d'autres, III. 329. Les privileges dont ils jouifloient autrefois font la caufe de la loi qui cretonne de ne prendre des baillis que parmi les laies, II. 335, 336. Loi qui les fait fe battre entr'eux, vomme des dogues anglois, jufqu'à la mort, III. 346. Déchiroient, dans les commencement de la monarchie, les des les commencements de la monarchie, les des des les rôles des taxes, III. 393. Levoient des tributs réglés sur les serfs de leurs domaines; & ces tributs se nommoient confess, ou cens, III. 410, 411. Les mates causés par Brunchault & par Frédégonde ne purent être réparés qu'en rendant aux ecclénastiques leurs privileges, IV. 7, 8. Voyez-Clerge, Roi de France. Seigneurs.

Feole de l'honneur. Où elle de trouve dans les monarchies, I. 72.
Esrits. Quand, & dans quel gouvenemens peuvent être mis au nombre des crimes de lete-majefté, I. 28 & fisio.
Esriture. L'ufage s'en conferva en Italie, lorique la barbarie l'avoit bannie de par-tout ailleurs : de là vient que les coutumes ne purent prévaloir, dans certaines provinces, fur le droit romain, III. 231, 232. Quand la barbarie en fit perdre l'ufage, on oublia le droit romain, les loix barbares & les capitulaires, auxquels on substitua les coutumes, res & les capitulaires, auxquets on inditual les containes, jibid. E fuiv. Dans les fiecles où l'ulage en étoit ignoré, on étoit forcé de rendré publiques les procédures criminelles, III. 306 E fuiv. C'est le témoin le plus sur dont on puisse faire usage, III. 337, 338.

Edificer publics.. Ne doivent jamais être élevés sur le fond des particuliers, sans indemnité, III. 165.

Edile, Qualités qu'il doit avoir, I. 25.

Edit de Pifter. Par qui, en quelle année il fut donné: on y trouve les raisons pour lesquelles le droit romain s'est conservé dans les provinces qu'il gouverne encore, & a été abeli

dans les provinces qu'il geuverne encore, or a etc apen dans les autres, III. 220 & faiv.

ducation. Les loix de l'éducation doivent être relatives au principe du gouvernement, I. 68 & faiv. Ce n'est point au college que se donne la principale éducation, dans une monarchie, I. 71, 72. Quels en sont les trois principes, dans une monarchie, ibid. Sur quoi elle porte dans une monarchie, I. 75. Doit, dans une monarchie, être conforme Education.

aux regles de l'honneur, L 78. Quelle elle doit être dans les états despotiques, I. 78, 79. Différence de ses effets, chez les anciens & parini nous, I. 80. Nous en recevons trois aujourd'hui: caufes des inconféquences qu'elles met-tent dans notre conduite, ibid. Quelle elle doit être dans une république, III. 81, 82. Combien il dépend des percs qu'elle foit bonne ou mauvaife, I. 82, 83. Combien les Grecs ont pris de foins pour la diriger du côté de la vertu, L. 83, 84. Comment Ariftodème failoit élever les jeunes gens de Cumes afin de leur énerver le courage, I. 322. Les Perfes avoient, sur l'éducation, un dogme faux, mais fort utile, III. 91. Egalité. Doit être Pobjet de la principale passion des citoyens

galité. Doit être l'Objet de la principale passion des citoyens d'une démocratie: chets qu'elle y produit, I. 97 Et suiv. Comment on en inspire l'amour dans une république, I. 101. Personne n'y aspire dans une monarchie, ni dans les états despotiques, ibid. Comment doit être établie dans une démocratie, I. 102 E suiv. Il y a des loix qui, en cherchant à l'établir, la rendent odieuse, I. 106. On ne doit pas chercher à l'établir strictement dans une démocratie, ibid. Dans quels cas peut être ôtée dans la democratie, jour le bien de la démocratie, I. 107, 106. Doit être établie & maintenue, dans une aristocratie, entre les familles qui gouverneut: moyens d'y réussir, I. 125, Dans quelles bornes doit être maintenue dans une démocra-

les familles qui gouvernent: moyens d'y réuffir, I. 125, Dans quelles bornes doit être maintenue dans une démocratie, I, 247 & fuiv. 250, 251. Ce que c'est: cesse entre les hommes, dès qu'ils sont en société, I. 251, 252. Egalité réelle. Est l'ame de la démocratie: très-difficile à établir; comment y suppléer, I. 106, 107. EGIGA. Fit dresser, par le clergé, le code que nous avons des loix des Wisigoths, III. 208.

Eglise. A quelle supersition est redevable des siefs qu'elle acquit autresois, III. 396. Quand commença à avoir des justices territoriales: comment elle les acquit, III. 446 & fuiv. Comment ses biens surent convertis en sies, IV. 32 & fuiv.

Eglise. La piété les fonda; & l'esprit militaire les fit passer entre les mains des gens de guerre, IV. 35, 36. Les lascs s'en étoient empares, sans que les évêques pussent faire usage des loix qui proscrivoient cet abus: autorité qui étoit restée aux évêques de ce temps - là: source de toutes

éroit restée aux évêques de ce temps là: source de toutes ces choses, IV. 37, 38 & suiv.

Repte. Est le principal siège de la peste, II. 105. Est un pays formé par l'industrie des hommes, II. 204, 205. Quand & comment devint le centre de l'univers, II. 362 & suiv. Plan de la navigation de ses rois, II. 369, 370. Cas où il seroit avantageux d'en présèrer la route à celle du cap de Bonne espérance, II. 370. Pourquoi son commerce aux Indes sut moins considérable que celui des Romains, II. 396 & suiv. Son commerce & sa richesse, après l'affoibissement des Romains en orient, II. 401. C'est le seul pays, & ses environs, où une religion qui défend l'usage du cochon puisse ètre bonne: raisons physiques, III. 97.

M 4

Exprisse. M 4 Egyptiens.

Egyptions. Leur pratique fur la lepre a servi de modele aux foix des Jitifs touchant cette maladie, II. 103. Nature & bix des Juffs touchant cette maladie, II. 103. Nature & étendue de leur commerce, II. 343, 344. Ce qu'ils connoisfoient des côtes orientales de l'Afrique du temps de leurs
rois grecs, II. 372. Pourquoi avoient confacré certaines familles au facerdoce, III. 111. Leur stupide superstition
lorsque Cambyse les attaqua, prouve qu'il ne faut point décider par les préceptes de la religion, lorsqu'il s'agit de
ceux de la loi naturelle, III. 144, 145. Epousoient leurs
fœurs, en l'honneur d'Ifis, III. 159. Pourquoi le mariage
entre le beaufrere & la bellesœur étoit permis chez eux,
III. 162. Le jugement qu'ils porterent de Solon, en sa
présence appliqué à ceux qui rendent modernes les siecles prélence, appliqué à ceux qui rendent modernes les fiecles anciens, III. 410.

Elections. Avantages de celles qui se font par le sort, dans les démocraties, I. 22. Comment Solon à corrigé les désetuo-lités du sort, ibid. Pourquoi les rois ont abandonné, pen-dant quelque temps, le droit qu'ils ont d'élire les evêques

& les abbes, IV. 49, 50. • Election à la couronne de France. Appartenoit, fous la seconde race, aux grands du royaume: comment en ufoient, IV.

Election des papes. Pourquoi abandonnée, par les empereurs,

au peuple de Rome, IV. 50.

21/ems. Comme prêtres d'Appollon, jouissoient d'une paix éternelle: sagesse de cette constitution religieuse, III. 84,

Elotos. Pourquoi les Athéniens n'augmenterent jamais les tributs qu'ils levoient sur eux, II. 60.

Empereurs romains. Les plus mauvais étoient les plus prodigues en recompenses, I. 154. Maux qu'ils causerent, quand ils furent juges eux - même , I. 179. Proportionnerent la rigueur des peines au rang des coupables, I. 201, 202. N'in-fligerent des peines contre le suicide que quand ils furent devenus aussi avares qu'ils avoient été cruels, III. 353. Leurs rescripts sont une mauvaise sorte de législation, IIL

271, 372. Empire (P). A toujours du rapport avec le facerdoce, III. 43. Empire d'Alemagne. Pourquoi, sortant de la maison de Char-lemagne, est devenu élédif purement & simplement, IV, 55, 56. Comment en fortir, IV, 95. Est resté élédif, parce qu'il a conservé la nature des enciens siess, IV, 98. Empire romain. Les peuples qui le conquirent étoient fortis de

la Germanie. C'est dans leurs mœurs qu'il faut chercher les

fources des loix féodales, III. 376, 377.

Emplois militaires. Doit on forcer un citoyen d'en accepter un inférieur à celui qu'il occupe? I. 154, 155. Sont ils compatibles, fiur la même tête, avec les emplois civils? I. 156 & ∫uiv.

Emplois publics. Doit - on fouffrir que les citoyens les refusent? I. 154.

Emulation. Est funeste dans un état despotique, I. 79.

Enchan-

Enchantemens. Source ou préjugé où l'on étoit autrefois qu'il y avoit des gens qui usoient d'enchantemens dans les come bats, III. 264, 265. Origine de ceux dont il est parlé dans les

bats, III. 264, 265. Origine de ceux dont il est parlé dans les liyres de chevalerie, ibid. & fiviv.

Enfant. Il n'est bon que dans les états despotiques, de les forcer à suivre la profession de leur pere, II. 325, 326. Quand doivent suivre la condition du pere; quand doivent suivre celle de la mere, III. 4. Comment se reconnoissent dans les pays où il y a plusieurs ordres de semmes légitimes, III. 5. Il n'est point incommode d'en avoir dans un peuple naissant; il l'est d'en avoir dans un peuple formé, III. 12, 13. Privilege qu'ils donnoient à Rome à ceux qui en avoient un certain nombre, III. 34 & fiviv. L'usage de les exposer est ai utile? loix & usages des Romains sur cette manere, III. 47 & suiv. Les Perses avoient, au suitet de l'éducation de leurs enfans, un dogme saux, mais sort utile, III. 91. Il est contre la loi de nature de les forcer à se porter accusateurs contre leur pere ou leur mere, III. 137, 138. Dans quel cas le droit naturel leur impose la loi de nouvrir leurs peres indigens, III. 139, 140. La loi naturelle les autorisé à exiger des alimens de leur pere, mais non pas sa succific de exiger des alimens de leur pere, mais non pas sa succific de leur est due én vertu du loi naturelle les autorité à exiger des alimens de leur pere mais non pas sa succession: elle leur est due en vertu du droit civil ou politique, III. 140 & fuiv. 144. L'ordre politique demande souvent, non pas toujours, que les enfans succedent aux peres, III. 141 & fuiv. Pourquoi ne peuvent épouser ni leurs peres, ni leurs mieres, III. 155, 156. Has bitoient tous, & s'établissionient dans la maison du pere; de là l'origine de la prohibition des mariages entre parens, III. 157 & suiv. Dans l'ancienne Rome, ne succédoient point à leur sière. & vice versa: motifs de cette loi, III. 183, 184. Pouvoient être vendus à Rome par leur pere: de là faculté sans bornes de tester. III. 186, 187. S'ils n'aila faculté fans bornes de tester, III. 186, 187. S'ils n'ai-feut parfaies à sept mois, est-ce par la raison des nombres

de Pythagore? III. 367.

Baquete. L'acousé pouvoir arrêter celle qui se préparoit contrelui, en offrant le combat au premier témoin que l'on proqduiloir, III. 274 & fuir. C'est par la voie des enquêres,
que l'on décidoit autresois toutes sortes de questions, tang
de fait, que de droit: comment on a suppléé à une voie,
si peu sure III. 277 237.

fi peu sure, III. 337, 338.
Enquêtes (Chambres des ). Ne pouvoient autresois, dans leurs arêts, employer cette sorme, sappel au néant l'appel & ca-

dont a été appelé au néant: pourquoi, III. 305.

Envoyés du roi. Voyez Miffi dominici.

EPAMINONDAS. Est une preuve de la supériorité de l'éducation des anciens sur la nôtre, I. 80. Sa mort entraîna la ruine de la vertu à Athenes, I. 255.

Ephelé. Cause des transports du peuple de cette ville, quantit il sut qu'il pouvoit appeller la fainte vierge mere de dieu.

III. 102

III. 103.

Fphores. Moyen, de suppléer à cette magistrature girannique 1. 351, 352. Vice dans l'institution de ceux de Lacede mone, I. 358, 359.

Bpidammiens. Précautions qu'ils prirent contre la corruption que les barbares auroient pu seur communiquer par la voie du com-

merce, I. 87.

Bponx. Ne pouvoient, à Rome, se faire des dons autrement qu'avant le mariage, II. 277, 278. Ce qu'ils pouvoient se donner chez les Wisigoths; & quand pouvoient se donner, ibid. Ce qu'ils pouvoient se donner par testament. III.

Epreuve par le fer.. Quand avoit lieu, chez les Ripuaires, III. 247, 248.

Equilibre. Ce qui le maintient entre les puissances de l'Europe.

II. 77.

Rquife. Il y a des rapports d'équité qui sont antérieurs à la loi positive qui les établit : quels ils sont, 1. 6, 7.
Erreur. Quelle en est la source la plus féconde : III. 410.

Erndition. Embarras qu'elle cause à ceux chez qui elle est trop vaste, III. 403.

ECHINES. Pourquoi condamné à l'amende, II. 40.

Estlavage. Pourquoi plus commun dans le midi que dans le nord, II. 90, 91. Les jurisconsultes romains se sont trompés sur l'origine de l'esclavage: preuves de leurs erreurs, II. 116 O faire. Est contraire au droit naturel, & au droit civil, ibid. Pent-il dériver du droit de la guerre, II. 117. Peutil venir du mépris qu'une nation conçoit pour une autre, ce mépris étant fondé fur la différence des utages? Rafton admirable des Espagnols, pour tenir les Amériquains en esclavage, II. 121, 122. Raisons admirables du droit que nous avons de tenir les negres en csclavage, II. 122, 123 & Juiv. Sa véritable origine, II. 125 & Juiv. Origine de cet esclavage tres doux que l'on trouve dans quelques pays, eet ciclavage très doux que l'on trouve dans quernes pays, ibid. Est contre la naturelle, II. 126, 127. Est inutile parmi nous, II. 127 Es fuiv. Ceux qui voudroient qu'il pût s'établir parmi nous, sont bien injustes, & ont les vues bien courtes, II. 128, 129, 130. Combien il yen a de fortes: le réel & le personnel : leurs définitions, II. 131. Ce que les loix doivent faire par rapport à l'esclavage, II. 132, 133. Ses abus, ibid. Es fuiv. Est une partie des coutumes du peuple esclave, II. 279.

Bélavage civil. Ce que c'est : il est pernicieux aux maître & à l'esclavage civil. Ce que c'est : il est pernicieux aux maître & à l'esclavage civil. Ce que c'est : il est pernicieux aux maître & à l'esclave d'asse quels naux il est le plus colérable.

clave: dans quels pays il est le plus tolérable, IL 115, 116,

Clave: cams queis pays il em le plus tolerable, il. 115, 116, Ellavage de la glebe. Queis tributs doivent le payer dans les pays où il a lieu, II. 59 & faiv. Qu'elle en est ordinairement l'origine, ibid. & faiv.

Ellavage demessique. Ce que l'auteur appelle ainsi, II. 251.

Ellaves. Ne doivent point être affranchis pour accuser leurs matres, II. 32, 33. Quelle, part doivent avoir dans les accusations, ibid. Il est absurde qu'on le soit par naisfance, II. 120, 121. Les grand nombre est plus ou moins dangereux fuivant la nature du gouvernement. II. 125 dangereux, fuivant la nature du gouvernement, II. 135 Finiv. Il est plus ou moins dangereux qu'ils foient armés, fuivant la nature du gouvernement, II. 136 &

fuiv. La douceur des loix qui les concernent, & des maîtres à qui ils appartiennent, est le vrai moyen de les tenir dans le devoir, îl. 138 E faiv. Réglemens à faire entre leurs maitres & eux, îl. 142 E faiv. Etoient mis, à Rome, au miveau des bêtes, II. 144. Il est contre la loi naturelle de les condamner comme parricides, lorsqu'ils tuent un homme libre en se désendant contre lui, Îl. 137. Hors des serrails, il est absurde que la loi civile leur mette entre les mains le soin de la vancagance mablique, domessique & naticuliers. Il de la vangeance publique, domestique & particuliere, III. 171, 172. Voyez Esclavage. Servitude.

Esclaves (Guerre des ). Principale canse de cette guerre attri-

Eschers (Guerre des ). Principale canté de cette guerre attrisbuée aux traitans, I. 404.

Espane. Combien le pouvoir du clergé y est utile au peuple,
i. 40, 41. Moyens étranges & absurdes qu'elle employa,
pour conferver sa vaste monarchie, I. 276. Heureuse étendue de ce royanme, I. 296: Sa situation contribua, vers le
milieu du regne de Louis XIV. à la grandeur relative de la
France, I. 300, 301. Singularité des loix que les Wisigoths
y avoient établies: elles provenoient du climat, II. 110.
Mauvaise politique de cette monarchie touchant le commeres, en tennes de guerre. II. 418. Oninon des anciens sur ses. ce, en temps de guerre, II. 318. Opinion des anciens sur ses richesses: ce qu'il en faut croire: ses mines d'or & d'argent, II. 380, 381 Sest appauvrie par les richesses qu'elle a tirées : 11. 380, 381 Melt appauvire par les richieus qu'ente a airecte de l'Ampérique, II. 414. Et fisio. Ablurdité de les loix fur l'emploi de l'or & de l'argent, II. 418, 419. N'est qu'un accessoire, dont les Indes sont le principal, II. 420. C'est un mauvais tribut, pour son roi, que celui qu'il tire de la douanne de Cadix, ibid. Pourquoi l'intérêt de l'argent-y diminua de moitié aussi che de principal de la découverte des Indes, II. 434, 435. la liberté fans bornes, qu'y ont les enfans, de se mairier à leur golt, est moins reisonable qu'elle ne le seroit ailleurs, III. 12. Etoit pleine de petits peuples, & regorgeoit. d'habitans, avant les Romains, III. 24. Comment le droit romain sy est perdu, III. 224 & fair. C'est l'ignorance. de l'écriture qui y a fait tomber les loix Wisigothes, III. 233. Pourquoi ses loix séodales ne sont pas les mêmes que a celles de Fennes. celles de France, III. 394-

Mpagnols.. Biens qu'ils pouvoient faire aux Mexicains; maux qu'ils leur ont fait, I. 312. Raisons admirables pour les-quelles ils ont mis les Américains en esclavage, II. 121, 122. La religion a été le prétexte de tous leurs crimes en Amé. rique, II. 122. Manx qu'ils font à eux & aux aurres, par-leur orgueil, II. 254, 255. Leur earactere comparé avec : celui des Chinois: leur bonne foi éprouvée dans tous les : temps: cette bonne foi , jointe à leur parelle, leur est permitieuse, II. 256, 257. Leurs conquêtes & leurs découvertes. Leur différend avec les Portugais: par qui jugé, II. 409. des Indes libre aux autres nations? II. 421. Leur tirannie. fur les Indiens s'étend jusques sur les mariages, III. 10. L'urs cruantés déternainoient les femmes de l'Amérique à se procurer l'avortement, III. 14. Ce n'est pas une absurdité de dire que leur religion vaut mieux pour leur pays, que

M 6

pour

pour le Mexique, III. 95, 96. Ont violé cruellemeut & Anpidement le droit des gens en Amérique, III. 176, 178. Espagnels on Wifigoths. Motifs de leurs loix, au sujet des dona-

tions a caufe de nôces, II. 278.

Espiens. Leur portrait: il ne doit point y en avoir dans la monarchie, II. 45, 46.

Esprit des lois. Ce que c'est, I. 20. Comment, & dans quel ordre, cette matiere est raitée dans cet ouvrage, I. 15, 16.
La nature de cet ouvrage n'a pas su engager l'auteur à travailler pour faire croire la religion chrétieme: mais il a
cherché à la faire aimer, D. 114. Est ce la bulle sonigenatau qui est la canse occasionnelle de cet ouvrage? D. 138. Cet ouvrage a été approuvé de toute l'Europe. Quel en est le but ; ce qu'il contient. Pourquoi le gazetier ecclésiastique l'a si fort blamé, & comment il a raisonné pour le blamer, 144. & Suiv.

Esprit général d'une nation. Ce que c'est, II. 250. Comb il faut être attentis à ne le point changer, II. 250, 251. Combien Estème. Sont une preuve que les loix d'une religion, quelle qu'elle foit, doivent être conformes à celles de la morale,

HI. 74 E furv. Etablissemens de Philippe auguste & ceux de saint Louis sont une

des sources des coutumes de France, III, 339. Etablissement de S. Louis. Révolutions qu'ils apporterent dans la jurisprudence, III. 298, 299 & fuiv. Pourquoi admis dans des jurifprudence, 411. 298, 299 & juri. rourquoi sumis uans uen stribunaux, & rejettés dans d'autres, III. 299, 300. Sont l'origine de la procédure fecrette, III. 308. Comment tomberent dans l'oubli, III. 316 & fuir. Ce qu'il faut penfer du code que nous avons fous ce nom, ibid. Ne furent point sonfirmés en parlement, III. 317. Le code, que nous avons fous ce nom, est un ouvrage sur les établissemens, & non pas les établissemens même, III. 319. Ce que c'est, comment par les até faite e code. & d'où il a été tiré, ibid. ment , par qui a été fait ce code , & d'où il a été tiré, ibid. & Suiv.

Etablissement - le - roi. Ce que c'étoit du temps de S. Louis, III. 299. Ce code est un ouvrage très - précieux; pourquei : les

défauts, la formé, III. 320, 321.

Etablissement de la monarchie française. Voyez DUBOS. Etab. Comment ses états se sont formés, & comment subsistent, I. 17, 18. Quelle en doit être la grandeur, pout qu'ils soient dans leur force, I. 295 & sur. Plus un état est vaste, plus il est facile de le conquérir, I. 296, 297. Vie des états comparée avec celle des hommes: de cette comparaifon dérive le droit de la guerre, I. 303 & faire. Chaque état, outre la conservation qui est son objet génétraque état, outre sa comervation qui en foi soyet general: en a un particulier, I. 342, 343. De combien de manières un état peut changer, I. 381. Quel est l'instant où il est le plus storissant, sibid. Sa richesse dépend de celle des particuliers; conduite qu'il doit tenir à cet égard, II. 62, 63. Doit à tous les citoyens une substituance asset. rée, la nourriture, un vétement convenable, un genre de vie qui ne soit point contraire à la fanté, III. 57. Un

grand, devenu accessoire d'un autre, s'affoiblit, & affoiblit le principal: conséquences de ce principe au sujet de la succes-

fion à la couronne, III. 178, 179. Etat civil. Ce que c'est, II. 66, 67.

Etat modére. Quelles y doivent être les punitions, I. 185, 186. Etat politique. De quoi est formé, I. 16. Etats. Etoient fréquemment assemblés sous les deux premieres races: de qui composés: quel en étoit l'objet, III. 229. Etats (pays d'). On ne connoît pas assez, en France, la bonté

de leur gouvernement, II. 70. Ethiopie. C'est la religion chrétienne qui en a banni le despo-

tisme, III. 66.

Ceux qui arrivoient autrefois en France étoient Etrangers. traités comme des ferfs: de ce fait, l'auteur prouve que ce qu'on appelloit census ou cens ne se levoit que sur les sers, III. 413, 414.

Etres. Ont tous leurs loix, I. 1.

Etres intelligens. Pourquoi fujets à l'erreur: pourquoi s'écartent de leurs loix primitives, & de celles qu'ils se prescrivent euxmėme, I. 6. III. 159.

Evangile. Est l'unique source où il faut chercher les regles de l'usure, & non pas dans les réveries des scholastiques, II. 402. Est-il vrai que l'auteur en regarde les préceptes comme de simples conseils? D. 150 & suiv.

EUCHER (Saint). Songe qu'il est ravi dans le paradis, d'où il voit Charles Martel tourmenté dans l'enfer, dès son vivant, parce qu'il entreprit sur le temporel du clerge, IV. 38 & sur. Eveches. Pourquoi les rois en ont abandonné les élections pen-

dant un temps, IV. 48. Eveques. Comment font devenus si considérables, & ont acquis tant d'autorité dès le commencement de la monar-· chie, II. 244. Ont refondu les loix des Wisigoths, desquelchie, II. 244. Unt retonau les loix des Wiligotis, desqueiles viennent toutes les maximes, tous les principes, & toutes les vues de l'inquifition, III. 210 & fuiv. Charles le
chauve leur défend de s'opposer à ses loix, & de les négliger, sous prétexte du pouvoir qu'ils out de faire des canons,
III. 229. Parce qu'ils sont évêques, sont-ils plus croyables
que les autres hommes? III. 366. Ceux d'autresois avoient
sa charité de racheter des captifs, III. 396. Leçons d'économie qu'ils donne à Louis frere de Charles le chauve,
se qu'il r'incorprande point les escléssations. afin qu'il n'incommode point les eccléfiastiques, III. 407. Ménoient anciemement leurs vassaux à la guerre : demanderent la dispense de les y mener, & se plaignirent quand ils l'eurent obtenue, III. 420. Pourquoi leurs vaffaux n'étoient pas menés à la guerre par le comte, III. 426. Furent les principaux auteurs de l'humiliation de Louis le débonnaire, & principalement ceux qu'il avoit tirés de la fervitude, III. 471. Du temps de Chilpéric, leurs richesses en ettoient plus dans la grandeur, que le roi même, IV. 32, 33. Lettre singuliere qu'ils écrivirent à Louis le



germanique, IV. 39 & fair. Par quel esprit de politique Charlemagne les multiplia, & les ren it si puissans en Alle-

Charlemagne les multiplia, & les ren n punians en Allemagne, IV. 61, 62. Quand quitterent les habits mondains & cefferent d'aller à la guerre, IV. 67.

Bannques. Pourquoi on leur confie, en orient, des magistratures; pourquoi on y soustre qu'ils se marient: usage qu'ils peuvent faire du mariage, II. 149 & fair. Il semble qu'ils font un mal nécessaire en orient, II. 150. Sont chargés en orient, du gouvernement intérieur de la mailion, II. 171.

Barspe. Se gouverne par les mœurs: d'où il suit que c'est un crime contre le senre humain d'y vouloir introduire le un crime contre le genre humain d'y vouloir introduire le despotisme. I. 260. Pourquoi le gouvernement de la plu-part des états qui la composent est modéré, I. 347. Pourquoi les peines fiscales y sont plus séveres qu'en Asie, II. 68, 69. Les monarques n'y publient gueres d'édits qui n'affligent avant qu'on les ait vus : C'est le contraire en Asie, II. 74, 75. La rigueur des tributs que l'on y paie yient de la petitesse des wues des ministres, ibid. Le grand nombre de troupes qu'elle entretient, en temps de paix comme en temps de guene, ruine les princes & les peuples, II. 77, 78. Le monachime y est multiplié, dans les differens climats, en raile m de leur chaleir, II. 97. Sages précautions qu'on y a priles contre la pesse, II. 107. Le climat ne permet gueres d'y établir la polygamie, II. 154, 155. Il y met gueres ay etabir la polygamie, Il. 154, 155. It y naît plus de garçons que de failes: la polygamie ne doit donc pas y avoir licu: c'est austi ce qui la rend moins peuplée que d'autres pays, Il. 156. III. 15. Ses différens climats comparées avec ceux de l'Asie: caustes physiques de leurs comparées avec ceux de l'Asie: caustes physiques de leurs comparaison pour les mœurs & pour le gouvernement des différentes nations: raisonnemens de l'auteur confirmés, à cet égard, par l'histères de leursians bistoriques enviseires. par l'histoire : observations historiques curieuses , II. 183 Ef fuiv. Inculte, ne feroit pas si fertile que l'Amerique, Il. 208. Pourquoi est plus commerçante aujourd'hui, qu'elle ne l'étoit aurrefois, II. 336, 337. Le commerçe y fut détuuit avec l'empire d'occident, II. 400 Et faire. Comment le commerce, s'y sit jour à travers la barbarie, II. 402 Et faire. Son état, relativement à la découverte des Indes orientales & occidentales, II. 407 Et faire. Loix sondamentales de son commerce, II. 410 Et faire. Sa puis sance & son commerce, depuis la découverte de l'Amérique, II. 412. Quantité prodigieuse d'or qu'elle tire du Brésil, II. 413. Révolutions qu'elle a essuyes par rapport au nombre de ses habitans. III. 50, 51. Ses pro-Breill, 11. 418. Kévolutions qu'elle a effuyées, par rapport au nombre de ses habitans, III. 50, 51. Ses progrès dans la navigation n'ont point augmenté sa population. III. 52, 53. Est actuellement dans le cas d'avoir besoin de loix qui favorisent la populatiou. ibid. Ses mœurs, de puis qu'elle est chrétienne, comparées avec celles avoit auparavant, III. 66, 67. Les peuples du midi de l'Europe ont retenu le célibat, qui leur est plus difficile à observer qu'à ceux du nord, qui l'ont rejetté: raisons de cette bisarrerie, III. 112, 113.

Européens. Raisons pour lesquelles leur religion prend si peu dans certains pays, III. 130. BURIC. C'est lui qui a donné les loix, & fait rédiger les com-

tumes des Wisigoths, III. 208; 216.

Exclusion de la succession à la couronne. Quand peut avoir lieu

contre l'héritier préfomptif, III. 178, 179.

Excommunication. Les papes en firent ulage pour arrêter les progrès du droit romain, III. 33 r.

Exécutrice. Voyez Puillance exécutrice.

Exemples. Ceux des choies passées gouvernent les hommes, con-

curremment avec le climat , la religion , les loix , &c. de-là naît l'esprit général d'une nation , II. 249, 250. Exhéredation. Peut être permise dans une monarchie, I. 127.

#### F..

FABIENS. Il est assez difficile de croire qu'il n'en échappa qu'un enfant, quand ils furent exterminés par les Vérens, III. 28.

Faculté d'empêther. Ce que c'est en matiere de loi, I. 356. Faculté de Batuer. Ce que c'est, & à qui doit être sonsiée dans

un état libre, ibid.

Famille. Comment chacune doit être gouvernée, I. 69, 70. La loi, qui fixe la famille dans une suite de personnes du même sexe, contribue beaucoup à la propagation, III.

4, 5.

Famille. (Noms de) Leur avantage sur les autres noms, II. 6.

Famille regnante. Ce n'est pas pour elle qu'on a établi l'ordre de succession à la couronne; c'est pour l'état, III. 167.

Familles particulieres. Comparées au clergé : il résulte de cette comparation qu'il est néuessaire de mettre des bornes aux carrificiants du clergé. Il IVIII.

acquifitions du clerge, III. 113, 114. Famines. Sont fréquentes à la Chine; pourquoi : y causent des

révolutions, L 282.

stalité des matérialistes. Absurde : pourquoi , I. 2. Une religion qui admet ce dogme doit être soutenu par des Fatalité des matérialistes. loix civiles très-féveres, & très-féverement exécutées, III. 8a.

Fausser La cour de son seigneur. Ce que c'étoit : faint Louis abo-lit cette procédure dans les tribunaux de ses domaines ; & introduisit, dans ceux des seigneurs, l'usage de familler sans se hattre, III. 296 & suire.

Fausser le jugement. Ce que c'étoit, III. 279 & suiv.

Faux mennoyeurs. Sont ils compables de leis-majefté? II. 22. Fecendité. Plus constante dans les brutes, que dans l'espece humaine: pourquoi, III. 2, 3.

Félonie. Pourquoi l'appel étoit autrefois une branche de ce crime,

III. 278.
Femmes. Pourquoi Tibere ne voulut pas défendre à celles des gouverneurs d'aller porter leurs déreglemens dans les provinces, L 22L Leur fécondité à la Chine doit faire banmir le luxe de cet empire, L 226 & fuiv. Combien elles

font dégradées par la perte de leur vertit, I. 229. Leur condition, dans les différens gouvernemens, I. 230 & fair l'ourquoi elles étoient si fages dans la Grece. I. 231. Etoient comptables à Rome, de leur conduite, devant un tribunal domeftique, I. 232, 233. Etoient à Rome & cher les Germains, dans une tutelle perpétuelle: cet usage fur aboli; pourquoi: étoient affranchies de cette tutelle à Rome, en devenant meres, I. 235, 236. III. 35. Peines des littes par les empareurs romains, contre leurs débaites par les empareurs romains, contre leurs débaites établies, par les empereurs romains, contre leurs débauches , I. 236 & fuiv. Quelles doivent etre leurs dots & leurs gains nuptiaux, dans les différens gouvernemens, I. 241, 242. Ne peuvent pas être maîtreffes dans la maison; mais peuvent gouverner un état, I. 243, 244. Le pou-voir que l'on donne, en orient, aux eunuques de se ma-rier, est une preuve du mépris que l'on y fait des femmes, III. 150. Dans les pays chauds, elles font nubiles dès l'enfance: elles y doivent donc être esclaves, II. 152. Doivent, dans les pays tempérés, être libres: pourquoi, I. 152, 153. Doivent, dans les pays froids, avoir une liberté 152, 153. Doivent, dans les pays troids, avoir une siberte égale à celle des hommes, ibid. Leur pluralité dépend beaucoup de leur entretien, II. 155, 156. Pourquoi une senle peut avoir plusieurs maris, dans les climats froids de l'Asie, II. 156, 157. Il y a des serrails, à Constantinople, où il n'y en a pas une. On dit qu'il n'y en a point du tout dans les serrails d'Alger, II. 160. Doivent, dans les pays où la polygamie est établie, être séparées d'avec les hommes, II. 162. On ne pourroit pas les tenir en servitude dans une république, II. 163. Leur liberté seroit functe dans les états des postones. dans les états despotiques, ibid. Leur clôture dans les pays orientaux, est la source de toutes leurs vertus, s. 1. 165 & suiv. Les devoirs qu'elles ont à remplir sont nombreux : elles ne les remplifient qu'autant qu'on écarte d'elles breux: ents ne les tempment qu'autant qu'on coatre us...
les amufemens, & ce qu'on appelle des affaires, ibid. Lew
extrême lubricité dans les Indes: caufes de ce défordre,
II. 166, 167. Il y a des climats où l'on est forcé de les
tenir entermees, quoique la polygamie n'y air point lieu:
leur horrible caractère dans ces climats, II. 167. Eloge
malent de celles de nes climats. galant de celles de nos chimats, II. 168. Pourquoi la mature leur a donné plus de pudeur qu'aux hommes, II. 168, 169. Doivent, dans les pays où la répudiation est admile, en avoir le droit comme les hommes, II. 171, 172 & surv. Seroit il bon de faire des loix en France, pour corrige leurs meurs & borner leur luxe? II. 250. Gâtent les mœurs, mais forment le goût, II. 253. Leur orgueil ridioule dans les Indes, II. 255. Les mœurs ne changent point dans les pays où elles sont enfermées: c'est le concincion de les pays où elles sont enfermées: c'est le concincion de les pays où elles sont enfermées: c'est le concincion de les pays où elles sont enfermées: c'est le concincion de les pays où elles sont enfermées: c'est le concincion de les sont enfermées c'est le concincion de les sont enfermées de les sont traire dans ceux on elles vivent avec les hommes, H. 256. Leurs mœurs influent lur le gouvernement : exemple tiré de la Moscovie, II. 263. Pourquoi font modestes en Angleterre, IL 294.. Paffent dans la famille du mari: le contraire pouvoit être établi sans inconvénient, III. 4. Les loix & la religion, dans certains pays, ent établi divers ordres de femmes légitmes, III. 5, 6. Chaque homme, à la Chine, n'en a qu'une légitime, à laquelle appartiennent tous les enfans des concubines de fon mari, III. 6, 7. Métellus Numidius les regardoit comme un mal nécessaire, III. 28. C'est un bon moyen pour les réduire, que de les attaquer par la vanité, III. 29. II est contre la loi naturelle de les forcer de se porter accusatrices contre leur mari, III. 137. Est-il juste de les priver de la faculté de pouvoir être instituées héritieres? III. 140 Est faire. Pourquoi doivent être plus retenues que les hommes, III. 147. Il est injuste, contraire au bien public & à l'intéret particulier, d'interdire le mariage à celles dont le marie est absent depuis long-temps, quand elles n'en out point de nouvelles, III. 148, 149. On doit pourvoir à leur état civil dans les pays où la polygamie est permise, quand il s'y introduit une religion qui la désend, III. 150, 151. Le respect qu'elles doivent à leurs maris est une des raisons qui empéchent que les meres puissent épouser leurs sils: leur sécondité prématurée en est une autre, III. 155, 156. La loi civile qui, dans les pays où il n'y a point de serrais, les foumet à l'inquisition de leurs esclaves, est absurde, III. 172. Cas où la loi, chez les premiers Romains, les appelloit à la succession; cas où elle les en excluoit, III. 185, 186. Comment on chercha, à Rome, à réprimer leur luxe, event les reveniers leive avoient laisse que leur luxe, event les reveniers leive avoient laisse avoient leur propiers de leur prepare de leur propiers de leur p loit à la inccetion; cas ou eile les en excuoit, 111. 185, 186. Comment on chercha, à Rome, à réprimer leur luxe, auquel les premieres loix avoient laissé une porte ouverte, III. 192 E fair. Pourquoi, & dans quels cas, la loi poppienne, contre la disposition de la loi voconienne, les rendit capables d'être légataires, tant de leurs maris, que des étrangers, III. 200, 201. On doit, dans une république, faire en sorte qu'elles ne puissent le prévaloir, pour le luxe, ni de leurs richesses, ni de l'espérance de leurs richesses dans une monarchie. III. 203, 204. Du c'est le contraire dans une monarchie, III. 203, 204. Du temps des loix barbares, on ne les faisoit passer par l'épreuve temps acs joix ouroures, on ne les ratioit patter par l'épreuve du feu, que quand elles n'avoient point de champions pour les défendre, III. 246, 247, Sur quoi notre liaison avec elles est fondée, IH. 264. Ne pouvoient appeller, en combat judiciaire, sans nommer leur champion, & sans être autorifées de leur mari; mais on pouvoit les appeller sans ces formalités, III. 273. Etoient autrefois soumises à la juris-diction ecclésafique, III. 326.

Justinia duttere. Son mari ne pouvoit autresois la reprendre;
Justinien changea cette loi : il songea plus, en cela, à la religion qu'à la pureté des mœurs, III. 149.
Fer chaud. Voyez Preuves.
Fermes Et revenus du roi. La régie leur est préférable : elles

公司任何世 無過 然 四 四 四 五 五 五

150 \* ŗ · 重要的 出版

4

ruinent le roi, affligent & appauvnissent le peuple, & ne sont utiles qu'aux fermiers, qu'elles enrichissent indécemment,

II. 80 & fuiv. ermiers. Leurs richesses énormes les mettent, en quelque sorte, au-dessus du législateur, II. 80, 81.

Fertilité. Rend souvent déserts les pays qu'elle favorise, IL 200.

201. Amollit les hommes, II. 203. Fêter. Leur nombre doit plutôt être proportionné aux be-

foins des hommes, qu'à la grandeur de l'être que l'on honore,

III. 93 & Suiv. Péodales. Voyez Loix féodales.

Fiançailles. Temps dans lequel on les pouvoit faire à Rome.

III. 37, 38. Fideicommis. Pourquoi n'étoient pas permis dans l'ancien droit romain: Auguite fut le premier qui les autorifa, III. 191. Furent introduits d'abord pour éluder la loi voconienne: ce que c'étoit: il y eut des fideicommiffaires qui rendirent la faccession; d'autres la garderent, III. 196, 197. Ne peu-vent être sait que par des gens d'un bon naturel: ne peuvent être consiés qu'à d'honnêtes gens; & il y auroit de la rigueur à regarder ces honnétes gens comme de manvais citoyens, III. 198. Il est dangereux de les confier à des gens qui vivent dans un siecle où les mœurs sont corrompues, III. 199.
Fideles. Nos premiers historiens nomment ainsi ce que nous appellons vassaux, III. 416. Voyez Vassax.

Fiefi. Il en fant dans une monarchie: doivent avoir les me-mes privileges que les nobles qui les possedent, L. 127. Sont une des sources de la multiplicité de nos loix, & de la variation dans les jugemens de nos tribunaux, I. 165, 166. Dans les commencemens, ils n'étoient point hérédi-166. Dans les commencemens, ils n'etoient point herediaires, II. 230. Ce n'étoit point la même chose que les terres faliques, ibid. E surv. Leur établissement est possérieur à la loi salique, II. 231. Ce n'est point la loi salique qui en a formé l'établissement; c'est leur établissement qui a borné les dispositions de la loi salique, II. 231. 232. Epoque de leur établissement, ibid. Quand la tutelle commença à être distinguée de la baillie ou garde, II. 239. Le gouvernement féodal est utile à la propagation, III. 54. C'est peut-être avec raison qu'on a exclus les filles du droit O'est peut-être avec raiton qu'on a exclus les files du droin d'y succéder, III. 1,11. En les rendant héréditaires, on fat obligé d'introduire plusieurs ulages auxquels les loix faliques, ripuaires, &c. n'étoient plus applicables, III. 227 & faiv. Leur multiplicité intraduisit, en France, une dépendance plutôt féodale que politique, III. 228. Origine de la regle qui dit: autre chose est le sief. autre chose est la justice, III. 233. Leur origine; théorie de leurs loix, & sausse des républices en est le sont est le sur sur les des républices en est le sont est le sur sur les des républices en est le sont est le sur sur les des républices en est le sur ser les des républices en est le sur les des républices en est le sur les des leurs loix, & le sur les des républices en est le sur les des leurs loix qu'es en est le sur le sur les des leurs loix es le sur le sur le sur les leurs loix es le leurs loix es le sur le sur les leurs loix es le leurs loix es le sur le sur les leurs loix es le leurs loix es leurs le leurs loix es leurs le leurs loix es l causes des révolutions qu'elles ont essluyées, III. 375-475. IV. 1-110. Il n'y en avoit point d'autres chez les Ger-IV. 1-110. Il n'y en avoit point d'autres chez les Germains, que des chevaux de bataille, des armes & des repas, mais il y avoit des vaffaux, III. 380, 381. Est-il vrai que les Francs les ont établis en entrant dans la Gaule? III. 382, 383. Le partage des terres qui se fit entre les barbares & les Romains, lors de la conquête des Gaules, prouve que les Romains ne surent pas tous mis ca fervitude; & que ce n'est point dans cette prétendue servitude générale qu'il saut chercher l'origine des fiels, III. 384 Et sain. Pass. la glebe: quelle est cette origine, IH. 393 & faiv. Par quelle superstition l'église en à acquis, IH. 397. Ne tirent point leur origine des bénéfices militaires des Romains, III.

401, 402. On en accordoit fouvent les privileges à des terres possédées par des hommes libres, III. 404, 405. Différens noms que l'on a donnés à cette espece de biens, dans les différens temps, III. 417, 418. Furent d'abord amovibles: preuves, ibid. Le fredum ne pouvoit appartenir qu'au seigneur du fief, à l'exclusion même, du roi; d'où il suit que la justice ne pouvoit appartenir qu'au seigneur du fies, III. 441 & saiv. Celui qui avoit le fies avoir aussi la justice, III. 442 E saiv. Au désaut des contrats originaires de concession, ou trouve-t-on la preuve que les justices étoient originairement utachées aux fies: III. 453. Ne se donnoient originairement qu'aux antruftions & aux nobles, III. 472. Quoiqu'amovibles, ne se donnoient & ne s'ôtoient pas par caprice : cons. ment se donnoient. On commença à s'en affirrer la posselhon a vie, par argent, des avant le regue de la reine Brunehault, l.V. 2. Et faire. Résient héréditaires, dès le temps de la finde première race, IV. 12 Et faire. It ne faut pas confondre teux qui furent créés par Charles Martel, avec ceux qui existolent avant, IV. 27. Ceux qui les possèdoinn autresois s'emparassient par et de déparder, pour quoi IV. 21. M'époient par de la déparder, pour quoi IV. 21. barraficient peu de les dégrader: ponrquoi, IV. 31. N'écolent : destinés, dans le principe, que pour la récompense des services: la dévotion en fit un autre utage, IV. 32 & fisio. Company la company ment les biens de l'église furent convertis en fies, IV. 33. Les biens d'église, que Charles Martel donna en fief, étoient-ils à obens d'églife, que charies martei donna en net, couen-ins avie ou à perpétuité? IV. 50. Quand tout le monde devint Lapable d'en posséder, IV. 76 Es suiv. Quand & comment les fiets se forma qui ne relevoient point du roi, IV. 83 Es suiv. Quand & dans quelles occasions ceux qui les tenoient étoient dispensés d'aller à la guerre, IV. 86 Es suiv. Quand commencerent à devenir absolument héréditaires, IV. 88 Es suiv. Quand de la commence d'un proposition de la commence de furv. Quand le partage a commencé d'y avoir lieu, IV. 90. Devinrent, sous la seconde race des rois, comme la couronne, électifs & héréditaires en même temps : qui est-ce qui héritoit? qui efice qui élifoit ? IV. 92 & fair. Dans quels temps vivoient les auteurs des livres des fiefs, ibid. L'empereur Conrad établit le premier que la luccefilon des fiefs pafferoit aux petits enfans; ou aux fieres, fuivant l'ordre de luccession: cette loi s'étendit pen à peu, pour les fuccefilon directes, à l'infini; & pour les collatérales, au feptieme dégré, IV. 93 & fair. Pourquoi leur conflitution primitive s'est plus long temps confervée en Allemagne, qu'en France, IV. 94, 95. Leur hérédité férgirit le gouvernement politique. forma 95. Leur hérédité éteignit le gouvernement politique, forma le gouvernement féodal, & fit passer la couronne dans la mation de Hugues Capet, IV. 96 & fuiv. C'est de leur per-pétuité que font venus le droit d'ainesse, le rachat, les lous & ventes, & c. IV. 99 & fuiv. Origine des loix civiles sur cette matiere, IV. 108.

Files. Quand commencerent, chez les Francs, à être regardées comme capables de succéder: effets de ce changement, II. 224, 225. N'étoient pas généralement excluses de la faccession des terres, par la loi salique, H. 222, 230. La

liberté qu'elles ent, en Angleterre, au sujet du mariage, y est plus tolérable qu'ailleurs, III. 11. Sont affez por-tées au mariage: pourquoi, III. 12. Leur nombre relatif à celui des garçons inslue fur la propagation, III. 15. Vendues à la Chine par leurs peres, par raison de climat, III. 20. Il est contraire à la lei naturelle de les obliger à découvrir leur propre turpitude, III. 135, 136. Il est contre la loi naturelle de leur permettre de se choisir un mari tre la loi naturelle de leur permettre de le choilir un mari à fept ans, III. 136. C'est peut-être avec raison qu'on les a exclues de la succession aux fiess, III. 141. Pourquoi ne peuvent pas épouser leurs peres, III. 156, 157. Pourquoi ne pouvoient être prétérites dans le testament du pere; & les garçons ne le pouvoient pas être, III. 191. Pourquoi ne succedent point à la couronne de France, & succedent à plusseurs autres de l'Europe, IV. 104 & f'sur. Celles qui, du temps de S. Louis, succédoient aux fiess, ne pouvoient se marier, sans le consentement du seigneur, IV. 109. id.. Pourquoi ne peuvent épouser leur mere. III. 156.

il. Pourquoi ne peuvent épouser leur mere, ÎII. 156. Pourquoi ne pouvoient pas être prétérits dans le testament de leur pere, tandis que les filles pouvoient l'être, III.

191 , 192.

Fils de famille. Pourquoi ne pouvoit pas tester, même avec la permission de son pere, en la puissance de qui il étoit;

Finances. Causes de leur désordre dans nos états, II. 75 & furv. 78. Détruifent le commerce, II. 316. Financier. Combien les peuples simples sont éloignés d'ima-

riner & de comprendre ce que c'est qu'un tel homme, III. 406.

Firmitas. Ce que c'étoit autrefois en matiere féodale, IV. 106. Fisc. Comment les loix romaines en avoient arrêté la rapacité, III. 395. Ce mot, dans l'ancien langage, étoit fynonyme avec fief, III. 446.

Voyez Biens fiscaux.

fort fage, III. 272.

Florence. Pourquoi cette ville a perdu sa liberté, L. 174. Quel

commerce elle faisoit, II. 303.

Florin. Monnoie de Hollande: l'auteur explique, par cette monnoie, ce que c'est que le change; II. 445 & faire.

FOE. Son système: ses loix, en se prétant à la nature du cli-

mat, ont cause mille maux dans les Indes, II. 96. Sa dostrine engage trop dans la vie contemplative, III. 77. Conséquences funestes que les Chinois prétent au dogme de l'immortalité de l'ame établi par ce législateur, III. 89. Foi & hommage. Origine de ce droit féodal, IV. 105 & suiv.

Fei punique. La victoire seule a décidé si l'on devoit dire la foi punique, ou la foi romaine, II. 379, 380.
Foibless. Est le premier sentiment de Phomme dans l'état de nature, I. 10. On doit bien se garder de profiter de celle d'un état voisin, pour l'écraser, I. 300, 301. Lacédémone, le plus grand des crimes, III. 351.

Folie. Il y a des choses folles qui sont menées d'une maniere

Fends

Fonds de terre. Par qui peuvent être possédés, II. 227, 228. C'est une mauvaise loi que celle qui empêche de les vendre, pour en transporter le prix dans les pays étrangers, II. 468.

Fontenay (Bataille de). Causa la ruine de la monarchie, IV. 87. Force défensive des états, relativement les uns aux autres. Dans quelle proportion elle doit être , I. 296 & fuiv,

Force défensive d'un état. Cas où elle est inférieure à la force

offensive, I. 299, 300. Force des états. Est relative, I. 300.

Force générale d'un état. En quelles mains peut être placée.

Force offenfive. Par qui doit être reglée , I. 302.

Forces particulieres des hommes. Comment peuvent se réunir , I. 16, 17.

Formalités de justice. Sont nécessaires dans les monarchies & dans les républiques ; pernicieuses dans le despotisme, I. 163

dans les republiques; pernicieules dans les desponime, 1. 103 Ef six. Fournisseines pour éluder les loix, III. 195 Ef six. Sont pernicieules, quand il y en a trop, III. 143.

Formose. Dans cette isle, c'est le mari qui entre dans la famille de la semme, III. 5. C'est le physique du climat qui y a établi le précepte de religion qui désend aux semmes d'être meres avant trentre-cinq ans, III. 21. La débauche y est autorisée, parce que la religion y fait regarder ce qui est nécessaire comme indistrent. me indifférent, & comme nécessaire ce qui est indifférent. III. 82. Les mariages entre parens, au quatrieme dégré, y sont prohibés: cette loi n'est point prise ailleurs que dans la

nature, III. 158.

Portune. L'honneur preferit, dans une monarchie, d'en faire plus de cas que de la vie, I. 77.

France. Les peines n'y font affez proportionnées aux crimes.

I. 204. Y doit on fouffrir le luxe? I. 225. Heureuse étendue de ce royaume: heureuse fituation de sa capitale? II.

293. Fut, vers le milieu du regne de Liouis XIV, au plus haut point de sa grandeur relative, I. 165. Combien les loix criminelles y étolent imparfaites sous les premiers rois, s. s. f. 6, 7. Combien il y faut de voix pour condamner un accusé, IL 7, 8. On y leve mal les impôts sur les boissons (11. 64. On n'y connoît pas affez la bonté du gouvernement des pays d'états, IL 71. Il ne seroit pas avantageux à ce royaume que la noblesse y pût faire le commerce, II. 325 O suiv. A quoi elle doit la constance de sa grandeur, ibid. Quelle y est la fortune & la récompense des magistrats, II. Quelle y et la fortune & la recompenie ues magnitudes, 11.
326, 327. C'est elle qui, avec l'Angleterre & la Hollande, fait tout le commerce de l'Europe, II. 413. Les filles ne peuvent pas y avoir tant de liberté, sur les mariages, qu'elles en ont en Angleterre, III. 11. Nombre de ses habitans sous Charles IX, III. 51. Sa constitution acuelle n'est pas sucarable à la nomulation. favorable à la population , ibid. Comment la religion , du temps de nos peres , y adoucissoit les fureurs de la guerre , IAI. 84. Doit la prospérité à l'exercice des

droits d'amortiflement & d'indemnité, III. 114. droits d'amortifiement & d'indemnité, III. II4. Par que-les loix fut gouvernée pendant la premiere race de fes rois, III. 216, Etoit, dès le temps de l'édit de Piftes, diftinguée en France coutumiere, & en pays de droit écrit, III. 220. Les fiefs, devenus héréditaires, s'y mutiplierent tellement qu'elle fut gouvernée plutôt par la dépendance féodale, que par la dépendance politique, III. 227, 228. Etoit autrefois diffinguée en pays de l'obeffiance - le - roi, & en pays hous Pobéffiance - le - roi, III. 229. Comment le droit romain v diftinguée en pays de l'obésisance - le - roi , & en pays hors l'obésisance - le - roi , III. 299. Comment le droit romain y fut apporté : autorité qu'on lui donna, III. 330 & fuir, On y rendoit autrefois la justice de deux différentes manieres, III. 332. Presque tout le petit peuple y étoit autresois ferf. L'affranchissement des ses serfs est une des sources de nos coutumes . III. 340. On y admet la plupart des loix somaines sur les substitutions , quoique les substitutions eussent, chez les Romains, tout un autre motif que celui qui les a introduites en France , III. 350. La peine contre les faux térnoins y est capitale; elle ne l'est point en Angleterre. Motifs de ces deux loix , III. 354. On y punit le receleur de la même peine que le voleur : cela est injuste, quoique cela stit juste dans la Grece & à Rome , III. 356. Cantés des révolutions dans les richesses de ses rois de la premiere race , III, 381. L'usage , où étoient ses rois de la premiere race , III, 381. L'usage , où étoient ses rois de la premiere race , III, 381. L'usage , où étoient ses rois de la cervitude de la glebe , des siess , III. 392. 393. 293. Comment la nation réforma elle - même le gouvernement sivil, sous Clotaire, IV. 8, 9 & save. Pourquoi sut dévastée eivil, sous Clotaire, IV. 8, 9 & Juro. Pourquoi fut dévastée par les Normands & les Sarrasins, plutôt que l'Allemagne, IV. 95. Pourquoi les filles n'y succedent point à la couronne, & succedent à plusieurs autres couronnes de l'Europe, IV. 103 & suiv. •

Franchise. Dans quel sens est estimée dans une monarchie,

I. 73, 74. François. Pourquoi ont toujours été chasses de l'Italie, I. 321. Leur portrait : leurs manieres ne doivent point être génées par des loix; on generoit leurs vertus, I. 298, 299. II. par des loix; on géneroit leurs vertus, 1. 298, 299. II.

250, 251 E' fuiv. Seroit - il bon de leur donner un esprit
de pédanterie? II. 251. Mauvaise loi maritime des Franeois, III. 182. Origine & révolutions de leurs loix civiles,
III. 205; 213, 214. Comment les loix faliques, ripuares, bourguignones & Wisigothes cesserent d'être en usage
thez les François, III. 237 E' fuiv. Férocité, tant des rois
que des peuples, de la premiere race, IV. 8, 9 E' fuiv.

FRANCOIS I. C'est par une sage imprudence qu'il resuls la
conquête de l'Amérique, II. 418.

France. Leur origine : usage & propriétés des terres, chez eux.

Francs. Leur origine : usage & propriétés des terres , chez eut, avant qu'ils fussent sortis de la Germanie II. 222 & fair Quels étoient leurs biens & l'ordre de leurs succes 229, fions, lorsqu'ils vivoient dans leurs usages, lorsqu'ils eurent fait la conquête des Gaules : causes de ces changemens, IL 224 & surv. En vertu de la loi salique, tous les entans males succedoient, chez eux, à la couronne par portions

**623**3,

egales, II. 231. Pourquoi leurs rois portoient une longue chevelure, II. 232. Pourquoi leurs rois avoient plufieurs femmes, tandis que les sujets n'en avoient qu'une, II. 233. 234. Majorité de leurs rois: elle a varié; pourquoi, II 235. Raifons de l'esprit sanguinaire de leurs rois, II. 241. Affemblées de leur nation, II. 242. N'avoient point de rois dans la Germanie avant la conquête des Gaules, ibid. Avant & après la conquête des Gaules, ils laissoient aux principaux d'entr'eux le droit de délibérer sur les petites choses, principaux d'entr'eux le droit de deliberer jur les petites cnoies, & réfervoient à toute la nation la délibération des chofes impor-tantes, II. 243. N'ont pas pu faire rédiger la loi salique, avant que d'être sortis de la Germanie leur pays, III. 205, 206. Il y en avoit deux tribus; celle des Ripuaires, & celle des Sa-liens: réunies sous Clovés, elles conserverent chacune leurs usages, ibid. Reconquirent la Germanie, après en être sor-tis, III. 206, 207. Prérogatives que la loi salique leur donnoit sur les Romains: tarif de cette différence, III. 213 W suiv. Comment le droit romain se perdit dans le pays de leur domaine, & se conserva chez les Goths, les Bourguignons & les Wisigoths, III. 215, 216 & fuiv. La preuve par le combat étoit en usage chez eux, III. 249. Est - il vrai qu'ils aient occupé toutes les terres de la Gaule, pour en faire des siers? III. 382. Occuperent, dans les Gaules, les pays dont les Wisigoths & les Bourguignons ne s'étoien pas emparés: ils y porterent les mœurs des Germains; de là les fiefs dans ces contrées, III. 383. Ne payoient point de tributs dans les commencemens de la monarchie: les seuls Romains en payoient pour les terres qu'ils possédoient : traits Romains en payoient pour les terres qu'ils possédoient: traits d'histoire & passages qui le prouvent, III. 398 & siev. Quelles étoient les charges des Romains & des Gaulois dans la monarchie françoise, III. 403 & siev. Toutes les preuves qu'emploie Mr. l'abbé Dubos, pour établir que les France n'entrerent point dans les Gaules en conquérans, mais qu'ils y furent appellés par les peuples, sont ridicules, & démenties par l'histoire, III. 474 & siev.

Francs - alleux. Leur origine, III. 419, 420.

Franc-ripusires. Leur loi suit pas à pas la loi salique, II. 229.

Viennent de la Germanie, ibid. En quoi leur loi, & celles des autres peuples barbares différoient de la loi salique. III.

des autres peuples barbares différoient de la loi falique, III.

237 E fair.

Frande. Est occasionnée par les droits excessis sur les marchandies : est pernicieuse à l'état : est la source d'injustices criantes, de est utile aux traitans, II. 65, 66. Comment punie chez le Mogol & au Japon, II. 69.

FREDEGONDE. Pourquoi elle mourut dans son lit, tandis

que Brunchault mourut dans les supplices, IV. 3. Comparée

à Brunehault, IV. 8, 9.
Fred. Ce que fignifie ce mot en langue suédoise, III. 439.

Voyez Fred. Quand on commença à les regler plus par loi coutune que par le texte des loix, III. 233.

Fredum. Comment ce mot, qui fe meuve dans les loix bar-

bares, a été forgé, III. 409. Ce que c'étoit: ce droit est la vraie cause de l'établissement des justices seigneuriales: cas où il étoit exigé: par qui il l'étoit, III. 439, 440 & saire. Sa grandeur se proportionnoit à celle de la protection que recevoit celui qui le payoit, III. 442. Nom que l'on donna à ce droit sous la seconde race, ébid. Ne pouvoit appartemi qu'au feigneur du fief, à l'exclusion même du roi : de - là la justice ne pouvoit appartenir qu'au seigneur du tief, ibid. ET luiv.

Freres. Pourquoi il ne leur est pas permis d'épouser leurs sœurs, III. 157. Peuples chez qui ces mariages étoient autorifés: Pourquoi, III. 160.

Frises Quand, & par qui leurs loix furent rédigées, III. 206, 207. Simplicité de leurs loix : causes de cette simplicité, ibid. Leurs loix criminelles étoient faites sur le même plan que les loix ripuaires, III. 238. Voyez Ripuaires. Tarif de leurs compositions, III. 259.

Frugalité. Dans une démocratie où il n'y a plus de vertu, c'est la frugalité, & non le desir d'avoir, qui passe pour avarice, L 52. Doit être générale dans une démocratie : essets admirables qu'elle y produit, I. 100. Ne doit, dans une démocratie, regner que dans les familles, & non dans l'état, ibid. Comment on en inspire l'amour, I. 101. Ne peut pas regner dans une monarchie, I. 102. Combien est nécessaire dans une démocratie : comment les loix doivent l'y entretenir, I. 108 & suiv.

Funérailles. Platon a fait des loix d'épargne sur les funérailles: Cicéron les a adoptées, III. 115, 116. La religion ne doit

pas encourager les dépenses funéraires, III. 117.

G.

Gabelles. Celles qui sont établies en France sont injustes & functies, II. 65, 66.

Gages de bataille. Quand ils étoient reçus on ne pouvoit faire la

paix sans le consentement du seigneur, III. 268.

Gains nuptiaux. Quels doivent être ceux des femmes, dans les

différens gouvernemens, I. 243, 244.

Galanterie. Dans quel sens est permise dans une monarchie, I. 73. Suites facheuses qu'elle entraine, I. 229. D'où elle tire la source: ce que ce n'est point; ee que c'est: comment s'est accrue, III. 264. Origine de celle de nos chevaliers errans, accrue, III. 264. Origine de celle de nos chevaliers errans, ibid. Pourquoi celle de nos chevaliers ne n'est point introduite à Rome ni dans la Grece, III. 264, 265. grande importance des tournois, ibid. Tira une

Gange. C'eft une doctrine pernicieuse, que celle des Indiens qui croient que les eaux de ce fleuve sanctifient ceux qui meurent sur ses bords, III. 82.

Gantois. Punis pour avoir, mal-à-propos, appet de défaute de

droit le comte de Flandres, III. 294.

Garcons. Sont moins portés pour le mariage que les filles : pourquoi, III. 12. Leur nombre, relatif à celui des filles, infine beaucoup fur la propagation, III. 2.

Gurde

Gardonable. Son origine, IV. 104, 105. Voyez Bailtie.
Gardiens das marner à Athenes, I. 114, 115.—des loix ibid.
Gaules. Pourquoi les vignes y furent arrachées par Domitien, 
& réplantées par Julien, II. 391. Etoient pleines de petits 
peuples, & regorgeoient d'habitans, avant les Romains, III. 
24, 25. Ont été conquiites par des peuples de la Germanie , 
detiquels les François tirent leur origine, III. 376; 383.
Gaule meridianale. Les loix romaines y fubfillerent toujours, 
quoique proferites par les Wifigots, III. 225.
Gauleis. Le commerce corrompit leurs mœurs, II. 300. Quelles étoient leurs charges dans la monarchie des Francs, III. 
403 & Flairu. Ceux qui , fous la domination françoife, étoient

403 & fisiv. Ceux qui , fous la domination françoife , étoient libres, marchoient à la guerre fous les comtes , III. 420 ,

Gazetier eccléfiaftique. Voyez Neuvellisse ecclésiaftique. GENGIS-KAN. S'il ett été chrétien, il n'ent pas été si cruel, III. 66. Pourquoi, approuvant tous les dogmes mahométans, il méprila si fort les mosquées, III. 107. Fait souler l'alcoran aux pieds de se chevaux, ibid. Trouvoit le voyage de la

Mecque absurde, sbid. GELON. Beau traité de paix qu'il fit avec les Carthaginois.

I. 313.

Giner. Comment le peuple a part au gouvernement de cette république, I. 33. Edit par lequel cette république corrige ce qu'il y avoit de vicieux dans son droit politique civil, à l'é-gard de l'isle de Corse, I. 317, 318. Gineve. Belle loi de cette république touchant le commerce,

II. 320.

Gentils-hommes. La destruction des hôpitaux, en Angleterre, les toient en combat judiciaire, III. 468, 469. Comment contre un villain, ibid. Vuidoient leurs différends par la guerre; & leurs guerres se terminoient souvent par combat judiciaire,

GEOFROI, duc de Bretagne. Son affife est la source de la cou-mme de cette province, III. 339.

Germain. C'est d'eux que les Francs tirent leur origine, I. tes, ibid. Les semmes étoient, chez eux, dans une perpé-tuelle tutelle, I. 236. Simplicité singuliere de leurs loix en maiere d'insultes faites tant aux hommes qu'anx semmes: cetthat the timplicité provenoit du climat, II. 110, 111. Ceux qui ont changé de climat, ont changé de loix & de mœurs, itid. Quelle sorte d'esclaves ils avoient, II. 132. Loi civile de ces peuples, qui est la source de ce que nous appellons loi saigue, II. 222 & fisiv. Ce que c'étoit, chez eux, que la maison & la terre de la maison, itid. E' fisiv. Quel étoit leur matien de la terre de la maison, itid. E' fisiv. Quel étoit leur matiens et maison de la terre de la maison, itid. E' fisiv. patrimoine, & pourquoi il n'appartenoit qu'aux mâles, II. 223. Ordre bisarre dans leurs successions : raisons, & source de cette bisarrerie, II. 225, 226 & fuiv. Gradation bisarre Qu'ils mettoient dans leur attachement pour leurs parens, ibid.
Comment punificient l'homicide, II. 227, 228. Etoient le feul peuple barbare où l'on n'ent qu'une femme : les grands Tom. IV.

en avoient plusieurs, II. 233. Austérité de leurs mœurs, II. 234. Ne faisoient aucune affaire publique ni particuliere sans être armés, II. 235. A quel âge, eux & leurs rois, étoient majeurs, II. 236 & saiv. On ne parvenoit, chez eux, à la royauté, qu'après la majorité: inconvéniens qui firent changer cet usage; & de ce changement naquit la distérence entre la tutelle, & la baillie ou garde, II. 238, 239. L'adoption se faisoit, chez eux, par les armes, II. 239, 240. Etoient fort libres: pourquoi, II. 242, 243. Pourquoi le tribunal de Varus leur parut insupportable, II. 243, 244. Combien ils étoient hospitaliers, II. 301. Comment punissoient les crimes. La monnoie, chez eux, devenoient bétail, marchandise ou denrée; & ces choses devenoient monnoie, II. marchandise ou denrée; & ces choses devenoient monnoie, II. 430. N'exposoient point leurs enfans, III. 48. Leurs inimities, quoiqu'heréditaires, n'étoient pas éternelles: les prêtres avoient vraisemblablement beaucoup de part aux réconcilistions, III. 86. Différens caracteres de leur loix, III. 205 suiv. Etoient divisés en plusieurs nations qui n'avoient qu'un même territoire; & chacune de ces nations, quoique confondues, avoient ses loix, III. 211, 212. Avoient l'esprit des loix personnelles, avant leurs conquêtes, & le conserverent après, ibid. Quand rédigerent leurs usages par écrit pour en apres, 1914. Qualiu reingerent teurs utages par evin pour en faire des codes, III. 231, 232. Equifile de leurs mœurs: c'est dans ces mœurs que l'on trouve les raisons de ces preuves que nos peres employoient par le ser ardent, l'eau bouillante & le combat singulier, III. 242, 243 & siev. La façon dont ils terminoient leurs guerres intestines est l'origine du combat judiciaire, ibid. Leurs maximes sur les outrages, III. 261, de la combat judiciaire, ibid. 262. C'étoit chez eux, une grande infamie d'avoir abandonne son bouclier dans le combat, III. 262, 263. C'est d'eux que l'ent fortis les peuples qui conquirent l'empire romain : c'est dans leurs mœurs qu'il faut chercher les sources des loix féodales, III. 376, 377. C'est dans leur façon de se nourrir, dans la variation de leurs possessions, & dans l'usage où étoient les princes de se faire suivre par une troupe de gens attachés à eux, qu'il faut chercher l'origine du vasselage, III, 378, 379 & fuiv. Il y avoit, chez eux, des vaffaux: mais il n'y avoit point de fiels : ou plutôt les fiels étoient des chevaux de bataille, des armes & des repas, III. 380. Leur vie étoit preique toute pastorale : c'est de là que presque toutes les loix barbares roulent sur les troupeaux, III, 383. Il est imposfible d'entrer un peu avant dans notre droit politique, fi l'on ne connoit les loix & les mœurs des Germains: &, pour nous conduire à l'origine des justices feigneuriales, l'auteur entre dans le détail de la nature des compositions qui étoient en usage chez les Germains, & chez les peuples sortis de la Germanie pour conquérir l'empire romain, III. 430 87 furu. Ce qui les a arrachés à l'état de nature où ils sem-bloient être encore du temps de Tacite, III. 432. Pourquoi, étant si pauvres, ils avoient tant de peines pécuniai-res, III. 434. Entendoient, par rendre la justice, prot-ger le coupable contre la vengeance de l'offense, III. 439. Comment punissement les meutres involontaires, III. 440.

C'est dans leurs mœurs qu'il faut chercher la source des maires du palais, & de la foiblesse des rois, IV. 18 Et suivers. Germanie. Est le berceau des Francs, des Francs-ripuaires, & des Saxons, II. 229. Etoit pleine de petits peuples & regorgeoit d'habitans avant les Romains, III. 34. Fut reconquise par les Francs, après qu'ils en surent sortis, III.

205, 206.
Glebe (Servitude de la). Quelle en est, la plupart du temps.
l'origine, III. 378. N'a point été établie par les Francs entrant dans la Gaule, III. 392. Etablie dans la Gaule avent l'arrivée des Bourguignons: conséquences que l'auteur tire de

ce fait, III. 388.

Gloire. Celle du prince est son orgueil: elle ne doit jamais être le motif d'aucune guerre, I. 305.

Gloire ou magnanimité. Il n'y en a ni dans un despote, ni

dans ses sujets , I. 133, 134.

Gnide. Vice dans son gouvernement, I. 359. IL 167.

GONDEBAUD, Loi injuste de ce roi de Bourgogne, III. 137.
Est un de ceux qui recueillit les loix des Bourguignons, III. 207, 208. Caradere de la loi; son objet; pour qui elle sut faite, III. 218. Sa loi subsista long-temps chez les Bourguisons, III. 221. Fameules dipositions de ce prince qui otoient le serment des mains d'un homme qui en vouloit abudoient le terment des mains d'un nomme qui en vouloit aoufer, III. 240, 241. Raison qu'il allegue pour substituer le
combat singulier à la preuve par serment, III. 245. Loi de
ce prince qui perinet aux accusés d'appeller au combat les
témoins que l'on produisoit contr'eux, III. 275.
GONTRAN. Comment adopta Childebert, II. 239.
Goths. Leur exemple, lors de la conquête d'Espagne, prouve
que les esclaves armés ne sont pas si dangereux dans
monarchie. II 226. 127. La vertu faisoir chez eux le

monarchie, II. 136, 137. La vertu faifoit, chez eux, la majorité, II. 237. Comment le droit romain fe conferva dans les pays de leur domination & de celle des Bourguignons, & fe perdit dans le domaine des Francs, III. 215, 216 & fair.

La loi falique ne fut jamais reçue chez eux, III. 219. La prohibition de leurs mariages avec les Romains fut levée par Réceffuinde; pourquoi, III. 224, 225. Perfécutés, dans la Gaule méridionale, par les Sarratins, se retirent en Espagne: effets que cette émigration produisit dans leurs loix, III.

effets que cette emigration produit.

225, 226.

Goul. Se forme, dans une nation, par l'inconstance même de cette nation, II. 253, 254. Naît de la vanité, ibid.

Gouvernemens. Il y en a de trois sortes: quelle est la nature de chacune, II. 21, 22. Exemple d'un pape qui abandonna le gouvernement à un ministre, & trouva que rien n'étoit si aisé que de gouverner, I. 46. Distérence entre sa n aure & son principe, I. 48. Quels en sont les divers principes, ibid. Ce qui le rend imparsait, I. 67. Ne se conserve qu'autant qu'on l'aime, I. 81, 82. Sa corcuption commence presque toujours par oelle des principes.

1, 246.

1. 246 & fuiv. Quelles font les tévolutions qu'il peut effuyer fans inconvénient, I. 259, 260. Suites funcites de la corruption de fon principe, I. 262, 263 & fuév. Quand le principe en est bon, les loix qui semblent le moins conformes aux vraies regles & aux bonnes mœurs, y sont bonnes : exemples, ibid. Le moindre changement dans sa constitution entraîne la ruine des principes, I. 270, 271. Cas où, de libre & de modéré qu'il étoit, il devient militaire, I. 365, 366. & de modéré qu'il étoit , il devient militaire , I. 365 , 366. Liaifon du gouvernement domestique avec le politique, IL 163, 164. Ses maximes gouvernent les hommes concurrement avec le climat, la religion, les loix, &c. de-là naît l'esprit général d'une nation, II. 249, 250. Sa dureté est un obstacle à la propagation, III. 13 & suiv.

Gouvernement d'un seul. Ne dérive point du gouvernement pa-

Gouvernement gethique. Son origine, ses défauts: est la source des ternel, I. 16. bons gouvernemens que nous connoiflons, I. 371.
Gouvernement militaire. Les empereurs qui l'avoient établi, fen-

tant qu'il ne leur étoit pas moins funeîte qu'aux sajets, cher-cherent à le tempérer, I. 201, 202. Gosvernement modéré. Combien est difficile à former, I. 144.

Le tribut qui y est le plus naturel, est l'impôt sur les marchandiles, H. 73. Convent dans les pays formés par l'industrie des hommes, H. 204. Voyez Monarchie. République.

Goeverneurs des previnces remaines. Leur pouvoir, leurs injustices, I. 405 & faiv. GRACCHUS (TIBERIUS). Coup mortel qu'il porte à l'autorité

Grace. On ne peut pas demander, en Perle, celle d'un homme que le roi a une fois condamné, I. 65. Le droit de la faire du senat, I. 401. aux coupables est le plus bel attribut de la souveraineté d'un monarque; il ne doit donc pas être leur juge, I. 177.

Grace (lettre de). Sont un grand reffort dans un gouvernement modéré, I. 204.

Grace (la). L'auteur de l'éfprit des loix étoit-il obligé d'en parler?

D. 136 & fuiv. Graduer. Les deux , dont le juge est obligé-de fe faire affisher

dans les cas qui peuvent mériter une peine afflictive, reprefentent les anciens prud'hommes qu'il étoit obligé de confulter, III. 334.

Grandeur réelle des étais. Pour l'augmenter, il ne faut pas diminuer la grandeur relative . I. 300, 301.

Grandeur relative des états. Pour la conserver, il ne fant pas

écrafer un état voifin qui est dans la décadence, ibid. Leur fituation dans les états despotiques, L 63. Com-

ment doivent être punis dans une monarchie , I. 210. GRAVINA. Comment définit l'état civil, I. 15, 16.

Gravien. Ses fonctions étoient les mêmes que celles du compte

& du centenier, III. 428.

Grece. Combien elle renfermoit de fortes de républiques, I. 11L.
Par quel ulage on y avoit prévenu le luxe des richélès, fi
pernicieux dans les républiques, I. 219. Pourquoi les femmet y étolent fi fages, L. 231. Son gouvernement fédérali

### DES MATLERES 293

est ce qui la sit-fleurir si long-temps, I. 287. Ce qui sut casse de fa perte, I. 290. On n'y pouvoit souffiri le gouvernement. d'un seul, II. 197. Belle description de ses richesses, de son tommerce, de se arrs, de sa réputation, des biens qu'elle recevoit de l'univers, & de seux qu'elle lui faioit, II. 353. 354. Etoit pleine de petits peuples, & regorgeoit d'habitans, avant les Romains, III. 24. Pourquoi la galanterie de cheva-lerie ne s'y est point introduite, III. 264, 265. Sa conditu-tion demandoit que l'on punst ceux qui ne prenoieut pas de parti dans les séditions, III. 345. Vice dans son droit des parti dans les féditions, III. 345. Vice dans son droit des gens: il étoit abominable, & étoit la source de loix abominables: comment il auroit dû être corrigé, III. 346, 347; 360, 361. On n'y punissoit pas le suicide par les mêmes motifs qu'à Rome, III. 351. On y punissoit le receleur comme le voleur: cela étoit juste en Grece; cela est injuste en France.

me le voleur: cela étoit juite en Grece; cein en injuire en France: pourquoi, III 355.

Grec. Différence entre leur pélitique, & celle d'aujourd'htii, I. 51. Combien ont fait d'efforts, pour diriger l'éducation du côté de la vertu, I. 83, 84. Regardoient le commerce comme indigne d'un citoyen. I. 91. La nature de leurs oc, cupations leur rendoit la mulique néceffaire, I. 91, 92. La crainte des Perfes maintint leurs loix, I. 255. Pourquoi fe croyoient libres du temps de Cicéron, I. 338, 339. Quel étoit leur gouvernement dans les temps héroïques, I. 373 & J. f. v. Ne fourent jamais quellé est la vraie fonction du Brince: cette ignorance leur fit chasser tous leurs rois. I. Prince : cette ignorance leur fit chaffer tous leurs rois . I. 375. Ce qu'ils appelloient poiice, tèid. Combien il falloit de voix, chez eux, pour condamner un accufé, II. & D'où venoit leur penchant pour le crime contre nature, II. 18. La trop grande téverité avec laquelle ils punificient les trans occasionna, chez eux, beaucoup de revolutions, II.

36. La lepre leur étoit inconnue, II. 103. Loi sage qu'ils avoient établié en faveur des éclèves, II. 143. Pourquoi leurs navires étoient plus vites que ceux des Indes, II. 346.

347. Leur commerce avant & depuis Alexandre, II. 349 Fluiv. 360 Et saiv. — avant Homere, II. 353. Pourquoi hrent le commèrce des Indes avant les Perfes qui en étoient blien plus à acastés. II. 355 sur leur commèrce des Indes avant les Perfes qui en étoient blien plus à acastés. II. 355 sur leur commèrce des Indes avant les Perfes qui en étoient blien plus à acastés. II. 355 sur leur commèrce avant les perfes qui en étoient les perfes qui en hien plus à portée, II. 355 E fluiv. Leur commerce aux Indes n'étoit pas fi étendu, mais plus facile que le nôtre, II. 366. Leurs colonies, II. 385. Pourquoi effimoient plus se troupes de terre que celles de mer, II. 388. Loi qu'ils impolerent aux Perfes, II. 411. Leurs différentes confitutions fir la propagation, fuivant le plus grand ou le plus petit nombre d'habitans, III. 211 E fluiv. N'auroient pas commis les maffacres & les ravages qu'on leur reproche, s'ils eusent été chésies. III. fent été chrétiens, III. 66. Leurs prêtres d'Appollon jouiffoient d'une paix éternelle : fageffe de ce reglement religieux , III. 84, 85. Comment , dans le temps de leur barbarie , ils employerent la religion pour arrêter les meurtres, III. 87, 88. l'idée des afyles devoit leur venir plus naturellement qu'aux autres peuples: ils restreignirent d'abord l'usage qu'ils en fireut dans de justes bornes ; mais ils les laisserent devenir abusifs & pernicieux, III. 109, 110.

Grees

Grecs du bas empire. Combien étoient idiots, II. 15, 16. GRIMOALD. Ajouta de nouvelles loix à celles des Lombards, HI. 208.

Suctres. Leur religion est favorable à la propagation, III. 44. Leur religion rendit autrefois le royaume de Perse. florissant, parce qu'elle n'est point contemplative : celle de Mahomet l'a détruit, III. 77. Leur religion ne pouvoit convenir que dans la Perfe, III. 98.

la Perfe, III. 98.

Guerre. Quel en est l'objet, I. 15. On ne doit point en entreprendre de lointaines, I. 300. Dans quel cas on a droit de la
faire: d'où dérive ce droit, I. 302 & faire. Donne-t-elle droit
de tuer les captifs? II. 117. C'est le christianisme qui l'a
purgé de presque toutes les cruautés, III. 66. Comment la
religion peut en adoucir les fureurs, III. 84, 85. Etoit souvent terminée par le combat judiciaire, III. 272, 273. Avoit
souvent, autresois, pour motif, la violation du droit politique: comme celles d'aujourd'hui ont pour cause ou pour prétevre celle du droit des gens. III. 211. Tout le monde, du texte celle du droit des gens, III. 291. Tout le monde, du temps de Charlemagne, étoit obligé d'y aller, IV. 86, 87. Guerre civile. N'est pas toujours suivie de revolutions, I. 132.

Celles qui ravagerent les Gaules, après la conquête des barba-

res, font la principale fource de la servitude de la glebe & des fiefs, III. 393 & siv.

Gerre (Etså de). Comment les nations se sont trouvées en étai de guerre, L. 13. Comment les particuliers sont parvenus à être en état de guerre les uns vis-à-vis des autres, I. 14. Est la fource des loix humaines, ibid.

Causes de l'extrême lubricité des femmes de ce pays, Guinée.

II. 167.

Gennafique. Ce que c'étoit ; combien il v en avoit de sortes Pourquoi, de très utiles qu'étoient d'abord ces exercices, il devinrent, dans la suite, funestes aux mœurs, I. 265, 266

#### H.

Plabit de religieuse. Doit-il être un obstacle au mariage d'une femme qui l'a pris tans se confacrer? III. 365.

HANNON. Véritables motifs du resus qu'il vouloit que l'onst d'envoyer du secours à Annibal en Italie, I. 315, 316. Se voyages; ses découvertes sur les côtes de l'Afrique, II. 376. La relation qu'il a donnée de ses voyages est m & Suiv. morceau précieux de l'antiquité. Est-elle fabuleuse? II. 377

HARDUIN. (le pere). Il n'appartient qu'à lui d'exercer un pou-

voir arbitraire sur les faits, III. 401.

Harmonie. Nécessaire entre les loix de la religion, & les loix

civiles du même pays, III. 81.

HEBON, archevêque de Rheims. Son ingratitude envers Loui le débonnaire. Qui étoit cet Hébon, III. 471.

TENRI II. Sa loi, contre les filles qui ne déclarent pas leur groffesse au magistrat, est contraire à la loi naturelle, III. b3.6.

HENRI

HENRI 111. Ses malheurs sont une preuve bien sensible qu'un

prince ne doit jamais infulter ses sujets, 11, 52.
HENRI VIII. roi d'Angleterre. Dut vraisemblablement sa mort HENRI VIII. roi d'Angleterre. Dut vraitemblablement la mort à une loi trop dure qu'il fit publier contre le crime de lese-majesté, 11. 24. Ce fut par le moyen des commissaires qu'il se désit des pairs qui lui déplaisoient, 11. 45. A établi l'esprit d'industrie & de commerce en Angleterre, en y détruilant les monasteres & les hopitaux, 111. 59. En désendant la confrontation l'des témoins avec l'accusé, il sit une loi contraire à la loi naturelle, 111. 135. La loi, par laquelle il condamnoit à mort toute fille qui, ayant eu un mauvais commerce avec quelqu'un, ne le déclaroit pas au roi avant d'épouser son amant, étoit contre la loi naturelle, ibid.

HERCULE. Ses travaux prouvent que la Grece étoit encore barbare, de son temps, 111. 87. Hiedité. La même personne n'en doit pas recueillir deux, dans une démocratie où l'on veut conserver l'égalité, I. 103. Hiréfe. Ce crime doit être puni avec beauconp de circonspec-tion, 11. 14 & fur. Combien ce crime est susceptible de distinctions, 11. 17.

Heritier. Les cadets, chez les Tartares, en quelques diffricts de l'Angleterre, & dans le duché de Rohan, sont héritiers exchrivement aux aînés, ll. 221. Il n'y avoit à Rome que deux sortes d'héritiers: les héritiers siens & les agnats. D'où venoit l'exclusion des cognats, lll. 184 & fuiv. C'êtoit un deshort des cognats au les agnats. deshonneur, à Rome, de mourir sans héritters : pourquoi,

111. 350. Héritiers-fiens. Ce que c'étoit, 111. 184, 185. Dans l'ancienne Rome, ils étoient tous appellés à la succession, males & fe-

melles, 111 185, 186.

Héroisme. Celui des anciens étonne nos petites ames, I. 80. Ecrivent toujours leurs propres actions avec simplicité,

11. 377.

Hitrarchie. Pourquoi Luther la conserva dans sa religion, tandis que Calvin la bannit de la sienne, 111. 70.

Carthaginoit. Ses voyages, ses établis-

HIMILCON; pilote des Carthaginois. Ses voyages, ses établis-semens: se fait échouer, pour ne pas apprendre aux Romains la route d'Angleterre, 11. 382.

Histoire. Les monumens qui nous restent de celle de France , font une mer, & une mer à qui les rivages même manquent, 111. 396, 397. Germe de celle des rois de la premiere racc, 111 381.

111 381. ifforiens. Trahiffent la vérité dans les états libres, comme dans ceux qui ne le font pas, 11. 296. Doivent-ils juger de dans ceux qui ne le font pas, 11. 296. Doivent-ils juger de par ce qu'ils auroient du faire? Historiens. ce que les hommes ont fait, par ce qu'ils auroient du faire? IV. 54. Source d'une erreur dans laquelle sont tombés ceux

de France, 111. 391, 392.
ROBBES. Son erreur sur les premiers sentimens qu'il attribue à l'homme, I. II, 12. Le nouvellifte eccléfiaftique prend pour des preuves d'athéisme les raisonnemens que l'auteur de l'esprit des loix emploie pour détruire le système de Hobbes & celui de Science. & celui de Spinosa, D. 115.

Holande (La). Est une république fédérative; & par-la, regandée en Europe comme éternelle, I. 287, 288. Cette république fédérative est plus parsaite que celle d'Allemagne: en quoi,
I. 290. Comparée, comme république fédérative, avec celle
de Lycie, I. 292. Ce que doivent faire ceux qui y représentent
le peuple, I. 253. Pourquoi n'est pas subjuguée par ses propres armées, I. 367. Pourquoi le gouvernement modéré y
convient mieux qu'un autre, II. 204. Quel est son commerce, II. 303. Dut son commerce à la violence & à la vexation,
II. 306, 307. Fait tel commerce sur lequel elle perd, & qui
ne laisse pas de lui être fort utile, II. 308 & sur. Pourquoi
les vaisseaux n'y sont pas si bons qu'ailleurs, II. 346. Cest
elle qui, avec la France & l'Angleterre, fait tout le commerce de l'Europe, II. 413. C'est elle çui, présentement,
regle le prix du change, II. 445.

Hellandois. Profits qu'ils tirent du privilege exclusif qu'ils oat de commercer au Japon & dans quelques aurres royaumes des Indes, II. 311. Font le commerce fur les erremens des Postugais, II. 408. C'est leur commerce qui a donné quelque prix à la marchandise des Espagnols, II. 419. Voyez Hol-

BOMERE. Quelles étoient de fon temps, les villes les plus riches de la Grece, II. 352. Commerce des Grecs avant lui, II. 352.

Homicide. Comment ce crime etoit puni chez les Germains, II. 227, 228.

Homicides. Doit-il y avoir des afyles pour eux? III. 109.
Hommage.
Leur bonheur comparé avec celui des bêtes, I. 8.
Comme êtres phyfiques, fujets à des loix invariables; comme êtres phyfiques, fujets à des loix invariables; comment rappellés fans ceffe à l'obfervation des loix. Pourquoi. Comment rappellés fans ceffe à l'obfervation des loix, I. 9, 10.
Quels ils feroient dans l'état du pure nature, ibid. Ef faiv.
Par quelles gradations se sont unis en société, I. 10, 11. Leur état relatif à chacun d'eux en particulier, & relatif aux différens peuples quand ils ont été en société, I. 13, 14- Leur situation déplorable & vile, dans les états desportques, I. 62; 64.
Leur vanité augmente à proportion du nombre de ceux qui vivent ensemble, I. 213, 214. Leur penchant à abusser de leur pouvoir. Suites sunestes de cette inclination, I. 34t.
Quelle est la connoissance qui les intéresse le plus, II. 6, 7.
Leurs caracteres & leurs passions dépendent des différens climats: raisons physiques, II. 84 Ef saiv. Plus les causses physiques les portent au repos, plus les causes morales doivent les en éloigner, II. 96, 97. Naissent tous égaux: l'esclavage est donc contre nature, II. 126, 127. Beauté & utilité de leurs ouvrages, II. 206. De leur nombre, dans le rapport avec la maniere dont ils se procurent la substitance. Il 209. Ce qui les gouverne, & ce qui forme l'esprit général qui résulte des choses qui les gouvernent, II. 249. Leur propagation est troublée, en mille manieres, par les passions, par les fantaisses & par le luxe, III. 2. Combien vaut un homme en Angleterre. Il y a des pays où un homme vanies

moins que rien, III. 24. Sont portés à craindre, ou à espérer. Sont fripons en détail ; &, en gros, de très-honnètes gens. Del à le plus ou le moins d'attachement qu'ils ont pour leur religion, III. 105. Aiment, en matiere de religion, tout ce qui suppose de la féverité, III. 111, 112. Ont facrifié leur indépendance naturelle aux loix politiques, & la communauté naturelle des blens aux loix civiles : ce qui en résulte, III. 622, 163 & fier. Il leur est plus aisé d'être extrêmement vertueux, que d'être extrêmement fages, III. 330. Est-ce être sestateur de la religion naturelle, que de dire que l'hom, me pouvoit, à tous les instans, oublier son créateur; & que dieu l'a rappellé à lui par les loix de la religion? D. 131, 132.

Hommes de bien. Ce que c'est: il y en a fort peu dans les monarchies, I. 61.

Hommes libres. Qui on appelloit ainfi, dans les commencemens de la monarchie. Comment & fous qui ils marchoient à la guerre, III. 420.

Hommes qui sont sous la foi du roi. C'est ainsi que la loi salique désigne ceux que nous appellons aujourd'hui vassaux,

III. 417.

Hongrie. La noblesse de ce royaume a soutenu la maison d'Autiche qui avoit travaillé sans cesse à l'opprimer, I. 161. Quelle forte d'esclavage y est établi, II. 131. Ses mines sont utiles, parce qu'elles ne sont pas abondantes, II. 319. Honnétes gens. Ceux qu'on nomme ainsi tiennent moins aux bon-

nes maxinges que le peuple, I. 95.
Honnête homme. Le cardinal de Richelieu l'exclud de l'adminis-

tration des affaires, dans une monarchie, I. 58. Ce qu'on entend par ce mot, dans une monarchie, I. 75.

tend par ce mot, dans une monarchie, 1. 75. Homeus. Ce que e'fet: it jeint lieu de la vertu dans les monarchies, I. 59, 60 Est estentiellement placé dans l'état monarchieue, ibid. Estes admirables qu'il produit dans une monarchieue, ibid. Estes estente que s'il toit véritable, I. 69, 60. M'est point le principe des états despotiques, I. 61, 62. Quoique dependant de son propre caprice, il a des regles fixes, dont il ne peut jamais s'écarter, I. 61. Est tellement intennu dans ses états despotiques, que souvent il n'y a pas de mot pour Perprimer, ibid. Seroit dangereux dans un état despotique, ibid. Met des bornes à la puissance du monarque, I. 66, 67. C'est dans le monde, & non au collège, que son en apprend les principes, I. 72. C'est lui qui fixe la qualité des actions, dans une monarchie, I. 73. Dirige toutes les actions, & toutes les sacons de penser, dans une monarchie, I. 75, 76. Empêche Crillon & Dorte d'obéir à des ordres injustes du monarque, I. 76. C'est lui qui conduit les nobles a la guerre; c'est lui qui la leur fait quitter, I. 77. Quelles en sant les principales regles, I. 77, 78. Ses loix ont plus de force, dans une monarchie, que les loix positives, ibid. Bisarrerie de l'honneur, I. 75, 156. Tient lieu de censeure, dans une monarchie, I. 162. Voyez Peins s'honneur.

Monneurs. C'est ainfi que l'on a nommé quelquesois les fiess: 111. 224.

Honorifiques. Voyez Droits benerifiques.

HONÓRIUS. ONÓRIUS. Cé qu'il penfoit des paroles criminelles, 11. 28. Mauvaise loi de ce prince, 111. 364.

Monte. Prévient plus de crimes que les peines atroces, I. 190 & Punit plus le pere d'un enfant condamné au supplice, & wice versa, que toute autre peine, I. 209.

MOPITAL (Le chancelier DE L'). Erreur dans laquelle il est tombé, 111. 368.

Moritaux. Dans quelles circonstances ils sont utiles, usage qu'on en doit faire, 111. 56 & faire. La richesse d'un état n'empèche pas qu'ils ne soient nécessaires, 111. 58. Sont pernicieux dans un état pauvre, 111. 58, 59. Leurs destruction en Apgleterre à contribué à y établir l'esprit de commerce & d'industrie, ibid. Mettent à Rome, tout le monde à son aise, excepté ceux qui ont de l'industrie, qui cultivent les arts & les terres, ou qui font le commerce, ibid. HORTENSIUS. Emprunta la femme de Caton,

111: 170. Holpitalité. C'est le commerce qui l'a bannie, 11. 301. Jusqu'à

quel point observée par les Germains. ibid.

HUGUES - CAPET. Son avenement à la couronne fut un plus grand changement, que celui de Pépin, IV. 55. Comment la couronne de France passa dans sa maison, IV.-96 & fuiv. Humeur Sociable. Ses effets, 11. 252.

#### Ľ.

JACQUES I. Pourquoi fit des loix somptuaires en Arragon. Quelles elles furent, I. 223.

JACQUES I l. roi de Majorque. Paroft être le premier qui sit crée une partie publique, 111. 315.

Jalousse. Il y en a deux fortes; l'une de passion; l'autre de coutume, de mœurs, ou de loix; leur nature; leurs effets,

Il. 170.

Janicule. Voyez Ment Janicule.

Jajon. Les loix y font impuissantes, parce qu'elles sont trop séveres, I. 193 & fuiv. Exemple des loix arroces de cet empire, 11. 35. Pourquoi la fraude y est un crime capital, 11. 69. Est tirannité par les loix, 11. 249. Pertes que lui eause, sur son commerce, le privilege exclusif qu'il a accordé ...... Il allandois & aux Chinois, 11. 311. Pourquoi le commerce de la contra d merce lui est utile, 11. 330. Quoiqu'un homme y air pluseurs femmes, il n'y a que les enfans d'une seule qui soient légitimes, 111. 6. Il y nait plus de filles que de garçons; il doit donc être plus peuplé que l'Europe, 111. 15. Cause physique de la grande population de cet empire, 11. 15. (7). C'est parce que la religion dominante, dans cet impire, n'a presque point de dogmes & qu'elle ne présente aucun avenir, que les loix y font li féveres & si féverement exécutées, 111 So. Il y a toujours, dans fon fein, un commerce que la mierre ne ruine pas, 111. 85. Pourquoi les religions étrangé " wes c'y font établies avec tant de facilité 111 104. Lors de

la persécution du christianisme, on s'y révolta plus contre la cruauté des supplices, que contre la durée de peines, 111. 122. On y est autant autorisé à faire mourir les chrétiens à petit feu, que l'inquisition à faire brûler les Juiss, 11 l. 122, 123. C'est l'atrocité du caractere des peuples, & la soumisfion rigoureuse que le prince exige à ses volontés, qui rendent la religion chrétienne si odieuse dans ce pays, 111. 128. On

rengion chrenenne i odieuie dans ce pays, 111. 128. On "y dispute jamais sur la religion. Toutes hors celle des chrétiens, y sont indifférentes, 111. 129.

Jéponés. Leur caractère bisarre & atroce. Quelles loix il auroit fallu leur donner, I. 193 & faiv. Exemple de la cruauté de ce peuple, I. 196, 197. Ont des supplices qui sont frémir la pudeur & la nature, 11. 31. L'acrocité de leur caractère est la cause de la rigueur de leurs loix. Détail abrêgé de ces loix. 11 112. Conséquences supplies qu'ils tirent du description. loix, 11. 112. Conféquences funestes qu'ils tirent du dogme de l'immortalité de l'ame, 111. 90. Tirent leur origine des Tartares. Pourquoi sont tolérans en fait de religion, 111. 107.

Voyez Japan.

Jazarte. Pourquoi, ce fleuve ne va plus jusqu'à la mer, 11. 341.

Jazarte. Alexandre les avoit il tous lubjugées? 11. 357.

Mypophages. Alexandre les avoit il tous lubjugées? 11. 357. Meldirie. Nous y sommes fort portés; mais nous n'y sommes point attachés, 111. 101. Est-il vrai que l'auteur ait dit que c'est par orgueil que les hommes l'ont quittée? D. 167,-

Jésutes. Leur ambition: leur éloge, par rapport au Paraguay, I. 85, 86.

Jas de fief. Origine de cet usage , IV. 102, 103. Ignorance. Dans les fiecles où elle regne, l'abrégé d'un ouvrage fait tomber l'ouvrage même, 111, 231.

Ignominie. Etoit à Lacédémone le plus grand des malheurs, 111. 351.

Illusion. Est utile en matiere d'impôts. Moyens de l'entretenir ,

11. 64, 65 & suiv. llotes. Condamnés, chez les Lacédémoniens, à l'agriculture, comme à une profession servile, I. 90.

Ilatie. Ce que c'est: elle est contre la nature des choses, 11. 131, 132.

Immortalité de l'ame. Ce dogme est utile ou funeste à la société, ielon les conféquences que l'on en tire, 111. 89, 90. Ce dogme se divise en trois branches, 11 l. 90, 91.

eccléfiastiques de rendre la justice dans leur territoire, 11 l.

446, 447. Comment, & par qui deivent être regles dans un tat libre, L. 364, 365. Peuvent être mis sur les per-fonnes, sur les terres, ou sur les marchandises, ou sur deux de ces choses, ou sur les trois à la fois. Proportions qu'il fant garder dans tous ces cus, 11. 62 et fuiv. On-peut les rendre moins onéreux, en faisant illusion à celui qui les paie : comment on conserve cette illusion, 11, 64 Doivent être proportionnés à la valeur intrinfeque de la marchandise sur la quelle on les leve, 11. 65, 66. Celm fur le fel est injuste & funeste en France, 11. 66, 67. Ceux qui N 6

qui mettent le peuple dans l'occasion de faire la frande enrichiffent le traitant, qui vexe le peuple, & ruine l'état, IL.

66. Ceux qui se perçoivent sur les différentes clauses des contrats civils sont sunches au peuple, & ne sont utiles qu'aux traitans. Ce qu'on y pourroit substituer, IL. 67. L'impôt par tête est plus naturel à la servitude: celui sur la marchandise est plus naturel à la servitude: celui sur la marchandise est plus naturel à la liberté, IL. 72 & sisso. Pour quoi les Anglois en supportent de si énormes, II. 285, 286. C'est une absurdité que de dire que, plus on est chargé d'impôts, plus on se met en état de les payer, III. 14.

Impuissance. Au bout de quel temps on doit permetre à une femme de répudier son mariage, III. 366.

Impureté. Comment ce crime doit être puni. Dans quelle claffe

il doit être rangé, IL. 11, 12.

Incefe. Raifons de l'horreur que cause ce crime, dans ses disserens dégrés, à tous les peuples, III. 155 & faire.

Incidens. Ceux des procès, tant civils que criminels, se décidoient

par la voie du combat judiciaire , III. 257 & fuev. Incontinence. Ne fuit pas les loix de la Nature : elle les viole.

II. 169.

Incontinence publique. Est une suite du luxe, I. 240.
Indemnité. Est due aux particuliers, quand on prend sur leurs fonds pour bâtir un édifice public ou pour faire un grand chemin , III. 165, 166. Indemnité (droit d'). S

Son utilité. La France lui doit une partie de sa prospérité : il faudroit encore y augmenter ce droit.

III. 114. Indes. On s'y trouve très-bien du gouvernement des femmes. Cas où on leur défere la couronne, à l'exclusion des hommes, 244. Pourquoi les derviches y sont en si grand nombre, II.
 Extrême lubricité des femmes indiennes. Causes de ce 97. Extrême lubricité des femmes indiennes. Caules de ce défordre, II. 166, 167. Caractère des différens peuples indiens, II. 255, 256. Pourquei on n'y a jamais commercé, & on n'y commercera jamais qu'avec de l'argent, II. 333. Thirv. 344, 345. Comment, & par où le commerce s'y faitoit autrefois, II. 333, 334. Thirv. Pourquoi les navises indiens étoient moins vites que ceux des Grees & des Bomains, II, 346, 347. Comment, & par où on y faitoit le commerce après Alexandre, II. 365. Thirv. 396. Thirv. Les anciens les croyoient jointes à l'Afrique par une autre des Indes que comme fart. Les antiens ses troyosent jointes a l'Airique par une terre inconnue, & nè regardoient la mer des Indes que comme un lac, II. 374, 375. Leur commerce avec les Romains étoibil avantageux? II. 394 & faix. Projets propolés par Pauteur, fur le commerce qu'on y pourroit faire, II. 421, 422, 61 en y établifibir une religion, il faudroit, quant au nombre des fêtes, se conformer au climat, III. 95. Le dogme de la métemplycose y est utile: raisons physiques, III. 95, 96. Présentes de la raisition de ce nave qu'un pouvroiner par être ceptes de la religion de ce pays, qui ne pourroient pas être exécutés ailleurs, III. 99, 100. Jaloufie que l'on y a pour fa eafte. Quels y font les fisceesseurs à la couronne, III. 143, 144. Pourquoi les mariages entre beau - frere & belle - fœur y sont permis, III. 162. De ce que les femmes s'y brûlent, s'enfuit il qu'il n'y ait pas de douteur dans le caraftere des Indiens? B. 160;

Indiens. Raisons physiques de la force & de la foiblesse qui se trouvent tout à la fois dans le caractere de ces peuples, IL 92, 93. Font confifter le fouverain bien dans le repos: rai-ions physiques de ce système. Les législateurs le doivent combattre, en y établissant des loix toutes pratiques; II. 95, 96. La douceur de leur caractere a produit la douceur de leurs loix. Détail de quelques unes de ces loix: conféquences qui resultent de cette douceur pour leurs mariages, II. 113; III. 162. La croyance où ils sont que les eaux du Gange fanctifient ceux-qui meurent fur ses boids, eft très-Gange tanctinent ceux-qui meutent du les volus, en ues-permicieuse, III. 82, 83. Leur système sur l'imm.rtalité de l'ame. Ce système est cause qu'il n'y a, chez eux, que les inno-cens qui soussient une mort violente, III. 91 & fur. Leur religion est mauvaise, en ce qu'elle inspire de l'horreur aux castes les unes pour les autres; & qu'il y a tel Indien qui se croiroit déshonoré, s'il mangeoit avec son roi, ibid. Raison singuliere qui leur fait détester les mahométans, ibid. Ceux des pays froids ont moins de divertissemens que les autres: railons phyliques, III. 94, 95.

Indus. Comment les anciens ont fait ulage de ce fleuve, pour le commerce, II. 355 & faire.

Industric. Moyens de l'encourager, II. 99. Celle d'une nation

vient de sa vanité, II. 254, 255.

Quand commencerent à devenir secrettes, III. Informations. 307.

Ingenw. Quelles femmes pouvoient épouser à Rome, III. 38. Drives. Celles qui sont dans les livres ne font nulle impression fur les gens sages; & prouvent seulement que celui qui les a écrites fait dire des injures, D. 128, 129.
Inquifiteurs. Perfécutent les Juiss plutôt comme leurs propres

ennemis, que comme ennemis de la religion, III. 127. Vo-

yez Inquistion.

I 3 S I.

Inquisition. A tort de se plaindre de ce qu'au Japon on fait mogrir les chrétiens à petit seu, III. 123. Son injuste cruan-té démontrée dans des remontrances adressées aux inquisiteurs te cernontree cans ces remontrances adreffées aux inquisiteurs-d'Espagne & de Portugal, ibid. E' fuiv. Ne doit pas faire brâler les Juifa, paree qu'ils suivent une religion qui leur à été inspirée par leurs peres, que toutes les loix les obligent de re-garder comme des dieux sur la terre, ibid. En voulant éta-blir la religion chrétienne par le seu, elle lui a ôté l'avantage qu'elle a sur le mahométisme, qui s'est établi par le ser, III. 124, 125. Fait jouer aux chrétiens le rôle des Dioclétieus; de aux Juis celui des chrétiens III. 105, 105. aux Juifs celui des chrétiens , III. 125 , 126. Est contraire 🛔 la religion de J. C. & l'humanité, & à la justice, ibid. Il semble qu'elle veut eacher la vérité, en la proposant par des supplices, ibid. Ne doit pas faire bruler les Juifs, parce qu'ils no veulent pas feindre une abjuration . & profaner nos mysteres . ibid. Ne doit pas faire mourir les Juifs , parce qu'ils prosessement

une religion que dieu leur a donnée, & qu'ils croient qu'il leur donne encore, III. 125, 126. Deshonore un siecle éclairé comme le nôtre, & le fera placer, par la postérité, au nom-bre des siecles barbares, III. 127. Par qui, comment éta-blie: ce tribunal est insupportable dans toutes sortes de gouvernemens, III. 151. Abus injuste de ce tribunal, ibid. Ses loix ont toutes été tirées de celles des Wisigoths, que le clergé avoit rédigées, & que les moines n'ont fait que copier, III. 210.
Infinuations. Le droit d'infinuation est funeste aux peuples, &

n'est utile qu'aux traitans, II. 66.
Institutes. Celles de Justinien donnent une fausse origine de

l'esclavage, II. 117 & surv. Institutions. Regles que doivent se prescrire ceux qui en voudront faire de nouvelles, I. 86, 87. Il y a des cas où les institutions singulieres peuvent être bonnes, I. 87, 88. Insulaires. Voyez Isles.

District. Un monarque doit toujours s'en abstenir: preuves par faits, II. 51, 52.

Insurection. Ce que c'étoit, & quel avantage en retiroient les Crétois, I. 263, 264. On s'en sert, en Pologne, avec bien moins d'avantage, que l'on ne faisoit en Créte, ibid. El Juiv.

Intreis. Dans quel cas l'état peut diminuer ceux de l'argent qu'il a emprunté: ulage qu'il doit faire du profit de cette diminution, II. 472 & fair. Il est juste que l'argent prêté en produile: si l'intérêt est trop fort, il ruine le commerce; s'il est trop foible, s'il n'est pas du - tout permis, l'active c'introduit. El le commerce est encore reiné II 475 sure s'introduit, & le commerce est encore ruiné, II. 475 fuiv. Pourquoi les intérêts maritimes sont plus forts que les autres, II. 476, 477. De ceux qui sont stipulés par contrat, II. 477, 478 & suiv. Voyez Usure.

Interpritations des loix. Dans quel gouvernement peut être laissée

aux juges, & dans quel gouvernement elle doit leur être

interdite, I. 171.

Intolérance morale. Ce dogme donne beaucoup d'attachement pour une religion qui l'enseigne, III. 101, 102.

In trufte. Explication de cette expression mal entendue par messieurs Bignon & Ducange, 111, 451.

Irlande. Les moyens qu'on y a employés, pour l'établissement d'une manufacture, devroient servir de modele à tous les autres peuples pour encourager l'industrie, 11. 99. Etat dans lequel l'Angleterre la contient, 1l. 289, 290.
ISAAC L'ANGE, empereur. Outra la clémence, L 211,
ISIS. C'étoit en fon honneur que les Egyptiens épousoient

leurs sœurs , 111. 159.

Ides. Les peuples qui les habitent sont plus portés à la liber-

té que ceux du continent, 11. 204.

Italie. Sa situation, vers le milieu du regne de Louis XIV. contribua à la grandeur relative de la France, I. 300. Il y a moins de liberté, dans ses républiques, que dans nos mo-narchies: pourquoi, I. 347. La multitude des moines y vient de la nature du climat: comment on devroit arrêter les progres d'un mal si pernicieux, 11, 97. La lepre y étoit avan:

les croilades: comment elle s'y étoit communiquée; comment on n'y en arrêta les progrès, II. 103, 104. Pourquoi les navires n'y font pas si dons qu'ailleurs, 11. 346. Son commerce fut ruiné par la découverte du cap de Bonne Esperanmerce hit ruine par la decouverte du cap de Bonne Laperame e, 11. 407. Loi contraire au bien du commerce, dans quelques états d'Italie, 11. 468. La liberté fans bornes qu'y ont les enfans de se marier à leur goût, y est moins raisonable qu'ailleurs, III. 11. Etoit pleine de petits peuples, & regorgeoit d'habitans, avant les Romains, 111. 24. Les hommes & les femmes y sont plutôt stériles que dans le mord, III. 37. L'usage de l'écriture s'y conserva, malgré la barbarie qui le sit perdre par tout ailleurs: s'est ce qui emache les consumes de prévaloir sur les loix romaines dans barbarie qui le fit perdre par tout ailleurs: s'est ce qui empêcha les coutumes de prévaloir sur les loix romaines dans les pays de droit écrit, 11. 232. L'usage du combat judiciaire y fut porté par les Lombards, 111. 253. On y suivit le code de Justinien, dès qu'il sur tertouvé, III. 330, 331. Pourquoi les loix féodales sont différentes de celles de France, 111. 394. Juges. La corruption du principe du gouvernement, à Rome, empêcha d'en trouver, dans aucun corps, qui fussen interpres, I. 267 & Suiv. 393, 394 & Suiv. De quel corps doivent étre pris dans un état libre, I. 349. Doivent, dans un état libre, I. 349. Doivent, dans un état libre, I. 349. Doivent, dans un état libre, I. 349. un état libre, être de la condition de l'accusé, I. 350. Ne doivent point, dans un état libre, avoir le droit de faire emprisonner un citoyen qui peut répondre de sa personne : ex-ception, I. ibid. 252. Se battoient, au commencement de ception, 1. 1992. 252. Se Dattolent, an commencement de la troilieme race, contre ceux qui ne s'étoient pas soumis à leurs ordonnances, 111. 258, 259. Terminoient les accusa-tions intentées devant eux, en ordonnant aux parties de se battre, 111. 260. Quand commencerent à juger feuls, contre l'usage constamment observé dans la monarchie, III, 333, 334. N'avoient, autrefois, d'autre moyen de connoître la vérité, tant dans le droit que dans le fait, que par la voie des enquêtes: comment on a suppléé à une voie si peu sure, III. 337, 338. Etoient les mêmes personnes que les rathim-burges & les échevins, 111. 428. Juges de la quession. Ce que c'étoit à Rome, & par qui ils étoient nommés, I. 399. Juges reyaux. Ne pouvoient autrefois entrer dans aucun fief, pour y faire aucunes fonctions, III. 443, 444.

Jugemens. Comment fe proponçoient à Rome, I. 172. Comment se prononcent en Angleterre, ibid. Manieres dont ils

ment le prononcent en Angleterre, ibid. Manieres dont ils fe forment dans les différens gouvernemens, ibid. E suiv. Ceux qui sont rendus par le prince sont une source d'abus, I. 179. Ne doivent être, dans un état libre, qu'un texte précis de la loi: inconvéniens des jugemens arbitraires, I. 350, 351. Détail des différentes especes de jugemens qui étoient en usage à Rome, I. 393, 394 E suiv. Ce que c'étoit que fausser le jugement, 111. 279 E suiv. En cas de partage, on prononçoit autrefois pour l'accusé, ou pour le déstieur, ou pour le désendeur, III. 283. Quelle en étoit la sormule, dans les commencemens de la monarchie, 111. 428. E suiv. Ne pouvoient jamais, dans les commencemens de la monarchie, être rendus par un homme seul, ibid.

Jugeneut de la creix. Etabli par Charlemague, limité par Louis le débonnaire, & aboli par Lothaire, III. 255, 256. Juger. C'étoit, dans les mœurs de nos peres, la même chose

que combattre, III. 284.

que comoatre, 111. 284.

Juger (Puissance de). A qui doit être confiée dans un état libre,

1. 349, 350. Comment peut être adoucie, ibid. Et suiv. Dans
quel cas peut être unie au pouvoir législait, I. 370 Et suiv.

Juss (anciens). Loi qui maintenoit l'égalité entr'eux, I. 104.

Quel étoit l'objet de leurs loix, I. 342. Leurs loix suir la

lepre étoient tirées de la pratique des Egyptiens, II. 103.

Leurs loix sur la lepre auroient dû nous servir de modele pour arrêter la communication du mal vénérieu, II. 105. La férocité de leur caractere a quelquefois obligé Moife de s'écarter, dans ses loix, de la loi naturelle, II. 143. Comment ceux qui avoient plusieurs femmes devoient se comporter avec elles, qui avoient plutieurs remmes devoient le comporter avec elles, II. 161. Etendue & durée de leur commerce, II. 343, 344. Leur religion encourageoit la propagation, III. 44. Pourquoi mirent leurs afyles dans des villes, plutôt que dans leur tabernacles ou dans leur temple, III. 102. Dourquoi avoient confacté une certaine famille au facerdoce, III. 171. Ce fut une stupidité, de leur part, de ne pas vouloir se désendre, contre leurs ennemis, le jour du fabbat, III. 145.

Justi (mederna). Challès de France sous un saux prétexte, souloir le baire availleur.

de sur la haine publique, II. 16. Pourquoi ont fait seuls le commerce en Europe dans les temps de barbarie : traitemens injustes & cruels qu'ils ont essuyés: sont inventeurs des lettres de change, II. 403, 404. L'ordonnance qui en 1745. les chaffoit de Moscovie, prouve que cet Etat ne peut cesser d'être despotique, II. 467. Pourquoi sont si attachés à leur religion, III. 104. Réfutation du raisonnement qu'ils emploient pour perfister dans leur aveuglement, IIL 123, 324. L'inquisition commet une très-grande injustice, en les persécutant, ibid. & suiv. Les inquisiteurs les persécutent plutôt comme leurs propres ennemis, que comme ennemis de la re-ligion, III. 127. La Gaule méridionale étoit regardée comme leur profitibule : leur puissance empécha les loix des Wisigoths de s'y établir, III. 225, 226. Traités cruellement par les Wisigoths, III. 371.

Julia (la loi). Avoit rendu le crime de lese-majesté Arbitraire,

JULIEM Paposat. Par une fausse combination, causa une affreuse samme à Antioche, II. 439. On peut, sans se rendre complice de son apostaie, le regarder comme le prince le complice de son apostaie, le regarder comme le prince le complice de son apostaie. plus digne de gouverner les hommes, III. 75, 76. A quel motif il attribue la conversion de Constantin, III. 78.

PULLEN (le comte). Son exemple prouve qu'un prince ne doit jamais insulter ses sujets, II. 52. Pourquoi entreprit de perdre

fa patrie & fon roi , Il. 112.

Jurisconsultes romains.

Jurisconsultes romains. Se sont trompés sur l'origine de l'escla-vage, II. 116. 5° suiv. Juristission civile. C'étoit une des maximes sondamentales de la monarchie françoise, que cette jurisdiction résidoit toujours fur la même tête que la puissance militaire; & c'est

dans ce double service que l'auteur trouve l'origine des justi-

burifdiction eccléfiafrique. Nécessaire dans une monarchie, I. 40. Nous sommes redevables de son établissement aux idées de constantin sur la persection, III. 43. Ses entreprises sur la jurisdiction laie, III. 326, 327. Flux & restux de la jurisdiction ecclésastique, & de la jurisdiction laie, III. 327, 328 & Suiv.

Iurisdiction laie Voyez Jurisdiction ecclésiaftique.

Jurisdiction royale. Comment elle recula les bornes de la ju-

parifaction rejute. Comment ene recuia les nomes de la ju-rifaition eccléfiafique, & de celle des feigneurs: biens que caufa cette révolution, III. 328. Jurifprudence. Caufes de fes variations dans une monarchie : in-conveniens de ces variations : remedes, I. 165, 166. Eff-ce cette science, ou la théologie, qu'il faut traiter dans les li-

vres de jurisprudence? D. 164, 165.

Jurisprudence française. Consistoit toute en procédés, au commencement de la troisieme race, III. 257, 258. Quelle étoit celle du combat judiciaire, III. 266 & fuiv. Varioit, du temps de faint Louis, selon la différente nature des tributents. temps de laint Louis, telon la différente nature des tribu-mans, III. 295 & fisire. Comment on en conservoit la mé-moire, du temps où l'écriture n'étoit point en ulage, III. 306. Comment saint Louis en introdussir une uniforme par tout le royaume, III. 323 & fisire. Lorsqu'elle com-mença à devenir un art, les seigneurs perdirent l'ulage d'as-fembler leurs pairs, pour juger, III. 332. Pourquoi l'au-teur n'est pas entré dans le détail des changemens insensibles qui en ont formé le corps, III. 341, 342. Jurisprudence romaine. Laquelle, de celle de la république ou

de celle des empereurs, étoit en ulage en France, du temps de faint Louis, III. 321.

de faint Lons, III. 321.

Jufice. Ses rapports font antérieurs aux loix, I. 6. Il ne doit
jamais être permis de se la faire foi-même, I. 33, 34. Les
sultans ae l'exercent qu'en l'outrant, III. 181. Précaution
que doivent prendre les loix qui permettent de se la faire
soi-même, III. 362. Nos peres entendoient, par rendre
la justice, protéger le coupable contre la vengeance de l'offense, III. 439, 440. Ce que nos peres appelloient rendre la
suffice, ce droit un pouvoit appartain politique de le contre la justice : ce droit ne pouvoit appartenir qu'à celui qui avoit le fief, à l'exclusion même du roi : Pourquoi , III. 442. Justice divine. A deux pattes avec les hommes , III. 152.

Julice bumaine N'a qu'un patte avec les hommes, ibid.

Julice feigneuriales. Sont nécessaires dans une monarchie, L.

39, 40. De qui ces tribunaux étoient composés, comment on appelloit des jugemens qui s'y rendoient, III. 278 & fuiv. De quelque qualité que fuffent les feigneurs ils jugeoient en dernier reffort, fous la feconde race, toutes les matieres qui étoient de leur compétence : quelle étoit cette compétence, III. 287. Ne ressortifient point aux missi dominici, III. 288. Pourquoi n'avoient pas toutes, du temps de faint Louis, la même jurisprudence, III. 299. 300. L'auteur en trouve l'origine dans le double service dont les vassaux étoient tenus dans les commencemens de la molecular de la narchie.

narchie, III. 425 & fuiv. L'auteur, pour nous conduire, comme par la main, à leur origine entre dans le détail de la nature de celles qui étoient en usage chez les Germains, chez les peuples sortis de la Germaine pour conquerir l'empire romain, ibid. & fuiv. Ce qu'on appelloit ains, du temps de nos peres, 111. 438 & fuiv. D'où vient le principe qui dit qu'elles sont patrimoniales en France, III. 443, 444. Ne tirent point leur origine des affranchissemens que les rois & les seigneurs firent de leurs ferfs, ni de l'usapation des seigneurs lur les droits de la couronne: preuves. III. 444 & fuiv. 449 & fuiv. Comment, & dans que temps, les églises commencerent à en possèder, III. 446 & fuiv. Etoient établies avant la fin de la seconde race, III. 449. & fuiv. Où trouve-t-on la preuve, au désaut des contrats originaires de concession, qu'elles étoient originairement attachées aux siess? 111. 453, 454.

JUSTINIEN. Maux qu'il causa à l'empire, en faisant la fonction de juge, I. 180. Pourquoi le tribunal qu'il établit chez les Laziens leur parut insupportable, Il. 246. Coup qu'il porta à la propagation, III. 45. A-t-il raison d'appeller barbare le droit qu'ent les mâles de succéder, au prépuête des filles? III. 140. Et fair. En permettant au mari de reprendre sa femme, condamnée pour adultere, songea plus à la religion qu'à la pureté des mœurs, III. 148, Avoit trop en vue l'indissolubilité du mariage, en abrogeant une loi de Constantin touchant celui de semmes qui se remarient pendant l'absence de leur mari, dont elles n'ont point de nouvelles, III. 148, 149. En permettant le divorce, pour entrer en religion, s'éloignoit entierement des principes des loix civiles, ibid. S'est trompé sur la nature de testamens per as Et libram, III. 189. Contre l'esprit de toutes les anciennes loix, accorda aux meres la succession de leurs enfans, III. 203. Ota jusqu'au moindre vestige du droit ancien touchant les successions: il crut suivre la nature, & se trompa, en écartant ce qu'il appella les embarras de l'ancienne jurisprudence, III. 204. "Temps de la publication de son code, III. 330. Comment son droit sut apporté en France: autorité su'on lui attribua dans les differentes provinces, ibid. Et suiv. Epoques de la découverte de son digeste: ce qui en résulta: changemens qu'il opéra dan les tribunaux, ibid. Loi inutile de ce prince, 111. 362. Sa compilation n'est pas saite avec asse affez de choix, 111. 372.

K.

K.An des Tartares. Comment il est proclamé: ce qu'il devient, quand il est vaincu, II. 218. Kur. C'est le seul fleuve, en Perse, qui soit navigable, III. 28.

L. Acédémone. Sur quel original les loix de cette république avoient été copiées, I. 83. La fagesse de se loix la mit en état de résister aux Macédoniens plus long temps que les autres villes de la Grece, I. 84. On y pouvoit épouler sa seu rutérine, & non sa sœur consanguine, I. 105. Tous les vieillards y étoient censeurs, I. 114. Différence essentielle entre cette république & celle d'Athenes, quant à la subordination aux magistrats, I. 116. Les éphores y maintenoient tous les états dans l'égalité, I. 126. Vice esfentiel dans la constitution de cette république, I. 171. Ne substitut long temps, que parce qu'elle n'étendit point son territoire, I. 273. Quel étoit l'objet de son gouvernement, I. 342. C'étoit une république que les anciens prenoient pour une monarchie I. 372, 373. C'est le seul état où pour une monarchie I. 372, 373. C'est le seul état où deux rois aient été supportables, ibid. Excès de liberté, & deux rois aient ete tupportables, total. Exces de inberte, de d'éclavage en même temps, dans cette république, I. 407. Pourquoi les efclaves y ébranlerent le gouvernement, II. 139. Etat injufte & cruel des efclaves dans cette république, I. 144. Pourquoi l'arifbocratie s'y établit plutôt qu'à Athenes, 11. 197. Les mœurs y donnoient le ton, 11. 249. Les magistrats seuls y regloient les mariages, 111. 10. Les ordres du magistrat y étoient totalement abfolus, 111. 372. L'ignominie y étoit le plus grand des malheurs, & la foibesse de la plus grand des crimes, this. On y exercoit les enbesses de la contraction des crimes, this. bleffe le plus grand des crimes, thid. On y exerçoit les enfans au larcin; & l'on né puniffoit que ceux qui se laissoient furprendre en flagrant délit, 111. 358, 359. Ses usages sur le vol avoient été tirés de Crete; & furent la source des loix romaines fur la même matiere, ibid. & Suiv. Ses loix sur le vol étoient bonnes pour elle, & ne valoient rien ailleurs , ibid.

Lacédémoniens. Leur humeur & leur caractere étoient opposés à ceux des Athéniens, 11. 252. Ce n'étoit pas pour invoquer la Peur, que ce peuple belliqueux lui avoit élevé un

autel, 111. 64.

Lamar Comment justifient la loi qui, chez eux, permet à une femme d'avoir plusieurs maris, 11. 156.

Laockium. Sa doctrine entraîne trop dans la vie comtemplative, 111. 77.

Larein. Pourquoi on exerçoit les enfans de Lacédémone à ce

crime, 111. 358, 359.

Latins. Qui étoient ceux que l'on nommoit ainsi à Rome, II. 484. LAW. Bouleversement que fon ignorance pensa causer, I 41. Son système sit diminuer le prix de l'argent. II. 435. Danger de son système, II. 446 & suiv. La loi, par laquelle il désendit d'avoir chez soi au delà d'une certaine somme en argent, étoit injuste & funeste. Celle de César, qui portoit la même désense, étoit juste & sage, II. 248. Laziens. Pourquoi le tribunal que Justinien établit chez eux leur parut insupportable, 11. 246.

Législateurs. En quoi les plus grands se sont principalement fignalés, I. 26, 27. Doivent conformer leurs loix au principe du gouvernement , L 94 & Suiv. Ce qu'ils doirent avoir

avoir principalement en wae, I. 185. Suites funestes de leur dureté, I. 191, 192.. Comment doivent ramener les esprité d'un penple que des peines trop rigoureules ont rendu atroce, I. 194, 195. Comment doivent user des peines, pécuniaires, & des peines corporelles, I. 207. Ont plus besoin de lagesse dans les pays chands, & sur -tout aux Indes, que dans nes climats, II. 92, 93. Les mauvais sont ceux qui ont favorisse le vice du climat; les bons sont ceux qui ont favorisse le vice du climat; les bons sont ceux qui ont huts sontie le climat, II. 95, 96. Belle regle qu'ils doivent suivre, II. 142. Doivent forcer la nature du climat, quand il vicle la loi naturelle des deux sexes, II. 169, 170. Doivent & conformer à l'esprit d'une nation, quand il n'est pas contraire à l'esprit du gouvernement, II. 251. Ne doivent point ignorer la différence qui se trouve entre les vices moraux & les vices politiques, II. 257. Regles qu'ils doivent quelques - uns ont consondu les principes qui gouvernent les hommes, III. 263 & suive. Devroient prendre Solon pour modele, II. 273. Doivent, par rapport à la propagation, regler leurs vues sur le climat, III. 20, 21. Sont obligés de faire des leix qui combattent les sentimens naturels même, III. 198. Comment doivent introduire les loix utiles qui choquent les présugés & les usages généraux, III. 319, 20. De quel esprit doivent être animes, III. 343. Leurs loix se sentences naturels même, III. 373. Où ont ils appris ce qu'ils sur prescrire pour gouverner les sociétés, avec équité ? D. 134, 135.

Législateurs remains. Sur quelles maximes ils reglerent l'usure, après la destruction de la république, II. 488.

Législatif (corps). Doit-il être long-temps sans être assemblé? I. 356. Doit-il être toujours assemblé? ibid. Doit-il avoir la faculté de s'assembler lui-même? ibid. Quel doit être son pouvoir vis-à-vis de la puissance exécutrice, I. 358 & s' suiv.

Législative (puissance). Voyez Puissance législative.

Leg. Pourquoi la loi voconienne y mit des bornes, III. 194.
LEPIDUS. L'injustice de ce triumvir est une grande preuve de l'injustice des Romains de son temps, II. 38.

Lepre. Dans quels pays elle s'est étendue, II. 103.

Lépreux. Etolent morts civilement par la loi des Lombards, II. 104.

Lese - majesté (crime de). Précautions que l'on doit apporter dans la punition de ce crime, II. 18, 19 & ficire. Lorsqu'il est vague, le gouvernement dégénere en despotime. II. 20. 21. C'est un abus atroce de qualifier ainsi les actions qui ne le sont pas. Tirannie monstrueuse exercée par les empereurs romains, sous prétexte de ce crime, sirid. N'avoit point lieu sous les bons empereurs, quand la s'étoit pas direct, II. 12 & fisire. Ce que c'est proprement.

finvant Ulpien, II. 24. Les pensées ne doivent point être regardées comme failant partie de ce crime, II. 25. — Ni les paroles indiscrettes, II. 26 & sur. Quand, & dans quels gouvernemens, les écrits doivent être regardés comme crime de lese majesté, II. 29 & sur. Calomnie dans ce crime, II. 33. Il est dangereux de le trop punir dans une république, II. 35 & sur futu.

lettres anonymes. Sont odieuses, & me méritent attention que quand il s'agit du falut du prince, IL 47.

Lettres de change. Epoque, & auteurs de leur établissement, II. 405 & fair. C'est à elles que nous sommes redevables de la modération des gouvernemens d'aujourd'hui, & de l'anéantissement du machiavélisme, ibid. Ont arraché le commerce des bras de la mauvaile foi, pour le faire rentrer dans le sein de la probité, ibid.

Lettres de grace. Leur utilité dans une monarchie, L 204.

Leudes. Nos premiers historiens nomment ainsi ce que nous appellons vassaux: leur origine, III. 416 & fuir. Il parost, par tout ce qu'en dit l'auteur, que ce mot étoit proprement dit des vassaux du roi, ibid. & fuir. Par qui étoient menés à la guerre, & qui ils y menoient, III. 424. Pourquoi leurs arrieres vassaux n'étoient pas menés à la guerre par les comtes, III. 426. Etoient des comtes, dans leurs seigneuries, III. 426, 427. Voyez Vassaux.

Lévitique. Nous avons confervé ses dispositions sur les biens du clergé, excepté celles qui mettent des bornes à ces biens, III. 1.13.

LEUVIGILDE. Corrigea les loix des Wifigeths, III. 280. Libelles. Voyez Ecrits,

Liberté. Diverses significations données à ce mot. I. 337 & fisir. On croît communément que c'est dans la démocratie qu'elle se trouve le plus 1. 340. Ce que c'est. I. 340, 341. III. 164. Ne doit pas être consondue avec l'indépendance, ibid. Dans quel gouvernement elle se trouve, ibid. Existe principalement en Angleterre, I. 343 & fisir. II n'y en a point dans les états où la puissance législative & la puissance exécutrice sont dans la même main, I. 356, 357. Il n'y en a point où la puissance de juger est reunie à la législative & à l'exécutrice, ibid. Er sair. Ce qui la forme dans son rapport avec la constitution de l'état, III. I. Considérée dans le rapport qu'elle a avec le citoyen: en quoi elle consiste, ibid. Sur quoi est principalement sondée, H. 5, 6. Un homme qui dans un pays où l'on suit les meilleurs loix criminelles possibles, est condamné à être pendu, & doit l'être le lendemain, est plus libre qu'um bacha ne l'est en Turquie, II. 7. Est savorisée par la nature des peines & seur propertion, II. 8, 2. Comment on en suspend l'are

fage dans une république, 11. 37. On doit quelquesois, même dans les états les plus libres, jetter un voile dessiis, 11. 40. Des choses qui l'attaquent dans la monarchie, 14. 67 suiv. Ses rapports avec la levée des tributs & la grandeur des revenus publics, 11. 56 & furv. 70 & furv. Est mortellement attaquée en France, par la façon dont y leve les impôts fur les boiffons, 11. 64. L'impôt qui lui en le plus naturel est celui sur les marchandises. 11. 72, 73. nand on en abuse pour rendre les tributs excessis, elle dégénere en servitude; & l'on est obligé de diminuer les tributs, 11. 74 & fuir. Causes physiques, qui sont qu'il y en à plus en Europe, que dans toutes les autres parties du monde, 11. 183, 184 & fuir. Se conserve mieux dans les montagnes qu'ailleurs, II. 198, 199. Les terres sont cultivées en raison de la liberté, & non de la fertilité, 11. 200 & fuir. Se maintient mieux dans les ieles que dans le conferie me la conferie me la conferie mieux dans les ieles que dans le conferie me de la liberté, & le conferie me de la liberté, et les conferies que de la conferie me de la liberté, et les que de la la conferie me de la liberté, et les que de la la conferie me de la liberté, et les conferies me de la liberté, et les conferies de la conferie me de la liberté, et les conferies de la conferie de la liberté, et le la conferie de la liberté, et vées en raison de la liberté, & non de la fertilité, 11. 200 gr suiv. Se maintient mieux dans les isles, que dans le continent, 11. 203, 204 & sir. Convient dans les pays formés par l'industrie des hommes, ibid. Celle dont jouissent les peuples qui ne cultivent point ses terres est très-grande, sir. 213; 242. Les Tartares sont une exception à la regle précédente: pourquoi, II. 217 & sirv. Est très grande chez les peuples qui nont pas l'ulage de la monnoie, 11. 216, 217. Exception à la regle précédente, ibid. De celle dont jouissent les Arabes, 11. 217, 218. Est quelquesois insupportable aux peuples qui ne sont pas accoutumés à en jouir causse & exemples de cette histrerie. 11. 246. 247. Est une causes & exemples de cette bisarrerie, 11. 246, 247. Est une partie des coulumes du peuple libre, 11. 280, 281. Effets bifarres & utiles qu'elle produit en Angleterre. 11. 281. Fabifarres & utiles qu'elle produit en Angleterre. 11. 281. Fa-cultés que doivent avoir ceux qui en jouissent, 11. 284. Celle des Anglois se soutient quelquesois par les emprunts de la nation, 11. 285, 286. Ne s'accommode guere de la poli-tesse, 11. 294. Rend superbes les nations qui en jouissent, les autres ne sont que vaines, 11. 295, 296. Ne rend pas les historiens plus véridiques que l'esclavage: pourquoi, ibid. Est naturelle aux peuples du nord, 11. 336. Est acquise aux hommes par les loix politiques: conséquences qui en résultent, 111. 164 & Surv. On ne doit point décider par ces loix ce qui ne doit l'être que par celles qui concernent la propriété: conséquences de ce principe, ibid. En quoi elle consiste principalement, 111, 172. Dans les commencements de la monarchie, les questions sur la liberté ne pouvoient être jugées que dans les placites du comte, & non dans ceut de ses officiers. 111. 425.

Liberté civile. Epoque de la naissance à Rome, 11. 43.

Liberté de sertir du reyaume. Devroit être accordée à tous les sujets d'un état despotique, 11. 54. 55.
Liberté d'un citeyen. En quoi elle consiste, I. 345. II. 2 & suiv. Il faut quelquefois priver un citoyen de sa liberté, pour conserver celle de tous. conserver celle de tous. Cela ne se doit faire que par une loi particuliere & autentique: exemple tiré de l'Angletere. 11. 38, 39. Loix qui y font favorables : dans la république, 11. 40. Un citoyen ne la peut pas vendre, pour devenir elds ve d'un autre, 11. 118, 119. I ibati

Liberté du commerçant. Est fort genée dans les états libres, & fort étendue dans ceux où le pouvoir est absolu; & vice versa, 11. 315.

Liberte du commerce. Est fort bornée dans les états où le pou. voir est absolu & fort libre dans les autres; & vice versa : pourquoi, ibid.
Liberté philosophique. En quoi elle consiste, II. 3, 4.

Liberté politique. En quoi elle consiste, ibid. Epoque de sa nais.

fance à Rome. 11. 43.

Libre arbitre. Une religion, qui admet ce dogme, a besoin d'être soutenue par des loix moins austères qu'une autre.

111. 80, 814 Lieutenant. Celui du juge représente les anciens prud'hommes; qu'il étoit obligé de consulter autrefois, 111. 334. Ligne de démarquation. Par qui, & pourquoi établie. N'a pas eu lieu , 11. 409.

Lods & ventes. Origine de ce droit IV. 101.

LOI. Ce mot est celui pour lequel tout l'ouvrage a été com-posé. Il y est donc présenté sous un très-grand nombre de faces, & sous un très-grand nombre de rapports. On le trouvera ici divifé en autant de classes que l'on a pu apper-cevoir de différentes faces principales. Toutes ces classes sont rangées alphabétiquement, dans l'ordre qui suit: Loi acilia. Loi de Gondebaud. Loi de Valentinien. Loi des douze tables. Loi du talien. Loi gabinienne. Loi oppienne. Loi poppienne. Loi poppienne. Loi porcia. Loi salique, Loi valérienne. Loi voconienne. Loixe (ce mot pris dans sa signification générique). Loix agraires. (ce mot pris dans la lignification genérique). Loix agraires. Loix barbares. Loix civiles. Loix civiles des François. Loix corriles for les fiefs. Loix (clergé). Loix (climat). Loix (commerce). Loix (confpiration). Loix cornéliennes. Loix criminelles. Loix d'Angleterre. Loix de Crete. Loix de la Grece. Loix de la morale. Loix de l'éducation. Loix de Lycurgue. Loix de Moise. Loix de Mr. Pen. Loix de Platon. Loix de Bavarois. Loix des Bourguignons. Loix des Lombards. Loix (despotisme), Loix des Loix (despotisme), Loix des Loix des Loix (despotisme), Loix des Loix des Loix des Loix (despotisme). Loix des Saxons, Loix des Wifigeths. Loix devines. Loix des harmes. Loix des Mosteres. Loix des mediques. Loix du monvement. Loix (égalité). Loix (esclavage). Loix (Espagne). Loix séodales. Loix (France). Loix ge ). Losx (cjpagne). Losx posaucs. Losx (France). Losx humaines. Loix (Japon). Loix juliennes. Loix (liberté). Loix (mariage). Loix (monurs). Loix (monachie). Loix (monnoie). Loix naturelles. Loix (Orient). Loix politiques. Loix (république). Loix (religion). Loix ripuaires. Loix tomaines, Loix facrées, Loix (fobriété). Loix somptuaires. Loix (fuscide). Loix (terrein).

Loi acilia. Les circonstances où elle a été rendue : en font une des plus fages loix qu'il y ait, I. 197. Loi de Gondebaud. Quel en étoit le caractere, l'objet , 111.

218. Lei de Valentinien, permettant la polygamie dans l'empire, pourquoi ne réufit pas. II, 154. Loi Les des deuxe tables. Pourquoi imposoit des peines trop séveres, L 198. Dans quel cas admettoit la loi du talion, I. 208. A. 198. Dans quet cas admetunt la foi du tanon, 1. 208. Changement iage qu'elle apporta dans le pouvoir de juger à Rome, I. 397. Ne contenoit aucune disposition touchant les usures, II. 481 & faire. A qui elle déféroit la succession, 111. 183, 184. Pourquoi permettoit à un testateur de se choisir tel citoyen qu'il jugeoit à propos, pour héritier, contre toutes les précautions que l'on avoit priles pour 'empêcher les biens d'une famille de passer dans une autre, 111. 186, 187. Est il vrai qu'elle ait autorisé le créanciers à couper par morceaux le débiteur insolvable? III. 244. à couper par morceaux le débiteur infolvable ? III. 344. La différence qu'elle mettoit entre le voleur manifeste, & le voleur non manifeste, n'avoit aucune liaison avec les autres loix civiles des Romains: d'où cette disposition avoit été tirée, III. 357 & faiv. Comment avoit ratifié la dispos-tion par laquelle elle permettoit de tuer un voleur qui se mettoit en défense, III. 361. Est un modele de précision,

Les du talion. Voyez Talien.

Loi Gobinieme. Ce que c'étoit, II. 483.

Lei oppieme. Pourquoi Caton fit des efforts pour la faire recevoir. Quel étoit le but de cette loi, III. 194.

Loi poppienne. Ses dispositions touchant les mariages, III 154. Dans quel temps, par qui, & dans quelle vue elle fut faite.

III. 200 & suiv. Lei percia. Comment rendit fans application celles qui avoient

fixé des peines, L. 199, 200. hat des peines, 1. 199, 200.

Lei falique. Origine & explication de celle que nous nommons ainsi, II. 222 & fuiv. Disposition de cette loi touchant les successions, ibid. N'a jamais eu pour objet la préférence d'un sexe sur un autre, ni la perpétuité de la famille, du nom, &c. Elle n'étoit qu'économique: preuves tirées, du texte même de cette loi, II. 225 & fuiv. Ordre qu'elle avoit établi dans les successions: elle n'exclud pas indistinctes de la cette de la faire d'appendix de la cette colline. Il 200 & fuire. ment les filles de la terre salique, II. 228 & siev. S'explique par celles des Francs - ripuaires & des Saxons, ibid. & fuiv. C'est elle qui a affecté la couronne aux males exclusivement, II. 232. C'est en vertu de sa disposition que tous les freres succédoient également à la couronne, ibid. Elle ne put être rédigée qu'après que les Francs surent sortis de la Germanie, leur pays, III. 205, 206. Les rois de la premiere race en retrancherent ce qui ne pouvoit s'accorder avec le christianisme, & en laisserent subsister tout le fonds, III. 208. Le clergé n'y a point mis la main, comme aux autres loix barbares; & elle n'a point admis de peines corporelles, ioù baroares; à che n'a point aums de penes corporenes, sièid. Différence capitale entr'elle, & celles des Wifigoths & des Bourguignons, III. 212 & fuiv. 237 & fuiv. Tarif des sommes qu'elle imposoit pour la punition des crimes. Distinctions affligeantes qu'elle mettoit, à cet égard, entre les Francs & les Romains, III. 213, 214; 259. Pourquoi acquit-elle une autorité presque générale dans le pays des Francs, tandis que le droit romain s'y perdit peu-à peu? III. 215 & fuiv. N'avoit point lieu en Bourgogne: presente

Ves., III. 217, 218. Ne fut jamais reçue dans le pays de l'établissement des Goths, III. 219. Comment cessa d'être en usage chez les François, III. 227 & siv. On y ajouta plusieurs capitulaires, III. 230. Etoit personnelle seulement, ou territoriale seulement, ou l'un & l'autre à la sois, suivant les circonsances; & c'est cette variation qui est la source de nos coutumes, III. 234 & siv. N'admet point l'usage des preuves négatives, III. 237 & siv. Exception à ce qui vient d'être dit, III. 238 & siv. N'admet point la preuve par le combat judiciaire, sivid. & siv. Admettoit la preuve par l'eau bouillante: tempérament dont elle usoit, pour adeucir la rigueur de cette cruelle épreuve, III. 242. Pourquoi tomba dans l'oubli, III. 256 & siv. Combien adjugeoit de composition à celui à qui on avoit reproché d'avoir laissé son bouclier: résormée, à cet égard, par Charlemagne, III. 263. Appelle hommes qui sont sont sont ser de ur ous appellons vassax, III. 416, 417.

Les valérienne. Quelle en fut l'occasion ; ce qu'elle contenoit,

I. 396 & Suiv.

Lei vocenienne. Etoit-ce une injustice, dans cette loi, de ne pas permettre d'instituer une femme héritiere, pas même sa sille unique? III. 140 & suiv. Dans quel temps & à quelle occasion sut saite: éclaircissemens sur cette loi, III. 192 & suiv. Comment on trouva, dans les sormes judiciaires, le moyen de l'étuder, III. 195 & suiv. Sacristoit le citoyen & l'homme, & ne s'occupoit que de la république, III. 198, 199. Cas où la loi popienne en sit cesser la prohibition, en saveur de la propagation, III. 200 & suiv. Par quels dégrés on parvint à l'abolir tout-à-sait, III. 201 & suiv.

Leix. Leur définition, I. I, 2; 16. Tous les êtres ont des loix relatives à leur nature; ce qui prouve l'ablurdité de la fatalité imaginée par les matérialites, ibid. Dérivent de la railon primitive, 1. 2. Celles la c.éation sont les mêmes que celles de la confervation, ibid. Entre celles qui gouvernent les êtres intelligens, il y en a qui sont éternelles; qui elles font, I. 5, 6. La loi qui prescrit de se conformer à celles de la société dans laquelle on vit, est antérieure à la loi positive, ibid. Sont suivies plus constamment par le monde physique, que par le monde intelligent: pourquoi, ibid. Considérées dans le rapport que les peuples ont entr'eux, forment le droit civil, I. 14, 15. Les rapports qu'elles ont entr'elles, I. 17. Leur rapport avec la force desensive, I. 285 grav. — avec la force offensive, I. 302 grav. Diverses sortes de celles qui gouvernent les hommes: 1. le droit naturel. 2. le droit divin. 3. le droit cecléssistique ou canonique. 4. le droit des gens. 5. le droit politique général. 6. le droit politique particulier. 7. le droit des conquête. 8. le droit coill. 9. le droit domestique. C'est dans ces diverses classes qu'il faut trouver les rapports que les loix doivent avoir avec l'ordre des choses sur lesquelles elles statuent, III. 131 — 182. Les êtres Tom. IV.

intelligens ne suivent pas toujours les leurs, III. 159. LE SALUT DU PEUPLE EST LA SUPREME LOI. Conséquences qui découlent de cette maxime, III. 177. Le nouvelliste ecclésialtique a donné dans une grande absurdité, en csoyant trouver, dans la définition des loix telle que l'auteur l'a donné, la preuve, qu'il est spinossis ; tandis que cette définition même, & ce qui suit, détruit le système de Spinosa,

Loix agraires. Sont utiles dans une démocratie, I. 217. Au défaut d'arts, font utiles à la propagation, III. 18, 19. Pourquoi Cicéron les regardoit comme funestes, III. 164. Par qui faites à Rome, III. 185, 186. Pourquoi le peuple ne cessa de les demander, à Rome, tous les deux ans, III.

Leix barbares. Doivent servir de modele aux conquérans, I. 810. Leix barbares. Ripuration du and, & par qui furent rédigées celles des Saliens, Ripurates, Bavarois, Allemands, Thuringiens, Frisons, Saxons, Wisigoths, Bourguignons & Lombards: simplicité admirable de celles des six premiers de ces peuples; causes de cette simplicité: pourquoi celles des quatre autres n'en eurent pas tant, III. 205 & sixv. N'étoient point attachées à un certain territoire; elles étoient toutes personnelles: pourquoi, III. 211 & sixv. Comment on leur substitua les coutumes, III. 233. En quoi différoient de la loi salique, III. 237 & sixv. Celles qui concernoient les crimes ne pouvoient convenir qu'à des peuples simples & qui avoient une certaine candeur, III. 239. Admettoient toutes, excepté la loi salique, la preuve par le combat singulier, sidd. & sixv. On y trouve des énignes à chaque pas, III. 258, 259. Les peines qu'elles infligent aux criminels étoient toutes pécunaires, & ne demandoient point de partie publique, III. 310 & sixv. Pourquoi roulent presque toutes sur les troupeaux, III. 383. Pourquoi sont écrites en latin: pourquoi on y donne, aux mot latins, un sens qu'ils n'avoient pas originairement, pourquoi on en a forgé de nouveaux, III. 408, 409. Ont réglé de compositions avec une précision & une sagesse admirable, III. 422.

Leix civile. Celles d'une nation peuvent difficilement convenir à une autre, I. 15. Doivent être propres au peuple pour qui elles sont faites & relatives au principe & à la nature de flou gouvernement, au physique & au climat du pays, aux mœurs, aux inclinations & à la religion des habitans, I. 14. 15; 48; 94. & faiv. 118 & faiv. Oui sont celles qui dérivent de la nature du gouvernement, I. 21 & faiv. Doivent remédier aux abus qui peuvent résulter de la nature du gouvernement, I. 129. Différens dégrés de simplicité qu'elles doivent avoir, dans les différens gouvernemens, I. 163. Dans quel gouvernement, & dans quel cas, on en doit suivre le texte précis dans les nigemens, I. 171. A force d'être séveres, elle deviennent impuissantes: exemple tiré du Japon, I. 1793 & faiv. Dans quels cas, & pourquoi elles donnent leur confiance aux hommes, I. 205. Peuvent regler ce qu'on doit aux autres, nea teut ce qu'on se doit à sei-même, I. 233.

Sont tout à la fois clairvôyantes & aveugles : quand ( & par qui leur rigidité doit être modérée, I. 361. Les prétextes spécieux que l'on emploie pour faire parottre justes celles tes specieux que l'on emploie pour faire paroftre juites celles qui font le plus injustes, font la preuve de la dépravation d'une nation, II. 37. Doivent être différentes chez les différens peuples, suivant qu'ils sont plus ou moins communicatifs, II. 102. De celles des peuples qui n'en cultivent point les terres, II. 211. Celles des peuples qui n'ont point l'usage de la monnoie, II. 214. Celles des Tartares, au sujet des successions, II. 219. Quelle est celle des Germains d'où l'on tins ce que noue appellore, la lei scliene. II. 221 se se peuples que pour appellore la lei scliene. a tiré ce que nous appellons la loi falique, II. 221 & faiv. Confidérées dans le rapport qu'elles ont avec les principes qui Connacress cans le rapport qu'eles ont avec les principes qui forment l'esprit général, les mœurs & les manieres d'une nation, II. 245 – 297. Combien, pour les meilleures loix, il est nécessaire que les esprits foient préparés, II. 245, 246. Gouvernent les hommes concurrement avec le climat, les mœurs, &c. de-là naît l'esprit général d'une nation, II. 249, 250. Différences entre leurs esfets, & ceux des mœurs, ibid. Ce que c'est, II. 259, 260. Ce n'est point par leur moyen que l'on doit changer les mœurs & les manieres d'une nation, ibid. St faire, Différence entre les loix è les meurs. Il 269, 260. ibid. & suiv. Différence entre les loix & les mœurs, II. 263. Ce ne sont point les loix qui ont établi les mœurs, ibid. & fuiv. Comment doivent être relatives aux mœurs & aux manieres, II. 273. Comment peuvent contribuer à former les meurs, 11. 273. Comment peuvent contribute à nomer les mauris, les manieres & le caractère d'une nation, 11. 279. 280 & fuiv. Confidérés dans le rapport quelles ont avec le nombre des habitans, III. 1. -59. Celles qui font regarder comme néceffaire ce qui ett indifférent, font regarder comme indifférent ce qui est néceffaire, III. 82. Rapport qu'elles doivent avoit avec l'ordre des chofes sur lesquelles elles katuent, III. 131 - 182. Ne doivent point être contraires à la loi naturelle : exemples, III. 135 & suiv. Reglent seules les successions & le partage des biens, III. 140 & suiv. Seules, avec les loix politiques, décident, dans les monarchies purement électives, dans quel cas la raison veut que la couronne soit désérée aux enfans, ou à d'autres, III. 142, 143. Scules, avec les loix politiques, reglent les droits des ba-tards, III. 144. Leur objet, III. 147. Dans quels cas doi-vent être fuivies lors-quelles permettent, plutôt que celles de la religion qui défendent, III. 150. Cas où elles dégendent des mœurs & des manieres, III. 151. Leurs délenies sont accidentelles, ibid. Les hommes leur ont facrifié la communauté naturelle des biens: conféquences qui en réfultent, III. 162, 163 & fuiv. Sont le palladium de la proprieté, III. 164, 165. Il est absurde de réclamer celle de quelque III. 164, 165. Il ett ablurde de reciamer cene ue quenque peuple que ce foit, quand il s'agit de regler la fucceition à la couronne, III. 167, 168. Il fant examiner si celles qui paroissent per contredire sont du même ordre, III. 170, 171. Ne doivent pas décider les choses qui sont du resibrt des loix domestiques, III. 171, 172. Ne doivent pas décider les choses qui dépendent du droit des gens, III. 172, 173. On est libre, quand c'est eles qui gouvernent, ibid. Leur puissance le contre de le co

puissance & leur autorité ne font pas la même chose, III. 179, 180. Il y en a d'un ordre particulier, qui sont celles de la police, III. 180. Il ne faut pas confondre leur violation avec celles de la fimple police, ibid. Il n'est pas Impossible qu'elles n'obtiennent une grande partie de leur objet, quand elles font telles qu'elles ne forcent que les honnêtes gens à les éluder, III. 198, 199. De la manière de les composer, III. 343 — 373. Celles qui paroissen s'éloigner des vues du législateur y sont gouvent conformes, s'éloigner des vues du législateur y font.

111. 345, 346. De celles qui choquent les vues du législateur, 111. 346. Exemple d'une loi qui est en contradiction teur, 111. 346. Exemple d'une loi qui est en contradiction teur.

111. 246, 347. Celles qui paroissent les avec elle même, III. 246, 347. Celles qui paroissent les mêmes n'ont pas toujours le même effet, ni le même motif, III. 348. Nécessité de les bien composer, III. 349. Celles qui paroiffent contraires dérivent quelquefois du même esprit, III. 363. De quelle maniere celles qui font diverfes peuvent être comparées. III. 364, 355. Celles qui paroifient les mêmes font quelquefois réollement différentes, III. 364, 357. Ne doivent point être féparées de l'objet pour lequel. elles sont faites, III. 357 & Sur. Dépendent des loix po-litiques: pourquoi, III. 359. Ne doivent point être séparées des circonstances dans lesquelles elles ont été faites, III. 360. Il est bon quelquefois qu'elles le corrigent elles même, III. 361. Précautions que doivent apporter celles qui permettent de se faire justice à soi-même, ibid. Comment doivent être composées quant au style, & quant au sonds des choses, III. 363 & sur. Leur présomption vaut mieux que celle de l'homme, III. 368, 369. On n'en doit point faire d'inutiles: exemple tiré de la loi falcidie, III. 370. C'est une mauvaise maniere de les faire par des rescripts, comme faisoient les empereurs romains: pourquoi, III. 371, 372. Est-il nécessaire qu'elles soient uniformes dans un état? III. 372, 373. Se sentent toujours des passions & des préjugés du législateur, III. 373, 374.
Loix civiles des François. Leur origine, & leurs révolutions,

Loix civiles fur les fiefs. Leur origine, IV. 107, 108. Loix (clerge). Bornes qu'elles doivent mettre aux richeffes du

clergé, III 112 & furv.

Loix (climat). Leur rapport avec la nature du climat, II. 84-

Joix (climat). Leur rapport avec la nature du climat, II. 84—114. Doivent exciter les hommes à la culture des terres, dans les climats chauds: pourquoi, II. 96. De celles qui ont rapport aux maladies du climat, II. 103 & fuiv. la confiance qu'elles ont dans le peuple est différente, selon les climats, II. 112 & fuiv. Comment celles de l'esclavage civil ont du rapport avec la nature du climat, II. 115 & fuiv. Commerce). Des loix considérées dans le rapport qu'elles ont avec le commerce, considéré dans sa nature & ses distinctions, II. 298 – 331. De celles qui emportent la confiscation de la marchandise, II. 317 & fuiv. De celles qui emportent la confiscation de la marchandise, II. 317 & fuiv. Des loix cabissisent la sureré du commerce, II. 318 & fuiv. Des loix dans le rapport qu'elles qui avec le commerce, considéré dans dans le rapport qu'elles qui avec le commerce, considéré dans dans le rapport qu'elles qui avec le commerce, considéré dans dans le rapport qu'elles qui avec le monde. II. 332 — 422.

Des loix du commerce aux Indes, II. 409 & fiiv. Loix fondamentales du commerce de l'Europe, II. 410 & suiv. Loix (conspiration). Précautions que l'on doit apporter dans les

loix qui regardent la révélation des conspirations, II. 34. Loix cornéliennes. Leur auteur, leur cruauté, leurs motifs, I. 200. Leix criminelles. Les différens dégrés de fimplicité qu'elles doivent avoir dans les différens gouvernemens , I. 168 & fièv. Combien on a été de temps à les perfectionner, combien elles étoient imparfaites à Cumes, à Rome fous les premiers rois, en France sous les premiers rois, II. 5, 6. La liberté du cito-yen dépend principalement de leur bonté, ibid. Un homme qui, dans un état où l'on suit les meilleurs loix criminelles qui soient possibles, est condamné à être pendu, & doit l'être le lendemain, est plus libre qu'un bacha en Turquie, II, 6, 7. Comment on peut parvenir à faire les meilleurs qu'il foit pos-Doivent tirer chaque peine de la nature du fible, II. 8. noie, II. 9. Dotvent ther enague penne de la nature du crime, ibid. 8" fürv. Ne doivent punir que les actions extérieures, II. 24. Le criminel qu'elles font mourir ne peut réalamer contr'elles, pui que c'est parce qu'elles le font mourir qu'elles lui ont sauvé la vie à tous les instans, II. 119, 120. En fait de religion, les loix criminelles n'ont d'ester que comme destruction, III. 120, 121. Celle qui permet aux ensans d'accuser leur pere de vol ou d'adultèrer, est contraire à la nature. III. 138. Celles qui font le plus cruelles peuventa la nature, III. 138. Celles qui font le plus cruelles peuventelles être les meilleures? III. 344.

Loix d'Angleterre. Ont été produites, en partie, par le climat,

H: 280 & suiv.

Voyez Angleterre. Sont l'original fur lequel on a copié celles de Loix de Crete.

Lacedemone, I. 83.

Loix de la Grece. Celles de Minos, de Lycurgue & de Platon ne peuvent subsister que dans un petit état, I. 88. Ont puni, ainsi que les loix romaines, l'homicide de soi - même, sans avoir le même objet, III. 351 & fuiv. Source de plusieurs loix abominables de la Grece, III. 360.

Loix de la morale. Quel en est le principal effet, I. 8, 9, 10. Loix de l'éducation. Doivent être relatives aux principes du gou-vernement, I. 68 & fuiv.

Leix de Lycurgue. Leurs contradictions apparentes prouvent la grandeur de son génie, I. 83, 84. Ne pouvoient subsister que dans un petit état, I. 88.

Leix de Moife. Leur sagesse, au sujet des asyles, III. 109, 110.

Loix de M. Pen. Comparées avec celles de Lycurgue, I. 85,

86.

Loir de Platon. Etoient la correction de celles de Lacedémone, I. 83.

Leix des Bauarois. On y ajouta plusieurs capitulaires : suites qu'eut cette opération, III. 230.

Loix des Bourguignons. Sont assez judicieus, III. 210, 211.

Comment cesserent d'être en usage chez les François, III. 227 & suiv.

Loix des Lombards. Les changemens qu'elles effuyerent furent plutôt des additions, que des changemens, III. 206, 207. Sont

assez judicieuses, III. 209, 210. On y ajouta plusieurs eapitulaires: suites qu'eut cette opération, III. 230.

Loix (despotique). Il n'y a point de loix sondamentales dans les états despotiques, I. 44. 45. Qui sont celles qui dérivent de l'état despotique, I. 45, 46. Il en faut un très-petit nombre dans un état despotique, I. 135, 136. Comment elles sont relatives au pouvoir despotique, ibid. La volonté du prince est la squal oi dans les états despotiques. L'Agrat Les Comments des la comment elles sont les états despotiques. est la seule loi dans les états despotiques, I. 137; 150. Cau-les de leur simplicité dans les états despotiques, I. 166 & furv. Celles qui ordonnent aux enfans de n'avoir d'autre pro-

fario. Celles qui oraonnent aux emais un anon que dans un état despotique, II. 325, 326.

Loix des Saxons. Causes de leur dureté, III. 209, 210.

Loix des Wissgoths. Furent resondus par leurs rois, & par le clergé. Ce sut le clergé qui y introdussit les peines corporelles, aux suscesses conjours inconnues dans les autres loix barbares clerge. Ce fut le clerge qui y introduint les pennes corporenes, qui furent toujours inconnues dans les autres loix barbares auxquelles il ne toucha point, III. 207 E fairo. C'est de ces loix qu'ont été tirées toutes celles de l'inquistion: les mois mes n'ont fait que les copier, III. 209, 210. Sont idiotes, n'atteignent point le but, frivoles dans le sonds, & gigantesques dans le style, ibid. Triompherent en Espagne; & le droit romain s'y perdit, III. 224. Il y en a une qui fut transformée en capitulaire par un malheureux compilateur, III. 226. Comment cesserent d'être en usage chez les François, III. 227 & Suiv. L'ignorance de l'écriture les a fait tomber en Elpagne, III. 233.

Loix divines. Rappellent sans cesse l'homme à dieu, qu'il auroit

oublié à tous les instans, I. 8, 9. C'est un grand principe qu'el-les sont d'une autre nature que les loix humaines.

Autres principes auxquels celui - là est soumis:

1. Les loix divines sont invariables; les soix humaines sont variables. 2. La principale force des loix divines vient de ce qu'on croit la religion; elles doivent donc être anciennes; la principale force des loix humaines vient de la crainte; elles penvent donc être nouvelles , III. 133, 134.

Loix domestiques. On ne doit point décider ce qui est de leur

ressort par les loix civiles, III. 171.

Loix du mouvement. Sont invariables, I. 3, 4.

Loix (égalité). Loi singuliere qui en introduisant l'égalité, la

rend odieule, I. 105, 106.

Loix (esclavage). Comment celles de l'esclavage civil ont du rapport avec la nature du climat, II. 115 - 150. Ce qu'elles doivent faire, par rapport à l'esclavage, II. 132, 133. Comment celles de l'esclavage doniestique ont du rapport avec celles du climat, II. 151 - 178. Comment celles de la fervitude politique ont du rapport avec la nature du climat,

11, 179 - 195.

oix (Espagne). Abfurdité de celles qui y ont été faites sur l'em-

Loix (Espagne). Absurdité de celles qui y ont été faites sur l'emploi de l'or & de l'argent, IL 419, 420.

Loix séodales. Ont pu avoir des railons pour appeller les males à la succession à l'exclusion des filles, III. 141, 142. Quand la France commença à être plutôt gouvernée par les loix féodales que par les loix politiques, III. 228, 229

Quand s'établirent, III 229. Théorie de ces loix, dans le rapport qu'elles ont avec la monarchie, 111. 375 - 475. effets: comparées à un chêne antique, 111. 375.

fources, 111. 376.

Loix (France). Les anciennes loix de France étoient parfaitement dans l'esprit de la monarchie, I. 167, 188. Ne doiment dans reiprit de la monarchie, l. 147, 188. Ne doivent point, en France, gêner les manieres; elles gêneroient
les vertus, ll. 250. Quand commencerent, en France, à
plier sous l'antorité des coutumes, lll. 235, 236.

Loix (Germains). Leurs différens caracteres, lll. 205 & fuiv.
Loix humaines. Tirent leur principal avantage de leur nouveauté, lll. 134.

Voyezgioix divines.

Loix (Japon). Pourquoi sont si severes au Japon, 11. 112, 113. Tirannisent le Japon , 11. 249. Puniffent , au Japon , la moindre désobéissance; c'est ce qui y a rendu la religion chrétienne odieuse, 111 128.

Loix juliennes. Avoient rendu le crime de lese-majesté arbitraire, 11. 23, 24. Ce que c'étoit, 111. 30 & fair. On n'en a plus que des fragmens: où fe trouvent ces fragmens: détail de leurs dispositions contre le célibat, 111. 31 & fair.

Loix (liberté). De celles qui forment la liberté publique, dans

oix (liberté). De celles qui forment la liberté publique, dans fon rapport avec la conflitution, I. 336. De celles qui forment la liberté politique, dans fon rapport avec le citoyen, 11. 1-56. Comment forment la liberté du citoyen, 11. 3, 4. Paradoxe sur la liberté. 11. 8, 9. Autenticité que doivent avoir celles qui privent un seul citoyen de sa liberté, lors même que c'est pour conserver celle de tous, 11. 38, 39. De celles qui iont favorables à la liberté des citoyens, dans une république, 11. 40, 41. De celles qui peuvent mettre un peu de liberté dans les états despoiques, l.l. 52 87 siúv. N'ont pas pu mettre la liberté des citoyens dans le commerce, 11. 117, 118. Peuvent être telles, que les travaux les plus pénibles soient fait par des hommes libres & heureux, 11. 129, 130. & heureux , 11. 129, 130.

Loix (nariage). Ont, dans certains pays, établi divers ordres-de femmes légitimes, 11 l. 5, 6. Dans quels cas il faut fuivre les loix civiles, en fait de mariage, plutôt que celles de la religion, 111. 152 & fuiv. Dans quels cas les loix civiles doivent régler les mariages entre parens; dans quels cas ils le doivent être par les loix de la Nature, III. 154 & fuiv. Ne peuvent ni ne doivent permettre les mariages inceftueux: quels ils font, 111. 160, 161. Permettent ou défendent les mariages, selon qu'ils paroissent conformes ou contraires à la

Loix (mœurs). Les loix touchant la pudicité font du droit naturel: elles doivent, daus tous les états, protéger l'honneur des femmes esclaves, comme celui des femmes libres, ll. 134. Leur simplicité dépend de la bonté des mœurs du peuple, ll. 274. Comment suivent les mœurs, ibid. Et fuiv.

Arrêtent les entreprises tiranniques des Loix (monarchie). monarques, n'ont aucun pouvoir sur celles d'un citoyen

Aubitement revétu d'une autorité qu'elles n'ont pas prévue, L 33, 34. La monarchie a pour base les loix fondamen-I. 33, 34. La monarchie a pour baie les loix tondamenmales de l'état, I. 37; 49. Qui font celles qui dérivent du
gouvernement monarchique, ibid. & faiv. Doivent, dans
une monarchie, avoir un dépôt fixe: quel est ce dépôt,
I. 42, 43. Tiennent flieu de vertu dans une monarchie, I.
56, 57. Jointes à l'honneur, produisent, dans une monarchie, le même effet que la vertu, I. 59. L'honneur leur
donne la vie, dans une monarchie, I. 62. Comment son
relatives à leur principe, dans une monarchie, I. 126 &
faire. Doivent elles contraindre les citoyens d'accepter les
amplois? I 164. Le monardue ne peut les enfreindre sans emplois? I. 154. Le monarque ne peut les enfreindre fans danger, I. 180, 181. Leur exécution, dans la monarchie, fait la sureté & le bonheur du monarque, II. 45. Doivent menacer, & le prince encourager, II. 49.
Loix (monnoie). Leur rapport avec l'usage de la monnoie, II.

423 - 488.

Loix naturelles. Regles pour les discerner d'avec les autres, I. 9, 10. Quelles est la première de ces loix : son impertance, ibid. Quelles sont les premières, dans l'ordre de la Nature même, I. 11. 12, Obligent les peres a nourrir leurs ensans : mais non pas à les faire héritiers, III. 141 & fuir. C'est par elles qu'il faut décider, dans les cas qui les regardent, & non par les préceptes de la religion, III. 144. Dans quels cas doivent régler les mariages entre parens ; dans quels cas ils doivent l'être par les loix civiles, III. 155 & Suiv. Ne peuvent être locales, III. 160, 161. Leur défende et inyariable, ibid. Est-ce un crime de dire que la premiere loi de la Nature est la paix; & que la plus importante de celle qui prescrit à l'homme les devoirs envers dieu? D. 131 & faiv.

Loix (orient). Raisons physiques de leur immutablité en orient, II. 94.

Loix politiques. Quel est leur principal effet, I. 9. De celles des peuples qui n'ont point l'usage de la monnoie. II. 215, 216. La religion chrétienne veut que les hommes aient les meilleurs qui sont possibles, III 61, 62. Principe sonda-mental de celles qui concernent la religion, III. 119, 120. Principe fonda-Elles seules, avec les loix civiles, reglent les successions & le partage des biens, III. 140, 141 & fair. Seules, avec les loix civiles, décident, dans les monarchies purement électives, dans quels cas la raison veut que la couronne soit déférée aux ensans, ou à d'autres, III. 142. Seules, avec les loix civi-les, reglent les successions des bâtards, III. 144. Les hommes leur out facrifié leur indépendance naturelle : conséquences qui en résultent , III. 162. 163 & Suiv. Reglent seules la fucceffion à la couronne, III. 102. 103 & Juiv. Regient tellus fucceffion à la couronne, III. 167. Ce n'est point par ces loix que l'on doit décider ce qui est du droit des gens, III. 175 & Juiv. Celle qui, par quelque circonstance, détruit l'état, doit être changée, III. 178 & Juiv. Les loix civiles en dépendent: pourquoi, III. 359. Juiv. Ont moins de force dant une monarchie que les loix de l'honneur. I no

dans une monarchie, que les loix de l'honneur, I. 78.

baix (république). Celles qui établissent le droit de suffrages dans la démocratie, sont sondamentales, I. 22, 23. Qui sont celles qui dérivent du gouvernement républicain; & premierement de la démocratie, ibid. Et suiv. Par qui doivent être saites dans une démocratie, I. 32, 33. Qui sont celles qui dérivent du gouvernement aristocratique, ibid. Et suiv. Qui sont eeux qui les sont, & qui les sont exécuter dans l'aristocratie, ibid. Avec quelle exactitude elles doivent être maintanues dans une république, I. 50, 51. Modeles de celles qui peuvent maintenir l'égalité dans une democratie, I. 104, 105. Doivent, dans une aristocratie, être de nature à sorcer les nobles de rendre justice au peuple, I. 123, 124. De leur granté envers les débiteurs, dans la république, II. 41.

ernauté envers les débiteurs, dans la république, II. 41.

baix (religion.) Quel en est l'effet principal, I. 9. Quelles font les principales qui furent faites dans l'objet de la perfection chrétienne, III. 43, 44. Leur rapport avec la religion établie dans chaque pays, confidérée dans ses pratiques & en ellemême, III. 60, -99. La religion chrétienne veut que les hommes aient les meilleures loix civiles qui sont possibles, III. 61, 62. Celles d'une religion qui n'ont pas seulement le bon pour objet, mais le meilleur ou la perfection, doivent être des conseils, & non des préceptes, III. 71, 72. Celles d'une religion, quelle qu'elle foit, doivent s'accorder avec celles de la morale, III. 70 & faiv. Comment la force de la religion doit s'appliquer à la leur, III. 80 & faiv. Il est bien dangereux que les loix civiles ne permettent ce que la religion devroit défendre, quand celle-ci détend ce qu'elle devroit permettre, III. 81, 82. Ne peuvent pas réprimer un peuple dont la religion ne permet que des récompenses, & point de peines, III. 83, 84. Comment corrigent quelquesois les fausses religions, III. 83, 84. Comment les loix de la religion are l'effet des loix civiles, III. 87. Du rapport qu'elles ont avec l'établissement de la religion de chaque pays, & sa poilt de peines, III. 16, 117. Comment doivent être dirigées, celles d'un état qui tolere plusieurs religions, III. 115, 119. Lans quels cas les loix civiles doivent être suivies lorsqu'elles permettent, plutôt que celles de la religion ? III. 115, 115. Comment les loix civiles plutôt que celles de la religion? III. 115, 115. Exementent, plutôt que celles de la religion? III. 115, 115. Exementent, plutôt que celles de la religion? III. 115, II. 20. III. 20. III.

Lois ripusires. Fixoient la majorité à quinze ans, II. 237. Les rois de la premiere race en ôterent ce qui ne pouvoit s'accorder avec le christianisme, & en laissement tout le fonds, III. 208. Le clergé n'y a point mis la main, & elles n'ont point admis de peines corporelles, ibid. Comment cesserent d'être en usage chez les François, III. 227 & suiv. Se coptentient de la preuve négative : en quoi consistoit exte prepre, III. 237, 238.

Loix romaines. Histoire, & causes de leurs révolutions, I.
198 & fuiv. Celles qui avoient pour objet de maintenir
les femmes dans la frugalité, I. 239. La directé des loix
romaines contre les esclaves rendit les esclaves plus à crain-

dre , 11. 139 & fuiv. Leur beauté : leur humanité , 11. 400. Comment on éludoit celles qui étoient contre l'usure , 11. 477 E saire. Mesures qu'elles avoient prises pour prévenir le concubinage. 111 7, 8. — pour la propagation de l'espece, 111. 26 & saire. — touchant l'exposition des enfans, 111. 47 & saire. Leur origine & leurs révolutions sur les successions, 111. 183 — 204. De celles qui regardoint les testaments. De la saire pour les factions de la concession de le concessions. mens. De la vente que le testateur faisoit de sa famille , à celui qu'il instituoit son héritier , 111. 189, 190. Les premieres, ne restreignant pas affez les richesses des femmes laisserent une porte ouverte au luxe. Comment on chercha à y remedier, 111. 192 & Surv. Comment se perdirent dars le domaine des Francs. & se conserverent dans celui des Goths & des Bourguignons , 111. 216 & fuiv. Pourquoi , fons la premiere race, le clergé continua de le gouverner par elles, tandis que le refte des Francs le gouvernoit par la loi falique. 111, 217. Comment se conserverent dans le domaine de Lombards, 111, 222, 223. Comment se perdirent en Espa gne, 111, 223 & Jury. Sublitterent dans la Gaule méridis-nale, quoique profectes par les rois Wifigoths: pourquoi, 111. 225 & part. Pourquot, dans les pays de droit écrit. elles ont rélifié aux coutumes, qui, dans les autres provinces, ont fait disparoitre les lors barbares, 111. 331. Révolutions qu'elles ont effuyées dans les pays de droit écrit, 111. 235, 236. Comment refifierent, dans les pays de droit écrit, 111. 235, 236. ecrit à l'ignorance qui fit périr , par tout ailleurs, les loit personnelles & territoriales , ibid. Pourquoi tomberent dars l'oubli , 111. 256 & fury. Saint Louis les fit traduire : dars quelle vue , 111. 319. Motifs de leurs dispositions, tonchant les substitutions , 111. 350. Quand , & dans quel cas, elles ont commencé à punir le suicide , 111. 351 & fury. Celles qui concernoient le vol n'avoient aucune liaiton ave les autres loix civiles. 111. 356 & farv. Punifloient par la déportation, où même par la mort, la négligence, où Pin-péritie des médecins, 111. 361. Celles du bas empire foit parler les princes comme des rhéteurs, 111, 362. Précution que doivent prendre ceux qui les lifent, 111, 372. Voyez Droit romain. Romains, Rome.

Loix facrées. Avantages qu'elles procurerent aux plébéies à Rome, I. 396. Loix (fobriété). De celles qui ont rapport à la fobriété des penples , 11. 99 & fuiv. Regles que l'on doit suivre dans celles

qui concernent l'yvrognerie, 11. 99, 100.

Loix somptuaires. Quelles elles doivent être dans une démocratie, I. 216, 217. - dans une ariftocratie, I. 217, 218. Il n'en faut point dans une monarchie, I. 218 & fiev. Dans quels cas font utiles dans une monarchie , I. 223. Regles. qu'il faut suivre pour les admettre , ou pour les rejetter, 1. 224, 225. Quelles elles étoient chez les Romains, L.

240. Loix (fuivide ). De celles contre ceux qui se tuent eux même, II. 106, 107.

Leix (terrein). Leur rapport avec la nature du terrein, 11. 196-243. Celles que l'on fait pour la sureté du pleuple ont moins lieu dans les montagnes qu'ailleurs, 11. 198, 199. Se confervent plus aisement dans les isles que dans le continent, Il. 203, 204. Doivent être plus ou moins multipliées dans un état, fuivant la façon dont les peuples se procurent leur sub-

tetat, tutvant ta rayon uont les peuples le producent leur laus-tiflance, I. 207.

Lombards. Avoient une loi, en faveur de la pudeur des fem-mes elclaves, qui feroit bonne pour tous les gouvernemens, 11. 134. Quand, & pourquoi firent écrire leurs loix, 111. 207. Pourquoi leurs loix perdirent de leur caractere, ibid.

Leurs loix reçurent plutôt des additions que des changemens: pourquoi ees additions furent faites, 111. 280. Comment le droit romain se conserva dans leur territoire, 111. 222. On ajouta plusieurs capitulaires, à leurs loix : suites qu'eut cette opération, 111. 230. Leurs loix criminelles étoient faites fur le même plan que les loix ripuaires, 111. 238. Suivant leurs loix, quand on s'étoit défendu par un ferment, on ne pouvoit plus être fatigué par un combat, 111. 241.
Porterent l'ulage du combat judiciaire en Italie, 11. 243. Leurs loix portoient différentes compositions pour les différentes insultes, 111. 259, 260. Leurs loix défendoient aux combattans d'avoir, fur eux, des herbes propres pour les enchantemens, 111. 263 Loi abfurde parmi eux, 111. 270.

Pourquoi augmenterent, en Italie, les compositions qu'ils avoient apportées, de la Germanie, 111. 432, 433. Leurs loix sont presque toujours sensées, 111. 437 Er suiv. LOUIS I, dit le débannaire. Ce qu'il sit de mieux dans tout son regne, I. 310. La fameuse lettre qui lui est adressée par Agobard prouve que la loi salique n'étoit point établie en Bourgogne, 111. 219. Etendit le combat judiciaire, des affaires criminelles, aux affaires civiles, 111. 252. Permit affaires criminelles, aux affaires civiles, 111. 253. Permitide choifir, pour se battre en duel, le bâton, ou les armes, 111. 260. Son humiliation lui fut causse par les évêques, & sur - tout par ceux qu'il avoit tirés de la servitude, 111. 471. Pourquoi laiss au peuple romain le droit d'élire les papes, IV. 50. Portrait de ce prince. Causes de ses disgraces, IV. 63 & sur les marcel de Périn. & de Charlemagne. Comment persite Martel de Périn. & de Charlemagne. Comment persites martel de Périn. les Martel, de Pépin, & de Charlemagne. Comment perdit fon autorité, IV. 66, 67 & faiv. Perdit la monarchie, & fon autorité, principalement par la diffipation de fes domaines, ibid. & faiv. Caufes des troubles qui fuivirent sa mort, IV. 71 & faiv.

OUIS VI. dir le orge. Réforme la coutume où étoient les

LOUIS VI, die le gros. Réforme la coutume où étoient les juges de se battre contre ceux qui refusoient de se soumettre à

leurs ordonnances, 11l. 258, 259.

LOUIS VII, dit le jeune. Défendit de se battre pour moins de cinq sols, 11l. 258.

LOUIS IX (faint). Il sufficiet, de son temps, qu'une dette montat à douze deniers, pour que le demandeur & le défendence de la compatitude de la c deur terminassent leur querelle par le combat judiciaire, 111. 258. C'eft dans la lecture de ses établissemens qu'il faut puiser la jurisprudence du combat judiciaire, 111. 267. Est le 0 6

premier qui ait contribué à l'abolition du combat judiciaire, 111. 295 & fuiv. Etat & variété de la jurisprudence de son temps, ibid. N'a pas pu avoir intention de faire, de ses établiffemens , une loi générale pour tout son royaume, 111. 316. Comment ses établissements tomberent dans l'oubli, ibid. Es suiv. La datte de son départ pour Tunis prouve que le code que nous avons, sous le nom de ses établissemens, est plein de faussetés, 111. 317, 318. Sagesse adroite, avec laquelle il travailla à réformer les abus de la jurisprudence de son temps, 114. 319 Es suiv. Fit traduire les loix romaines: dans quelle vue: cette traduction existe en-core en manuscrit: il en sit beaucoup usage dans ses érablis-femens, 111. 319, 320. Comment il fut cause qu'il s'établis-une jurisprudence universelle dans le royaume, 111. 323 & suiv. Ses établissemens sont une des sources de nos coutumes de France, 111. 338. Les ouvrages des habiles prati-ciens de fon temps font une des fources des coutumes de France, 111. 340, 341.

LOUIS XIII. Repris en face par le préfident Bellievre, lorsque ce prince étoit du nombre des juges du duc de la Valette, I.

177, 178. Motif singulier qui le détermina à souffrir que les

177, 178. Morn unguier qui le determina a louarir que les negres de les colonies fussent esclaves, 11. 123.

LOUIS XIV. Le projet de la monarchie universelle, qu'on hii attribue sans sondement, ne pouvoit réussir sans ruiner l'Europe ses anciens sujets, lui, & sa famille, L. 298, 299. La France sut, vers le milieu de son regne, au plus haut point de sa grandeur relative, I. 300. Son édit, en faveur des mariages, n'étoit pas sussidant pour savoriser la population, 11 i. 54. LOYSEAU. Erreur de cet auteur, sur l'origine des justices

feigneuriales, 111. 445.

Luques. Combien y durent les magistratures, I. 36.

LUTHER. Pourquoi conserva une hiérarchie dans sa religion, 111. 71, 72. Il semble s'être plus consormé à ce que les

111. 71, 72. Il femble s'être plus conformé à ce que les apôtres ont fait, qu'à ce que l. C. a dit, ibid.

Luxe. Quand les fortunes sont égales dans un état, il n'y a point de luxe: il augmente à proportion de leur inégalité: preuves, I. 212 & Juiv. Ses différentes causes, ibid. Comparation of the proportion of the conformation of the conformat ment on en peut calculer les proportions, I. 214. Est en proportion avec la grandeur des villes, ibid. Confond touses les conditions: comment, I. 215. Incommodités qu'il caule, ibid. Perdit Rome, I. 217, 218. Doit être banni d'une aristocratie, I. 218, 219. Par quel usage on avoit prévenu, dans la Grece, celui des riches, I. 219. Est nécessaire dans une monarchie, ibid. Es siève. Est nécessaire dans les états despotiques, I. 222. Fait finir les républiques, ibid. Quelles regles il faut suivre pour l'encourager, ou pour le proscrire, I. 225, 226. Peut-il y en avoit en Angleterre ? ibid. — en France? 1bid. — en France? 1bid. — en France? 1bid. — Culli d'Angleterre n'est pas comme cetui des autres 11. 253. Celui d'Angleterre n'est pas comme cetui des autres 11. 253. Celui d'Angleterre n'est pas comme cetui des autres 11. 253. Celui d'Angleterre n'est pas comme cetui des autres 11. 253. Celui d'Angleterre n'est pas comme cetui des autres 11. 253. Celui d'Angleterre n'est pas comme cetui des autres 11. 253. Celui d'Angleterre n'est pas comme cetui des autres 11. 253. Celui d'Angleterre n'est pas comme cetui des autres 11. 253. Celui d'Angleterre n'est pas comme cetui des autres 11. 253. Celui d'Angleterre n'est pas comme cetui des autres 11. 253. ment on en peut calculer les proportions, I. 214. Eft en 11. 253. Celui d'Angleterre n'est pas comme celui des autres Rtats, 11. 293, 294. Sa cause & ses effets, 11. 338, 339.

Comment celui des femmes peut être arrêté dans une répub-

lique, III. 203, 204.
Luxe de la supossition. Doit être réprimé, III. 115. & suiv.
Lupie. C'est le seul pays, avec ses environs, où une religion
qui défend l'usage du cochon puisse être bonne: raisons
physique, III. 98.

Lycie. Comparée, comme république fédérative, avec la Hollande: c'est le modele d'une bonne république fédérative.

L. 292.
LYCURGUE. Comparé avec Mr. Pen. I. 85. Les contradictions apparentes, qui se trouvent dans ses loix, prouvent la grandeur de son génie, I. 83, 84. Ses loix ne pouvoient subsifier que dans un petit Etat, I. 88. Pourquoi voulut que l'on ne choisit les sénateurs que parmi les vieillards, I. 114 & S. fairo. A confondu les loix, les mœurs & les manieres: pourquoi, II. 264 & S. fairo. Peurquoi avoit ordonné que l'on exerçat les enfans au larcin, III. 358.

Lydiens. Le traitement qu'ils reçurent de Cyrus n'étoit pas conforme aux vraies maximes de la politique, I. 321. Furent les premiers qui trouverent l'art de battre la monnoie,

II. 425, 426. LYSANDRE. Fit éprouver aux Athéniens qu'il faut toujours mettre de la douceur dans les punitions, L 192.

#### .M.

Macaffer. Conféquences funestes que l'on y tire du dogme de l'immortalité de l'ame, III. 90.

MACHAVEL. Veut que le peuple, dans une république, juge les crimes de lese-majesté: inconvéniens de cette opinion, I. 174 & faire. Source de la plupart de ses erreurs, III. 374.

Machiavélifme. C'est aux lettres de change que l'on en doit l'abolissement, IL 406.

Machines.. Celles dont l'objet est d'abréger l'art ne sont pas toujours utiles, III. 19, 20.

Macute. Ce que c'est que cette monnoie chez les Africains,

Magie. Ce crime doit être puni avec beaucoup de circonspection: exemples d'injustices commitées sous ce prétexte, II. 14 87 faire. Il seroit aisé de prouver que ce crime n'existe point, 16, 17.

Magifrat de police. C'est sa faute si ceux qui relevent de lui tombent dans des excès, III. 180.

Magistrat unique. Dans quel gouvernement il peut y en avoir,

I. 182, 183.

Magifrati. Par qui doivent être nommés dans la démocratie, L. 24, 25. Comment élus à Athenes: on les examinoit avant & après leur magistrature, I. 29, 30. Quelles doivent être, dans une république, la proportion de leur puissance, & la durée de leurs charges, I. 35, 36. Jusqu'à quel point les citoyens leur doivent être subordonnés dans une démocratie, I. 115, 116. Ne doivent recevoir aucun présent, I. 152.

Ne doivent jamais être dépositaires des trois pouvoirs à la fois, I. 347, 348. Ne sont point propres à gouvernar une armée: exception pour la Hollande, I. 366 & fair. Sont plus formidables aux calomniateurs que le prince, II. 48. Le respect & la considération sont leur unique récompense, II. 83. Leur fortune & leur récompense, en France, II. 325 & fair. Les mariages doivent ils dépendre de leur coalentement? III. 9.

Magistratures. Comment & à qui se donnoient, à Athenes, I. 28, 29. Comment Solon en éloigna cens qui en étoient de leur coalente forte sont les librates de leur coalente de leur de leur

Magifratures. Comment & à qui se donnoient, à Athenes, I. 28, 29. Comment Solon en éloigna ceux qui en étoient indignes, sans géner les suffrages, ibid. Ceux qui avoient des enfans y parvenoient plus facilement, à Rome, que ceux qui n'en avoient point, III. 34. Et sur. Voyez Magifrats. MAHOMET. La loi, par laquelle il défend de boire du vin,

MAHOMET. La loi, par laquelle il défend de boire du vin, est une loi de climat, II. 100. Coucha avec sa semme, lorsqu'elle n'avoit que huit ans, II. 152. Veut que l'égalité soit entiere, à tous égards, entre les quatre semmes qu'il permet, II. 161. Comment rendit les Arabes conquérans, II. 393. A confondu l'adire avec l'intérêt: maux que produit cette erreur dans les pays soumis à sa loi, II. 476. Sa doctrine sur la speculation, & le penchant que sa Religion inspire pour la spéculation, font functes à la société; 111. 77. Source & esset de sa prédestination, III. 81. C'est par le secours de la religion qu'il réprima les injures & les injustices des Arabes, 111. 86. Dans tout autre pays que le sien, il n'auroit pas sait un précepte des fréquentes lotions, 111. 98, 99. L'inquission met sa religion de pair avec la religion chrétienne, 111. 124, 125.

Mahométans. Furent redevables de l'étrange facilité de leurs conquêres aux tribute que les convenues leuroient sur leurs.

Mahomisaus. Furent redevables de l'étrange facilité de leurs conquêtes aux tributs que les empereurs levoient sur leurs peuples, 11. 76. Sont maîtres de la vie, & même de ce qu'on appelle la vertu ou l'honneur de leurs femmes etclaves: c'est un abus de l'esclavage, contraire à l'esprit de l'esclavage mème, II. 133. Sont jaloux par principe de religion, II. 170, 171. Il y a chez eux, plusieurs ordres de femmes légitimes, 111. 6. Leur religion est favorable à la propagation, 111. 49. Pourquoi font contemplatifs, 111. 77. Raion singuliere qui leur fait détester les Indiens, 111. 93. Motifs qui les attachent à leur religion, 111. 103, 104. Pourquoi Gengis kan approuvant leurs dogmes, méprifa fi fort leurs mosquées, 111. 107. Sont les seuls orientaux intolérans en fait

de religion, 111. 129.

Mahomátifine. Maxime funeste de cette religion, I. 143. Pourquoi a trouvé tant de facilité à s'établir en Asie, & si peu en Europe, II. 154. Le despotisme lui convient mieux, que le gouvernement modéré, 111. 64. & fuiv. Maux qu'il cause, comparés avec les biens que cause le christianisme, 111. 64, 65. Il semble que le climat lui a present des bornes, 111. 99.

Mainmortables. Comment les terres, de libres, sont devenues mainmortables, 111. 397.

Mainmorte. Voyez Clerge. Monafteres.

Majorats. Pernicieux dans une aristocratie, I. 125, 126. Majorité. Doit être plus avancée dans les climats chauds, & dans les états despoiques, qu'ailleurs, L 145, 146. A quel âge les Germains & leurs rois étoient majeurs, II. 235 fuiv. S'acquéroit, chez les Germains, par les armes, ibid. Et fuiv. Et 238. C'est la vertu qui faisoit la majorité chez les Goths, II. 236. Etoit fixée, par la loi des Ripuaires, à quinze ans, ibid. — & chez les Bourguignons, ibid. L'âge, où elle étoit acquise chez les Francs, a varié, ibid.

Maires du palais. Leurs autorité, & leur perpétuité commença devinrent maires du royaume: le roi les choififfoit d'abord; la nation les choifit. On eut plus de confiance dans une autorité qui mouroit avec la personne, que dans celle qui étoit hérédiraire. Tel est le progrès de leur grandeur, IV. 14 & fair. C'est dans les mœurs des Germains qu'il faut chercher la raison de leur autorité, & de la foiblesse du roi, IV. 18 F suiv. Comment parvinrent au commandement des armées, IV. 19 & suiv. Epoque de leur grandeur, IV. 24 & suiv. Il étoit de leur intérêt de laisser les grandes offices de la couronne inamovibles, comme ils les avoient trouvés, IV. 25. & suiv. La royauté & la mairerie furent confondues à l'avénement de Pepin à la couronne, IV. 52 O suiv.

Mal vénerien. D'où il nous est venu : comment on auroit du

en arrêter la communication. II. 104.

Mulabat. Motifs de la loi qui y permet à une seule femme d'a-voir plusieurs maris, II. 158.

Malais. Causes de la fureur de ceux qui, chez eux, sont coupables d'un homicide, III. 87.

Maldives. Excellente coutume pratiquée dans ces isles, IL 54. L'égalité doit être entiere entre les trois femmes qu'on y peut éponser, II. 161. On y marie les filles à dix & onze ans, epouler, 11. 161. Un y marie les lines à dix ce oules air, pour ne pas leur laisser endurer nécessité d'hommes, 11. 168. On n'y peut reprendre une semme qu'on a répudiée: cette loi n'est pas censée, II. 172, 173. Les mariages entre parens au quatrieme dégré y sont prohibés: on n'y tient cette loi que de la Nature, III. 159.

Maltôte. C'est un art qui ne se montre que quand les hommes des la laisse de la Sélicité des autres arts. III. 208.

commencent à jouir de la félicité des autres arts, III. 398. Cet art n'entre point dans les idées d'un peuple simple, III.

406. Mammelus. Leur exemple ne prouve pas que le grand nombre d'esclaves est dangereux dans un état despotique, II. 136.

Mandarins chinois. Leurs brigandages, I. 280.

Maniers, Gouvernent les hommes concurremment avec le cli-mat, la religion, les loix, &c. De là natt l'efprit général d'une nation, II. 249, 250. Gouvernent les Chinois, ibid. Changent chez un peuple, à meture qu'il est fociable, II. 252. Celles d'un état despotique ne doivent jamais être chan-ties: nonrepui. II. 228. Différence qu'il y a entre les gées: pourquoi, II. 258. Différence qu'il y a entre les mœurs & les manieres, II. 262, 264. Comment celles

d'une nation peuvent être formées par les loix, II. 279 & suiv. Cas où les loix en dépendent, II. 283 & suiv.

MANLIUS. Moyens qu'il emploioit, pour réufiir dans ses des-feins ambitieux, 1. 42.

Manfus. Ce que fignifie ce mot dans le langage des capitulai-res, 111. 405.

MANUEL COMNENE. Injustices commises sous son regne,

fous prétexte de magie, 11. 14.

Manufactures. Sont nécessaires dans nos gouvernemens : doit-

on chercher à en simplifier les machines? 111. 19, 20 & luiv.

MARC ANTONIN. Sénatus - consulte qu'il fit prononcer, tou-

chant les mariages, 111. 155.

Marchands. Il est bon, dans les gouvernemens despotiques, qu'ils aient une sauvegarde personnelle, 11. 68. Leurs fonctions & leur utilité dans un état modéré, 11. 73. Ne doivent point être genés par les difficultés des fermiers, 11. 317. Les Romains les rangeoient dans la claffe des plus

vils habitans, 11. 288, 289.

Wits natitans, 11. 288, 289.

Marchardifer. Les impôts que l'on met sur les marchandises fout les plus commodes & les moins onéreux. 11. 63. Ne doivent point être confisquées, même en temps de guerre, si ce n'est pas représailles: bonne politique des Anglois; mauvaise politique des Espagnols sur cette matiere, 11. 317, 318. En peut - on fixer le prix? 14. 434. Comment on en fixe le prix dans la variation des richesses de signe, ibid. E fuiv. Leur quantité croît par une augmentation de commerce, ll. 441, 442.

MARCULPHE. La formule qu'il rapporte, & qui traite d'im-pie la contume qui prive les filles de la fuccession de leurs peres, est - elle juste? 111. 140 & fuiv. Appelle antrustions du roi ce que nous appellons ses vassaux, 111. 416.

Mariage. Pourquoi celui du plus proche parent avec l'héritiere est ordonné chez quelques peuples, l. 104, 105. Il étoit permis, à Athenes, d'épouler la sœur consanguine, & non pas la sœur utérine: esprit de cette loi, ibid. A Lacédémone, il étoit permis d'épouler sa sœur utérine, & non pas la sœur utérine, & non pas la sœur utérine en consenius. I la sœur consanguine, I. 105. A Alexandrie, on pouvoit épouser sa sœur, soit consanguine, soit utérine, ibid. Comment se faisoit chez les Samnites, ibid. Utilité des mariages entre le peuple vainqueur & le peuple vaincu, I. 328. Le mariage des peuples qui ne cultivent pas les terres n'est point indissoluble; on y a plusseurs semmes à la fois; ou personne n'a de semmes, & tons les hommes usent de toutes, IL 211. A été établi par la nécessité qu'il y à de trouver un pere aux enfans, pour les nourrir & les élever, III. 2. Est-il juste que les mariages des enfans dépendent III. 2. Est il juste que les mariages ues chians appendent des peres ? III. 9, 10. Etoient réglés à Lacédémone par les seuls magistrats, ibid. La liberté des enfans, à l'é-gard des mariages, doit être plus génée dans les pays où le monachisme est établi, qu'ailleurs, III. 10, II. Les gard des mariages, doit être plus gênée dans les pay le monachifue est établi, qu'ailleurs, III. 10, 11. falles y font plus portées que les garçons: pour quoi, III.

Motifs qui y déterminent, III. 12. Détail des loix romaines sur cette matière, III. 28-47. Etoit désendu, à Romae, entre gens trop àgés pour faire des ensans, III. 37. Etoient désendus, à Rome entre gens de condition trop inégale: quand ont commencé d'y être tolérés: d'où vient notre fatale liberté à cet égard, III. 33, 39 & faire. Plus les mariages sont rares dans un état, plus il y a d'adultéres, III. 46. Il est contre la Nature de permettre aux silles de se choisir un mari à sept ans, III. 136. Il est injuste, contraire au bien public & à l'intérêt particulier, d'interdire le mariage aux semmes dont les maris sont ablens dedire le mariage aux femmes dont, les maris sont absens dedire le mariage aux femmes dont, les maris sont ablens de-puis longtemps, & dont elles n'ont point eu de nouvelles, III. 149, 149. Dans quels cas il faut divre, à l'égard des mariages, les loix de la religion, & dans quels cas il faut fuivre les loix civiles, III. 152 & siev. Dans quel cas les mariages entre parens doivent se régler par les loix de la Nature; dans quels cas ils doivent se régler par les-loix civiles, III. 155 & siécs de religion en sont contracter d'incestueux à certains peuples, III. 158, 159. Le principe qui le sait désendre entre les perces les casans, les freres & les seurs. Set à découvrir a quel désré la les frences de les fœurs, fert à découvrir a quel dégré la loi naturelle le défend, III. 159 & fuiv. Est permis où défendu, par la loi civile, dans les différens pays, selon qu'ils paroissent conformes ou contraires à la loi de Nature, III. 160 & fuiv. Pourquoi permis entre le beaustrere & la belle sœur, chez dés peuples, & désendu chez d'autres, III. 162, 163. Doit-il être interdit à une semme qui a nuis l'habit, de religiante sur c'être créfices ? III. qui a pris l'habit de religieuse sans s'être consacré? III. 365. Toutes les fois qu'on parle du mariage, doit-on parler de la révélation? D. 169, 170.

Marine. Pourquoi celles des Anglois est supérieure à celle des

Marte. Fourquoi cenes des Angiois en imperieure à cene des autres nations, II. 289 et fuiv. Du génie des Romains pour la marine, II. 387, 388.

Maris. Comment on les nommoit autrefois, III. 273.

MARIUS. Coup mortel qu'il porta à la république, I. 402.

Maroc. Cause des guerres civiles qui affligent ce royaume à chaque vacance du trône, I. 142.

Maroc (le roi de). A dans son servail des semmes des toutes

couleurs. Le malheureux! II. 159.

Marleille. Pourquoi cette république n'éprouva jamais les passages de l'abbaissement à la grandeur, I. 253. Quel étoit l'objet du gouvernement de cette république, I. 242. Quelle forte de commerce on y faisoit, II. 302, 303 Ce qui détermina cette ville au commerce c'est le commerce qui fut la fource de toutes les vertus, II. 306, 307. Son com-merce, ses richesses, source de ses richesses étoit rivale de Carthage, II. 383, 384. Pourquoi si constamment fidele aux Romains, ibid. La ruine de Carthage & de Corinthe augmenta sa gloire, ibid.

Martyr. Ce mot, dans l'esprit des magistrats japonois, signifioit rebelle; c'est ce qui a rendu la religion chrétienne

edieuse au Japon, III. 128.

Matelots. Les obligations civiles qu'ils contractent, dans les navires, entreux, doivent - elles être regardées comme nulle? III. 181.

Maures. Comment trafiquent avec les negres, II. 423.

MAURICE, empereur. Outra la clémeuce, I. 211. Injuftice faite sous son regue, sous prétexte de magie, II. 15.

MAXIMIN. Sa cruauté étoit mal entendue, I. 201.

Meuo. Est une ville sainte au Japon, qui entretient toujours

le commerce dans cet empire, malgré les fureurs de la guerre, III. 8s.

Mecque. Gengis-kan en trouvoit le pélerinage absurde, III. 197.

Médailles fourée Ce que c'est. II. 465.

Médecine. Pourquoi étoient punis de mort, à Rome, pour négligence ou pour impéritie, & ne le font pas parmi nous

III. 36.1. Mendiant. Pourquoi ont besucoup d'enfans: pourquoi se multiplient dans les pays riches ou superstitieux, III. 13.

Mensonges. Ceux qui se tont au Japon, devant les magistrats, font punis mort. Cette loi est - elle bonne? I. 193. Mer antiochide. Ce que l'on appelloit ains. II. 363. Mer caspienne. Pourquoi les anciens se sont si fort obstinés à

croire que c'étoit une partie de l'océan , II. 364.

Mer des Indes. Sa découverte, II. 344. Mer rouge. Les Egyptiens en abandonnoient le commerce à tous les petits peuples qui y avoient des ports, II. 343, 344. Quand, & comment on en fit la découverte, II. 361; 370, 371.

Mer seleucide. Ce que l'on apppelloit ainst, II. 363.

MERCATOR (ISIDORE). Sa collection de canons, III. 229. Meres. Il est contre Nature qu'elles puissent être accusées d'adultere par leurs enfans, III. 137, 138. Pourquoi une mere ne peut pas épouser son fils, III. 156. Dans l'ancien-ne Rome, ne succédoient point à leurs enfans, & leurs enfans ne leur succédoient point : quand ; & pourquoi cette disposition tut abolie, III. 202, 203.

Leur chute du trône ne fut point un révolution, Mérovingiens. IV. 53 & Guiv Mesures. Est-il nécessaire de les rendre unisormes dans tou-

tes les provinces du royaume? III. 373. Métal. C'est la matiere la plus propre pour la monnoie, II.

425. MÉTELLUS NUMIDICUS. Regardoit les femmes comme un mal nécessaire, III. 28.

Métempfycofe. Ce dogme est utile ou funeste, quelquefois l'un

& l'autre en même-temps, suivant qu'il est dirigé. III. 91. Eft utile aux indes : raisons physiques , III. 95 , 96.

Métier. Les enfans, à qui leur pere n'en a point donné pour gagner leur vie, sont ils obligés, par le droit naturel, de les nourrir quand il est tombé dans l'indigence? III. 140, 141.

METIUS

METIUS SUFFETIUS. Supplice auquel it fut condamné, I.

Métropoles. Comment doivent commencer entr'elles. & avec

les colonies, 11. 410 & fuiv.

Meurtres. Punition de ceux qui étoient involontaires chez les

Germains, 111. 440.

Mexicains. Biens qui pouvoient leur revenir d'avoir été conquis sur les Espagnols: maux qu'ils en out reçus, I. 312. Mexique. On ne pouvoit pas, sous peine de la vie, y repren-dre une femme qu'on avoit répudiée: cette loi est plus fensée que celle des Maldives, 11. 173. Ce n'est point une abfurdité de dire que la religion des Espagnols est bonne pour leur pays, & n'est pas bonne pour le Mexique, 111. 95.

Midi. Raifons physiques des passions & de la foiblesse du corps des reuples du midi, 11. 85 & suiv. Contrad. cions dans les caracteres de certains peuples du midi, 11. 92 & fuiv. Il y a, dans les pays du midi, une inégalité entre les deux fexes: conféquences tirées de cette vérité touchant la liberté qu'on y doit accorder aux femmes, 11. 152 & finite. Ce qui rend fon commerce nécessaire avec le nord, 11. 335, 336. Pourquoi le catholicisme s'y est maintenu contre le protestantisme, plutôt que dans le nord, 111.

Milice. Il y en avoit de trois sortes dans les commencemens

de la monarchie, 111. 424. Militaire (gouvernement). Les empereurs qui l'avoient établi, fentant qu'il ne lenr étoit pas moins funeste qu'aux sujets, chercherent à le tempérer, I. 202. Militaires. Leur fortune & leurs récompenses en France, 11.

326 & sur.

Militaires (emplois ). Doivent ils être mis sur la même tête que les emplois civils : I. 157. & sur.

Mine de pierres préciouses. Pourquoi fermée à la chine, aussilée que trouvée, I. 227.

Mines. Profitent davantage travaillées par des esclaves, que par des hommes libres, 11. 128, 129. Y en avoit-il en Espagne autant qu'Aristote le dit; 11. 330. Quand celles d'or & d'argent sont trop abondantes, elles appauvrissent la puissance qui les travaille: preuves par le calcul du pro-duit de celles de l'Amérique, 11. 44 & faiv. Celles d'Allemagne & de Hongrie font utiles, parce qu'elles ne font pas abondantes, 11. 419, 420.

Miniares. Nom donné aux Argonautes, & à la ville d'Oroomène, 11. 252.

Ministres. Sont plus rompus aux affaires dans une monarchie, que dars un état despotique. I. 67. Ne doivent point être jugés éans une monarchie. I. 181. Sont coupables de lefe-majeste au premier chef. quand ils corrompent le principe de la monarchie, pour le tourner au despotisme. I. 188, 159. Quand doivent entreprendre la Guerre, I. 305. Ceux qui confeillent mal leur maître doivent être recherchés & punis . I. 359. Est - ce un crime de lese - majesté , que d'at-

tenter contreux? II. 20., 21. Portrait, conduite & bévues de ceux qui sont malhabiles, II. 48. Leur nonchalance, on Ase, est avantageuse aux peuples: la petitesse de leurs vues: en Europe, est cause de la rigueur des tributs que l'on y paye, II. 74, 75. Qui sont œux que l'on a la folie, parmi nous, de regarder comme grands, ibid. Le respect & la considération sont leur récompense, II. 83. Pourquei ceux d'Angleterre font plus honnêtes gens que ceux des autres nations, II. 289, 290.

Minerité. Pourquoi si longue à Rome: devroit-elle Pêtre au-

Minorte. Politiquoi il longue a nome: uevione ene l'ene autant parmi nous? I. 117.

MINOS. Ses loix ne pouvoient fublisher que dans un petit Etat. I. 38. Ses succès, sa puissance, II, 349 & faire dans les provinces, sa puissance, sa puissance de les envoyer dans les provinces, III. 228. On n'appelloit point, devant eux, des jugemens rendus dans la cour du connte: différence de ces deux jurisdiction, III. 238. Renvoient de company de provinces que au jugement du roi les grands qu'ils prevoyoient ne pouvoir pas réduire à la raison, III. 289. Epoque de leur extinc-

tion, III. 314, 315.

Missionnaires. Causes de leurs erreurs touchant le gouvernement de la Chine, I. 280. Leurs disputes entreux dégodement de la Chine, I. 280. tent les peuples, chez qui ils préchent, d'une religion dont ceux qui la proposent ne conviennent pas, III. 130. MITHRIDATE. Regardé comme le libérateur de l'Asie, L

409. Profitoit de la disposition des esprits, pour reprocher aux Romains, dans ses harangues, les formalités de leur justice, II. 246. Source de sa grandeur, de ses forces & de fa chate , II. 385 & Suiv.

Mobilier. Les effets mobiliers apparteffoient à tout l'univers,

II. 328.

Modération. De quel temps on parle, quand on dit que les Romains étoient le peuple qui aimoit de plus la modération dans les peines, I. 200. Est une vertu bien rare, III. 323, 330. C'eft de cette vertu que doit principalement être animé un législateur, III. 343.

Modération dans le gouvernement. Combien il y en a de fortes: est l'ame du gouvernement aristo ratique, L 56. En quoi confifte dans une ariftocratie, I. 118.

Modes. Sont fort utiles au commerce d'une nation, II. 253. Tirent leur source de la vanité, II. 253, 254.

Maurs. Doivent, dans une monarchie, avoir une certaine franchife, I, 72, 73. Par combien de causes elles se corrom-pent, I. 194. Quels sont les crimes qui les choquent: com-ment doivent être punis, II. 2. Peuvent mettre un peu de liberté dans les états despotiques, II. 52, 53. Raisons phyfiques de leur immutabilité en orient, II. 94. Sont différentes, suivant les différens besoins, dans les différens climats, III 101, 102. C'est elles, plutôt que les loix, qui gouvernent les peuples chez qui le partage des terres n'a pas lieu, II. 211. Gouvernent les hommes concurremment avec le climat, la religion, les loix, &c. de - là nait l'esprit général d'une nation, II. 242, 250. Donnoient le ton

à Lacédémone, ibid. On ne doit point changer celles d'un état despotique, II. 258, 259. Différence entre leurs effets & ceux dos loix, ibid. Maniere de changer celles d'une nation, II. 260 & fixv. Ce que c'est que les mœurs des nations, II. 263, 264 & fixv. Différence entre les mœurs & les noue. Différence entre les mœurs & les nanieres, ibid. Combien elles insuent sur les loix, II. 273, res, ibid. Combien elles influent sur les loix, II. 273, 274 & fuiv. Comment celles d'une nation peuvent être formées par les loix, II. 279 & fuiv. Le commerce les adoucit & les corrompt, II. 298. Pour les conserver, il ne saut pas renverser la Nature, de laquelle elles tirents leur origine, III. 133. La pureté des mœurs, que les parens doivent inspirer à leurs ensans, est la source de la prohibition des mariages entre proches, II. 155 & fuiv. Cas où les loix en dépendent, III. 161 & fuiv. De celles qui étoient relatives aux combats, III. 263 & suiv. Description de celles de la France, lors de la réferenation des coutumes, III 340 & fuiv. lors de la réferenation des coutumes, III 340 & fuiv. lors de la réferenation des coutumes, III 340 & fuiv. les les de la réferenation des coutumes, III 340 & fuiv. les les de la réferenation des coutumes, III 340 & fuiv. les les de la réferenation des coutumes, III 340 & fuiv. les les les les des la réferenation des coutumes, III 340 & fuiv. les les de la réferenation des coutumes que les de la réference de la profit de le n'est accompagnée d'un présent.

Mogel. Comment il s'affure la couronne, I. 141, 142. Ne reçoit aucune requête, si elle n'est accompagnée d'un présent,
L. 151. Comment la fraude est punie dans ses états, II. 69.

Moines. Sont attachés à leur ordre par l'endroit qui le leur
rend insupportable, I. 95. Cause de la dureté de seur caractere, I. 186. L'institut de quelques uns est ridicule, si
le position est, comme on le croit, utile à la génération,
III. 16. Sont une nation paresseus, chasses d'Angleterre par
Henri VIII, III. 58, 59. C'est eux qui ont formé l'inquisition, III. 151. Maximes injustes qu'ils y ont introduites,
III. 151, 152. N'ont fait que copier, pour l'inquissition
contre les Justs, les loix faites autres opur l'inquissition
contre les Justs, les loix faites autres par les évêques,
pour les Wisigoths, III. 210. La charité de ceux d'autrerois leur faisoit racheter des captis, III. 396. Ne cessent
de louer la dévotion de Pépin, à cause des libéralités que
sa politique lui tit saire aux égilses, IV. 34.
MOSE. On auroit sû, pour arrêter la communication du mal
vénérien, prendre pour modele les loix de Mosse sur la le-

venérien, prendre pour modele les loix de Mosse sur la le-pre, II. 106. Le caractere des Juss l'a souvent forcé, dans ses loix, de se relacher de la loi naturelle, II. 143. Avoit réglé qu'aucun Hébreu ne pourroit ètre esclave que six ans: cette loi étoit fort fage; pourquoi, II. 146. Comment veut que ceux des Juifs qui avoient plusieurs femmes les traitafient, II. 161. Réflexion, qui est l'époage de toutes les difficultés que l'on peut opposer à ses loix, II. 168, 169. Sagesse de ses loix au sujet des asyles, III. 109. Pourquoi a permis le mariage entre le beautrere & la hellesseu, III. 169. bellefœus, III. 161, 162.

Molosses. Se tromperent dans le choix des moyens qu'ils em-

ployerent pour temperer le pouvoir monarchique. I. 373.

Monachifme. Ravages qu'il fait dans les pays où il est trop
multiplié : pourquoi il est plu multiplié dans les pays chauds
qu'ailleurs: c'est dans, ces pays qu'on en devroit plus arrêter les progrès, II. 97. Doit, dans les pays où il est établi , établi, gêner la liberté des enfans sur le mariage, 111 II. Voyez Moines.

Menarchie. Quelles sont les loix qui en dérivent, I. 38 & suiv. Ce que c'est, & ce qui en constitue la nature, ibid. Quelle en est la maxime fondamentale, ibid. & Suiv. Les justices seigneuriales & eccléfiastiques y sont nécessaires. ibid. Ce qui, outre les pouvoirs intermédiaires, est essentiel à sa constitution, I. 41, 42. Quel en est le principe, I. 48; 60, 61. Peut se soutenir sans beaucoup de probité, ibid. La vertu n'est point le principe de ces gouvernement, I. 56 & fuiv. Comment elle subsiste ibid. Les crimes publics y sont plus privés que dans une république. I. 57. Comment on y supplée à la vertu, I. 59. L'ambition y est fort utile: pourquoi, I. 60. Illusion qui y est utile, & a laquelle on doit se prêter, ibid. Pourquoi les mœurs n'y sont jamais si pures que dans une république, I. 73. Les mœurs y doivent avoir une certaine franchife, ibid. Dans quel sens on y sait cas de la vérité, I. 74. La politesse y est essentiel, ibid. L'honneur y dirige toutes les saçons de penser, & toutes les actions, I. 75, 76. L'obéssiance au souverain y est prescrite par les loix de toute espece: l'honneur y met des bornes, I. par les loix de toute espèce: l'nonneur y met des bories, i. 76, 77. L'éducation y doit être conforme aux regles de l'honneur, 78, 79. Comment les loix y sont relatives au gouvernement, I. 126 & sur levée de façon que l'exaction ne soit point onéreuse au peuple, l. 129. Les affaires y doivent-elles être exécutées promptement? ibid. Ses avantages sur l'état républican, ibid. — sur le despotisme, I. 130. Son excellence, ibid d'auxilles que prince y est attachée: dans les secons surv. La sureté du prince y est attachée, dans les secous-ses, à l'incorruptibilité des différens ordres de l'Etat, ibid. & fuiv. Comparée avec le despotisme, ibid. & suiv. Le prince y retient plus de pouvoir qu'il n'en communique à fes officiers , I. 48 & Juiv. Y doit - on fouffrir que les citoyens refusent les emplois publics? I. 154. Les emplois toyens retutent les emplois puolics? 1. 154. Les emplois militaires n'y doivent pas être réunis avec les civils, I. 156 & fuiv. La véhalité des charges y est utile, I. 159, 160. Il n'y faut point de censeurs, I. 161 & fuiv. Les loix y sont nécessairement multipliées, I. 163 & fuiv. Causse de la multiplicité & de la variation des jugemens qui s'y readent, ibid. Les formalités de justice y sont nécessaires, I. 168 & fuiv. Comment s'y sorment les jugemens, I. 172. Les ministres ne doivent noise y Area jusques. I. 172. Les ministres ne doivent point y être juges, I. 182. La clémence y est plus nécessaire qu'ailleurs, I. 209 & fuiv. Il n'y faut point de loix somptuaires, dans quel cas elles y n'y taut point de loix somptuaires, dans quel cas elles y font utiles, I. 219 & suiv. Finit par la pauvreté, I. 222. Pourquoi les semmes y ont peu de retenue, I. 230, 231. N'a pas la bonté des mœurs pour principe, I. 240. Les dots des semmes y doivent être considérables, I. 241 La communauté de biens entre mari & semme y est utile, ibid. & sequ. Les gains nupriaux des semmes y sont inutiles, I. 242. Ce qui fait sa gloire & sa sureté, I. 255. Causes de la corruption de son principe. I. 256. & suiv. Danger de la sorruption de son principe, I. 260. Ne peut substitte das

un état composé d'une seule ville, I. 274. Propriétés distinctives de ce gouvernement, I. 27, 5 fair. Moyen unique, mais funcîte, pour la conserver, quand elle est trop étendue, ibid. Esprit de ce gouvernement, I. 290. Comment elle pourvoit à sa sureté, I. 295. Quand doit saire des conquêtes; comment doit se conduire avec les peuples conquêtes contracte domaine. Beau tableau d'un monarchie conquérate I 218. Précautions qu'elle dait au marchie conquérate I 218. Précautions qu'elle dait au monarchie conquérante. Il 218. Précautions qu'elle dait au monarchie conquérante. narchie conquérante, I. 318. Précautions qu'elle doit prendre pour en conserver une autre qu'elle a conquise, I. 320. Conduite qu'elle doit tenir vis - à - vis d'un grand Etat qu'elle a conquis, I. 332. Objet principal de ce gouvernement. I. 342. Tableau raccourci de celles que nous connoissons. 1 369. Pourquoi les anciens n'avoient pas une idée claire de ce gouvernement. I. 370 & fuiro. Le premier plan de celles que nous connoissons fut formé par les barbares qui conquirent l'empire romain, I. 371 & fuiro. Ce que les Grect appelloient ainsi, dans les temps héroïques, I. 373 & fuiro. Celles des temps héroïques de Circos comparées avec celles que Celles des temps hérorques des Grecs comparées avec celles que nous connoissons aujourd'hui, ibid. Qu'elle étoit la nature de celle de Rome, sous ses rois, I. 376 & sino. Pourquoi Peut apporter plus de modération qu'une république, dans le convernement des peuples conquis, I. 406, 407. Les écrits latyriques ne doivent pas y être punis léverement: ils y ont leur utilité, 11. 29, 30. Meures que l'on doit y garder dans les loix qui concernent la révélation des confiprations, la serve de la confipration des confiprations. 13. 34. Des chofes qui y atraquent la liberté, 11. 44 & Siste. Il ne doit point y avoir d'espions, 11. 45. Comment doit être gouvernée, 11. 48 & Siste. En quoi y consiste la félicité des peuples; stid. Quel est le point de perfection dans le gouvernement monarchique, 11. 48. 49. Le prince dans le gouvernement monarchique, 11. 48, 49. Le prince y doit être accessible, 11. 49, 50. Tous les sujets d'un état monarchique doivent avoir la liberté d'en sortir, 11. 34, 57. Tributs qu'on y doit lever fur les peuples que l'on a rendus esclaves de la glebe, 11. 59. On peut y augmenter les tributs, 11. 71, 72. Quel impôt y est le plus naturel, 11. 72, 73. Tout est perdu, quand la profession des traitans y est honorée, 11. 82, 83. Il n'y faut point d'esclaves, 11. 116. Quand il y a des esclaves, la pudeur des femes selaves dei traitans y est honorée. mes esclaves doit être a couvert de l'incontinence de leurs mattes, 11. 134. Le grand nombre d'esclaves y est dange-mattes, 11. 135. Il est moins dangereux d'y armer les escla-ves, que dans une république, 11. 136. S'établit plus faci-lement dans les pays sertiles qu'ailleurs, 11. 196 Et suiv.— dans les plaines, 11. 198. S'unit naturellement avec la li-berté des semmes, 11. 263. S'allie très - facilement avec la religion chréstenne, 11. 269. Le commerce de luxe y con-vient misus que celui d'économie. 11. 202 Et suiv. vient mieux que celui d'économie, 11. 303 & suiv. Il n'y rein meux que cein a conomie, 11. 305 El juro. Ar in faut point de banque: les particuliers n'y peuvent avoir de tréfors, 11. 312. On n'y doit point établir de port, francs, 11. 314. Il n'est pas utile au monarque que la noblesse y puisse faire le commerce, 11. 324 E sur Comment doit acquitter ses dettes, 11. 474. Les bâtards y doivent être moins odieux que dans une république, 111. 7, 8. Deux moins odieux que dans une république, 111. 7, 8. Deux lophis-

fophismes, ont toujours perdu, & perdront toujours toutes les monarchies. Quels sont ces sophismes, 111. 14. S'accommode mieux de la religion catholique, que de la protessante, 111. 69. Le pontificat y doit être séparé de l'empire, 111. 117, 118. L'inquisition n'y peut faire autre chose que des délateurs & des traitres, 111. 151, 152. L'ordre de succession à la couronne y doit être fixé, 111. 167, On y doit encourager les mariages, & par les richeffes que les femmes peuvent donner, & par l'espérance des successions qu'elles peuvent procurer, 111. 203, 204. On y doit punir ceux qui prement parti dans les séditions, 111. 345.

Monarchis élestive. Doit être soutenue par un corps aristocratique, I. 380. C'est aux loix politiques & civiles à y décider

dans quels cas la raison veut que la couronne soit désérée

marche au delpote, 1. 41. L'honneur met des bornes de puillance, 1. 66, 67. Son pouvoir, dans le fonds, est le même que celui du despote, ibid. Et plus heureux qu'un la fame que celui du despote, ibid. Et plus heureux qu'un la fame que celui du despote, ibid. Et plus heureux qu'un la fame que celui du despote, ibid. Et plus heureux qu'un la fame que celui du despote, ibid. Et plus heureux qu'un la fame que celui du despote, ibid. Et plus heureux qu'un la fame que celui du despote, ibid. Et plus heureux qu'un la fame que celui du despote, ibid. Et plus heureux qu'un la fame qu'un la fame que celui du despote, ibid. Et plus heureux qu'un la fame qu'un la despote, I. 133. Ne doit récompenser ses sujets qu'en honacipore, 1. 13.3. Ne dont recompenier les lujets qu'en hon-neurs qui conduifent à la fortune, I. 173. Ne peut être juge des crimes de ses sujets: pourquoi, I. 176 Et suiv. Quand il enfreint les loix, il travaille pour les séducteurs contre hui-même, I. 181. Combien la clémence lui est utile, I. 209, 210. Ce qu'il doit éviter pour gouverner sagement & heureusement, I. 257, 258 Et suiv. En quoi consiste sa puissance, & ce qu'il doit faire pour la conserver, I. 297, 298. Il faut un monarque dans un état vraiment libre, I. 356. Comment, dans un état libre, il doit prendre part à la puissance législative, I. 362, 363. Les anciens n'ont imain puntance tegistative, 1. 362, 363. Les anciens n'ont ime-giné que de faux moyens pour temperer fon pouvoir, 1. 372. Quelle est sa vraie fonction, I. 375. Il a toujoms plus l'esprit de probité, que les commissaires qu'il nomme pour juger se sujets, 11. 44. Bonheur des bons monar-ques: pour l'être, ils n'ont qu'à laisser les loix dans leur force, 11. 45, 46. On ne s'en prend jamais à lui des ca-lamités publiques; on les impute aux gens corrompus qui l'obsedent, 11. 46. Comment doit manier sa puissance, 11. 48. Doit encourager. 48. Doit encourager, & les loix doivent menacer, 11. 49. Doit être accessible, ibid. Ses mœurs: description admirable de la conduite qu'il doit tenir avec ses sujets, 11. 49.

50. Egards qu'il doit à ses sujets, 11. 51, 52.
Monasterer. Comment entretenoient la paresse en Angleterre: leur destruction y a contribué à établir l'esprit de commer ce & d'industrie, 111. 59. Ceux qui vendent leurs fonds à vie, ou qui font des emprunts à vie jouent contre le peu-ple, mais tiennent la banque contre lui : le moindre bon fens fait voir que cela ne doit pas être permis, 111. 115. Monde. Ses loix font nécessairement invariables, I. 2, 3. Monde physque. Mieux gouverné que le monde intelligent:

pourquoi, I. 7. MONLUC (JEAN DE). Auteur du registre Olim. 111. 327.

Monneie... Est, comme les figures de géométrie, un signe certain que le pays où l'on en trouve est habité par un peuple policé, II. 213, 214. Loix civiles, des peuples qui ne la connoissent point, II. 214, 215. Est la source de presque toutes les loix civiles, parce qu'elle est la source des injustices qui viennent de la ruse, ibid. Est la destructrice de la liberté, II. 15. 16. Raison de son usage, II. 423 & sivin. Dans quel cas est nécessaire, II. 424, 425. Quelle en doit être la nature & la forme, II. 425 & sivi. Les Lydiens sont les premiers qui aient trouvé l'art de la battre, II. 425, 426. Quelle étoit originairement celle des Athéniens, des Romains: ses inconvéniens, ibid. Dans quel rapport elle doit être pour la prospérité de l'Etat, avec les choses qu'elle représente, II. 427, 428. Etoit autresois représentée, en Angleterre, par tous les biens d'un Anglois. II. 428, 429. Chez les Germains, elle devenoit bétail, marchandite ou denrée; & ces choses, devenoient monnoie, même, ibid. Combien il y en a de sortes, II. 429. II. 429. Est un figne des choses, & un figne de la monnoie même, ibid. Combien il y en a de sortes, II. 429, 430. Augmenta chez les nations policées, & diminua chez les nations barbares, II. 434, 435. Il seroit utile qu'elle fit rare, II. 435. C'est en railon, de la quantité, que le prix de l'usure diminue, ibid. Comment, dans sa variation, le prix des choses se fixe, II. 437 & faire. Les Africains en ont une, sans en avoir aucune, II. 439, 440. Preuves, par calcul, qu'il est dangereux à un état de hansser ou baisser la monnoie, II. 453, 454 & faire. Quand les Romains sirent des changemens à la leur, pendant les guerres puniques, ce sut un coup de sagesse qui ne doit point être imité parmi nous. II. 460 & faire. À hausse ou baisse etre imité parmi nous. res puniques, ce tut un coup de fagesse qui ne doit point etre imité parmi nous, II. 460 & siev. A hausse ou baisse à Rome, à mesure que l'or & l'argent y sont devenus plus ou moins communs, II. 462 & siev. Epoque & progression de l'alteration qu'elle éprouva sous les empereurs remains, II 465 & siev. Le change empêche qu'on ne la puisse altérer jusqu'à un certain point, II. 465, 466.

Monnoie ideale. Ce que c'est, ibid. Pour le bien du commerce, on ne devroit se servir que de monnoie réelle, ibid.

Monnoreurs (siev.). La loi qui les déclaroit counables de lese.

Monneyeurs (faux). La loi qui les déclaroit coupables de lese-majesté, étoit une mauvaise loi, II. 22. Montagnes. La liberté s'y conserve mieux qu'ailleurs, II. 198.

Montagnes. La liberté s'y conserve mieux qu'ailleurs, II. 198.

Montagnes d'argent. Ce que l'on appelloit ainsi, II. 321/
MONTES QUIEU (Mr. DE). Vingt ans avant la publication de l'esprit des loix, avoit composé un petit ouvrage qui y est confondu, II. 414. Peu importe que ce soit lui, ou d'anciens & célebres jurisconsultes, qui disent des vérités, pourvu que ce soit des vérités, qui disent des vérités, pourvu que ce soit des vérités, III. 221. Promet un ouvrage particulier sur la monarchie des Ostrogetts, III. 402. Preuves qu'il n'est ui désite ni spinosiste, D. 113 & siev. Admet une religion révélée : croit & aime la religion chrétienne, D. 120 & siev. N'aime point à dire des injuses, même à ceux qui cherchent à lui saire Tom. IV. Tors. IV.

les plus grands maux, D. 128, 129. Obligé d'omettre quan-tité de chofes qui étoient de son sujet, a-t-il du parler de la grace, qui n'étoit point de son sujet 7 D. 136. Son indulgen-ce pour le nouvelliste ecclésiastique, D. 142. Est-il vrai qu'il regarde les préceptes de l'évangile comme des conseils? D. 149 & faire. Pourquoi il a répondu au nouvellifte eccléfiastique, D. 196, 197.

MONTE SUMA. Ne disort pas une aburdité, quand il soutenoit

que la religion des Espagnols est bonne pour leur pays, & celle du Mexique pour le Mexique, 111. 95, 96.

Montfort. Les contumes de ce comté tirent leur origine des loix du comte Simon, 111. 340.

Mont Janicule. Pourquoi le peuple de Rome s'y retira : ce qui en réfulta, 1 l. 44.

MONTPENSIER (la duchesse DE). Les malheurs qu'elle attira

fur Henri I I I prouvent qu'un monarque ne doit jamais insul-

ter ses fujets , 1 l. 52.

ter les injects, 11. 42. Mont facré. Pourquoi le peuple de Rome s'y retira, 11. 42. Morale. Ses loix empêchent, à chaque inftant, l'homme de s'oublier tui-même, I. 9. Ses regles doivent être celles de toutes les fauffes religions, 111. 72, 73. On est attaché à une religion, à proportion de la pureté de sa morale, 111. 105. Nous aimons spéculativement, en matiere de morale, tout ce qui porte le caractere de la sévérité, 111. 111, 112. sour la sour le le caractere de la sévérité, 111. 111, 112. sour la les Lombards, pour la

Mort civile.

lepre, 11. 104.

Molévoire. Les empereurs même y travaillent à détruire le despo-tisme, I. 138. Le czar y choisit qui il veut pour son succes-seur, I. 142. Le désaut de proportion dans les peines y cansé beaucoup d'assassinats, I. 204. L'obscurité où elle avoit tou-jours été dans l'Europe contribua à la grandeur relative de la France, sous Louis XIV, I. 301. Loi bien sage établie dans cet empire par Pierre I, 11. 61. Ne peut descendre du des-potisme, parce que ses loix sont contraires au commerce & aux orientes du change. Il. 467. aux opérations du change, 11. 467.

Moscovites. Idée plaisante qu'ils avoient de la liberté, I. 339.

Combien sont insensibles à la douleur : raison physique de cette infensibilité, Il. 89. Pourquoi se vendent si facilement, 125. Pourquoi ont changé si facilement de mœurs & de ma-

nieres, 11. 260 & fuiv.

Mosquées. Pourquoi Gengis-kan les méprisa si fort, quoiqu'il approuvat tous les dogmes des mahométans, 111. 107.

Moucons. La découverte de ces vents est l'époque de la navigation en pleine mer. Ce que c'est; temps où ils regnent leurs-esfets, il. 366. Moulins. Il seroit peut-être utile qu'ils n'eussent point été in-

ventés, 111. 19, 20.

Muet. Pourquoi ne peut pas tester, 111, 189. Multiplication.

(ultiplication. Est beaucoup plus grande chez les peuples nais-fans, que chez les peuples formés, 111. 12, 13. UMMOLUS. L'abus qu'il sit de la consiance de son pere,

MUMMOLUS. prouve que les comtes, à force d'argent, rendoient perpétuels leurs offices qui n'étoient qu'annuels, IV. 2. Mufique. Mufque. Les anciens la regardoient comme une science nécesfaire aux bonnes mœurs, I. 83 & faire. Différence des effers qu'elle produit en Angleterre & en Italie. Raisons physiques de cette différence, tirées de la différence des climats, 11.

90, 91. MUTIUS SCEVOLA. Punit les traitans, pour rappeller les

bonnes mœurs, L 404.

Naïfance. Les registres publics sont la meilleure voie pour

la prouver, 111. 337.

Narbonnoisse. Le combat judiciaire s'y maintint, malgré toutes

les loix qui l'aboliffolent, 111. 253.

NARSE'S (l'euraque). Son exemple prouve qu'un prince ne doit jamais infulter les fujets, 11. 52.

Natches. La superstition force ce peuple de la Louisianne à déroger à la constitution essentielle de ses mœurs. Ils sont esclaves.

quoiqu'ils n'aient pas de monnoie, 11. 216. Nations. Comment doivent se traiter mutuellement, tant en paix qu'en guerre, I. 15. Ont toutes, même les plus féroces, un droit des gens, ibid. Celle qui est libre peut avoir un libé-

un croit des gens, ibid. Celle qui est libre peut avoir un libérateur; celle qui est subjuguée ne peut avoir qu'un oppresseur, 1l. 284. Comparées aux particuliers, quel droit les gouverne, 1l. 411.

Lature. Les sentimens qu'elle inspire sont subordonnés, dans les Etats despotiques, aux volontés du prince, I. 64, 65.

Douceur & grandeur des délices qu'elle prépare à ceux qui écoutent sa voix, 1l. 18. Elle compense, avec justesse biens & les maux, 1l. 58. Les mesures qu'elle a prises pour affurer la nourriture aux enfans désautéents. biens & les maux, 11. 58. Les compense, avec jultesse, les pour assirer la nourriture aux enfans détrussent controller les raisons sur lesquelles on sonde l'esclavage de naissance, 11. 120. C'est elle qui entretient les commodités, que les hommes ne tiennent que de l'art, 11. 206, 207. C'est elle presque seule, avec le climat, qui gouverne les sauvages, 11. 249. Sa voix est la plus douce de toutes les voix, 111. 138. Ses loix ne peuvent ètre locales; & sont invariables, 111. 161, 162.

Nature du gouvernement. Ce que c'est; en quoi differe du principe du gouvernement, I. 48.

· Naufrage (droit de). Epoque de l'établissement de ce droit insense :

tort qu'il fit au commerce, 11. 399, 400.
Navigation. Effets d'une grande navigation, 11. 308 & suiv. Lavigation. Effets d'une grande navigation, il. 308 & fair. Combien l'imperfection de celle des anciens étoit utile au commerce des Tyriens, il. 342. Pourquoi celle des anciens étoit plus lente que la nôtre, il. 344 & faire. Comment fut perfectionnée par les anciens, il. 368, 369. N'a point contribué à la population de l'Europe, iil. 52. Détendue, fur les fleuves, par les Guebres. Cette loi, par-tout aflieurs, auroit été funelle, n'avoit nul inconvénient chez eux, 11L 98, 99.

Nevires. Pourquoi leur capacité se mesuroit-elle autresois par muids de bled; & se mesure-t-elle aujourd'hui par tonneaux de liqueurs? II. 336. Causes physiques de leurs différens dégrés de viteffe, suivant leurs différentes grandeurs & leurs différentes formes, II. 345 & fuiv. Pourquoi les nôtres vont presque à tous vents; & ceux des anciens n'alloient presque qu'à un seul, II. 346. Comment on mesure la charge qu'ils peuvent porter, II. 248. Les obligations civiles que les matelots y paffent entr'eux , doivent-elles être regardées comme nulles ? III. 181, 182.

Négetians. Dans quel gouvernement ils peuvent faire de plus grandes entreprifes, II. 300. Il est bon qu'ils puissent acqué-

rir la noblesse, II. 326.

Ne conviennent jamais dans le gou-Négocians (compagnies de). vernement d'un feul , & rarement dans les autres , II. 312.

Motif singulier qui détermina Louis XIII à souffrir que Negres. ceux de ses colonies fussent esclaves, II. 123. Raisons admirables, qui font le fondement du droit que nous avons de les rendre ciclaves, ibid. & fuiv. Comment trafiquent avec les Maures, II. 423. Monnoie de ceux des côtes de l'Afri-

que, II. 439. NERON. Pourquoi ne voulut pas faire les fonctions de juge, I. 180. Loi adroite & utile de cet empereur, H. 64. Dans les beaux jours de fon empire, il voulut détruife les fermiers & les traitans, II. 82. Comment il éluda de faire une

loi touchant les affranchis, II. 145.

Nevenx. Sont regardés, aux Indes, comme les enfans de leurs oncles. De là le mariage entre le beau frere & la belle - sœur est permis, III. 162.

NITARD. Témoignage que cet historien, témoin oculaire, nous rend du regne de Louis le débonnaire, IV. 69.

Nobles. Sont l'objet de l'envie dans l'aristocratie, I. 33 ils sont en grand nombre dans une démocratie, police qu'ils doivent mettre dans le gouvernement, ibid. Répriment facdoivent mettre dans le gouvernement, 1974. Repriment raclement le peuple dans une ariflocratie, & fe répriment difficilement eux.même, I. 54. Doivent être populaires dans une démocratie, I. 113, 119. Doivent être tous égaux dans une ariflocratie, I. 124, 125. Ne doivent, dans une ariflocratie, I. 124, 125. une aristocratie, I. 124, 125. Ne doivent, dans une aristocratie, être ni trop pauvres, ni trop riches: moyens de prévenir ces deux excès, ibid. — N'y doivent point avoir de contestations, ibid. Comment punis autrefois en France, I. 187, 188. Quelle est leur unique dépense, à Venise, I. 218. Quelle part ils doivent avoir, dans un état libre, aux trois pouvoirs 354, 355. Doivent, dans un état libre, être jugés par leurs pairs, I. 360. Cas, où dans un état libre ils doivent être juges des citoyens de tout étage, I. 360, 361.

delesse de pouvoir intermédiaire. I. 39. Son ignorance pempèche, dans une monarchie de pouvoir etre dépositaire de pouvoir etre dépositaire des loix, I. 44. Sa profession est la guerre. L'honneur l'en arrache, I. 76, 77. L'honneur eau annuel l'en arrache, I. 76, 77.

est l'enfant & le pere, I. 126. Doit être soutenue dans une monarchie: moyens d'y réussir. I. 128. Doit seule posse-der les siefs dans une monarchie. Ses privileres ne doivent point passer au peuple, ibid. Causes des différences dans point passer au peuple, ibid. Causes des différences dans les partages des biens qui lui sont destinés, I. 164, 165. Est toujours portée à désendre le trône: exemples, I. 261. Est toujours portée à désendre le trône: exemples, 1. 261. Doit, dans un état libre, former un corps distingué, qui ait part à la ségislation: doit y être leréditaire. Comment sa part, dans le pouvoir législatif, doit être limitée, I. 354, 355. La gloire & l'honaeur sont sa récompense, I. 83. Le commerce lui doit-il être permis dans une monarchie? II. 324 & suive. Est -il utile qu'on la puisse acquérir à prix d'argent? II. 326. Celle de robe comparée avec celle d'épéc, ibid. & suive. Quand commença à quitter, même à mépriser la fonction de juge, III. 332, 333. Médesse fonction de juge, III. 326, l'abbé Dubos, sur l'origine de notre noblesse françoise, est faux, & injurieux au sang

de notre noblesse françoise, est saux, & injurieux au sang de nos premieres samilles, & aux trois grandes maisons qui ont regné fur nous, III. 463 & fuiv. Quand, & dans quelle occasion elle commença à refuser de suivre les rois dans tou-

Noise. Voyez Negres.

Contribuent beaucoup à la propagation. Il vaut mieux qu'ils distinguent les familles, que les personnes seulement,

Ш.

JII. 5.

Jind. Raisons physiques de la force du corps, du courage, de la franchise, &c. des peuples du nord, II. 85 & finv. Les peuples y sont fort peu sensibles à l'amour, II. 89, 90. Raisons physiques de la sageste avec laquelle ses peuples se maintenent contre la pusissance romaine, II. 93. Les passions des femmes y sont fort tranquilles, II. 168. Est toujours habité, parce qu'il est presqu'inhabitable, II. 200. Ce qui rend son commerce nécessare avec le midi, II. 204, 205. Les semmes & les hommes y sont plus longtemps propres. Les femmes & les hommes y font plus longtemps propres à la génération, qu'en Italie, III. 37. Pourquoi le protestantifme y a été mieux reçu que dans le midi, III. 69, 70. Normandie. Les coutumes de cette province ont été accordées

par le duc Raoul, III. 340.

Normands. Leurs ravages causerent the telle barbarie que l'on perdit jusqu'à l'usages causerent une telle barbarie que l'on perdit jusqu'à l'usage de l'écriture, & que l'on perdit toutes les loix, auxquelles on substitua les coutumes, III. 232. Pourquoi persécutoient, sur-tout, les prêtres & les moines, IV. 36. Terminerent les querelles que le clergé faisoient aux rois, & au peuple, pour son temporel, IV. 44; 74. Charles le chauve, qui auroit pu les détruite, les laiss aller pour de l'argent, IV. 70, 71. Pourquoi dévalterent la France, & non pas l'Allemagne, IV. 95. Leurs ravages ont fait passer la couronne sur la tête de Hugues Capet, qui pouvoit seul la défendre, IV. 97.

Notoriété

Meteriété de fait. Suffisoit autrefois, sans autre preuve ni pre-cédure, pour affeoir un jugement, 111. 270.

Nevelles de Justinien. Sont trop diffuses, 111. 363.

Mouvelles ecclésiastiques. Les imputations, dont elles cherchent à

noirch l'auteur de l'esprit des loix, sont des calomnies atroces. Preuves, sans replique. D. 114 & sur. Neuvellisse ecclésassique. N'entend jamais le sens des choses, D. 419, 120. Méthode singuliere dont il se sert pour s'autoriser à dire des investives à l'auteur, D. 133. Jugemens & raison-nemens absurdes & ridicules de cet écrivain, D. 138, 139 & suiv. Quoiqu'il n'ait d'indulgence pour personne, l'auteur en a beaucoup pour lui, D. 141, 142. Pourquoi a déclamé & comment il s'y est pris pour déclamer ainsi. D. 143.

Est fuire. Sa mauvaise foi, D. 148, 149 Es fuire. Sa studiet ou sa mauvaise foi, dans les reproches qu'il fait à l'auteur, touchant la polygamie, ibid. Veut que, dans les reproches qu'il fait à l'auteur, touchant la polygamie, ibid. Veut que, dans l'auteur, touchant la polygamie, ibid. Veut que, dans un livre de jurisprudence, on ne parle que de théologie, D. 164, 165. Imputation stupide ou méchante de cet écrivain, D. 167. Juste appréciation de ses talens & de son ouvrage, D. 182, 183; 186. Sa critique de l'esprit des sois est pernicieuse; pleine d'ignorance, de passion, d'inattention, d'orqueil, d'aigreur; n'est ni travaillée, ni réfléchie : est inutile, dangereuse, calomnieuse, contraire à la charité chrétienne, même aux vertus simplement humaines; pleine d'injures atroces, pleine de ces emportemens que les gens du monde ne se permettent jamais : elle annonce un méchant caractère: ne se permettent jamais: elle annonce un méchant caractère: est contraire au bon sens, à la religion; capable de rétrécir Pelprit des lecteurs; pleine d'un pédantifine, qui va à détruire toutes les sciences, D. 187 & faire.

NUMA. Fit des loix d'épargne sur les facrifices, III. 116. Ses loix, sur le partage des terres, furent rétablies par Servius Tullius, 111. 186.

Mumidie. Les freres du roi succedoient à la couronne, à l'exclusion de se entre 111.

fion de fes enfans, 111. 142, 143.

Obéissance. Différence entre celle qui est due dans les états moderes, & celle qui est due dans les états despotiques, I. 64 & faiv. L'honneur met des bornes à celle qui est due au forverain, dans une monarchie, I. 76, 77.
Obligations. Celles que les matelots passent entr'eux dans un na-

vire doivent-elles être regardées comme nulles? 111. 181. Offices. Les maires du palais contribuerent, de tout leur posvoir, à les rendre inamovibles : pourquoi, IV. 25. Quand

les grands commencerent à devenir héréditaires . IV. 93 & fuiv.

Officiers généraux. Pourquoi, dans les états monarchiques, ils ne sont attachés à aucun corps de nullice, I. 149, 150.

Pourquoi il n'y en a point en titre dans les états despotiques, ibid.

Offran

Ofrendes. Raison physique de la maxime religieuse d'Athenes, qui disoit qu'une petite offrande honoroit plus les dieux que le sacrifice d'un bœuf, 111. 96. Bornes qu'elles doivent avoir : on n'y doit rien admettre de ce qui approche du luxe, 11 l. 116 & fuiv.
Olim. Ce que c'est que les registres que l'on appelle ainsi,

111. 325.

Oncles. Sont regardés, aux Indes, comme les peres de leurs neveux : c'est ce qui fait que les mariages entre beau-frère & 111. 161. 162. belle sœur y sont permis, 111. 161, 162. Oppienne. Voyez Loi oppienne.

Oppienne. Voyez Loi oppienne.
Or. Plus il y en a dans un état, plus cet état est pauvre, 111. 415.
416. La loi qui défend, en Espagne, de l'employer en superfluités, est absurde, 11. 419. Cause de la quantité plus ou moins grande de l'or & de l'argent, 11. 432. Dans quel sens il seroit utile qu'il y en est beaucoup; & dans quel sens il seroit utile qu'il y en est peu, 11. 433. De sa rareté relative à celle de l'argent, 11. 441, 442.
Or (Côte d'). Si les Carthaginois avoient pénétré jusques - là, ils y auroient fait un commerce bien plus important que celui que l'on y fait aujourd'hui, 11. 380, 381.
Oracles. A quoi Plutarque attribue leur cessation, 111. 25.
ORANGE (Le Prince D'). Sa proscription, 111. 370.
Orcomene. A été une des villes les plus opulentes de la Grece: pourquoi, 11. 352, 353. Sous quel autre nom cette ville est connue, ibid.

est connue, ibid.

Ordonnance, de 1287. C'est à tort qu'on la regarde comme le titre de création des baillifs ; elle porte seulement qu'ils seront pris parmi les laïos, 111. 336. Ordonnance de 1670. Faute que l'anteur attribue, à ceux qui l'ont rédigée, 111. 365. Ordonnances. Les barons, du temps de S. Louis, n'étoient sou-

mis qu'à celles qui s'étoient faites de concert avec eux, 111.

298 & fist.

Ordre.. Ceux du despote ne peuvent être ni sontredits, ni éludés, I. 65, 66.

Orgueil. Est la source ordinaire, de notre politesse, I. 74. Source de celui des courtisans; ses différens dégrés, I. 75. Est per nicieux dans une nation, I. 253, 254. Est toujours accompagné de la gravité & de la paresse, ibid. & suiv. Peut être utile, quand il est joint à d'autres qualités morales: les Ro-

utile, quand il ett joint a d'autres quantus moraises les normains en font une preuve, 11. 255.

Orient. Il femble que les eunuques y font un mal néceffaire, 11. 148, 149. Une des railons qui a fait que le gouvernement populaire y a toujours été difficile à établir, eft que le climat demande que les hommes y aient un empire abfolu fur les femmes, 11. 163, 164. Principe de la morale orientale, 11. 164 Et fict. Les femmes n'y ont pas le gouvernement intérieur de la maison; ce sont les eunuques, 11, 171. Il n'y est point guestion d'anfane adultérine 111, 7

point question d'ensans adultérins, Ill. 7.

Orientaux. Abfurdité d'un de leurs supplices, ll. 31, 32. Raifons physiques de l'immutabilité de leur religion, de leurs manieres, & de leurs loix, ll. 94. Tous

P 4

excepté

excepté les mahométans, croient que toutes les religions sont indifférentes en elles-même, III, 129.

Orléans. Le combat judiciaire y étoit en usage dans toutes les demandes pour dettes, III. 258.

Orphelins. Comment un état bien policé pourvoit à leur subsistance, III. 57.

phitien. Voyez Senatusconfulte.

Orphitien.

Ofracisme. Prouve la douceur du gouvernement populaire qui l'employoit, III. 168. Pourquoi nous le regardons comme une peine, tandis qu'il couvroit d'une nouvelle gloire celui qui y étoit condamné, III. 169. On cessa de l'employer, des qu'on en eut abulé contre un homme sans mérite, ibid. mille maux à Syracuse, & sut une chose admirable à Athenes,

III. 249. Arogoths. Les femmes, chez eux, succédoient à la couronne, II. 222. Théodoric abe-Oftrogoths. & pouvoient regner par elles-même, II. 232. Théodoric abe-lit, chez eux, l'usage du combat judiciaire, III. 253. L'an-teur promet un ouvrage particulier sur leur monarchie,

III. 402.

OTHONS. Autoriserent le combat judiciaire, d'abord dans les affaires criminelles, ensuite dans les affaires civiles, IIL 253. Curriers: On doit chercher à en augmenter, non pas à en diminuer le nombre, III. 19. Laissent plus de bien à leurs enfans, que ceux qui ne vivent que du produit de leurs terres, III. 57.
Pourquoi ce fleuve ne se jette plus dans la mer cas-

pienne, IL 34 L

### P.

Paganisme. Pourquoi il y avoit, & il pouvoit y avoir, dans cette religion, des crimes inexpiables, III. 78, 79.

Paieni. De ce qu'ils élevoient des autels aux vices, s'ensuit-il

paten. De ce qu'ils elevoient des autres aux vices, s'emint-il qu'ils aimoient les vices? III. 63, 64.

Pairs. Henri VIII se défit de ceux qui lui déplaisoient, par le moyen des commissaires, II. 45. Etoient ses vassaux d'un même seigneur, qui l'assisticent dans les jugemens qu'il rendoit pour ou contre chacun d'eux, III. 277 & fairs. Afin d'éviter le crime de sélonie, on les appelloit de saux jugement, & non pas le seigneur, III. 278, 279. Leur devoir étoit de combattre & de juger, III. 283, 284. Comment rendoient la hélice. III. 223, 222. Ouand commencement à me puis la justice, III. 332, 332. Quand commencerent à ne plus être assemblés par le seigneur, pour juger, ibid. Ce n'est point une loi qui a aboli les fonctions des pairs dans les cours des seigneurs; cela s'est fait peu à peu, III. 335, 336.

point en société, I. 11 Est l'effet naturel du commerce, II. 300.

Paladins. Quelle étoit leur occupation, III. 266.

C'est le seul pays, & ses environs, où une religion qui défend l'ulage du cochon, puisse être bonne: raisons phyfiques, III. 97, 98.

apes. Employerent les excommunications, pour empécher que le droit romain ne s'accréditât, au préjudice de leur canons, III. 331. Les décrétales font, à proprement par-ler, leurs referipts; & les referipts font une mauvaile forte de législation: pourquoi, III. 371, 372. Pourquoi Louis le débonnaire abandonna leur élection au peuple romain, IV. 50:

Papier. Un impôt sur le papier destiné à écrire les actes, seroit plus commode que celui qui se prend sur les diverses clauses

des actes, II. 66, 67.

Papiers circulans. Combien il y en a de fortes: qui font ceux qu'il est utile à un état de faire circuler, I. 469, 470 & faire.

PAPIRIUS. Son crime, qui ne doit pas être confondu avec celui de Plautius, fut utile à la liberté, IL 43.

Parage. Quand il a commencé à s'établir en matiere de fiefs,

IV. 90.

Sagesse des loix que les Jésuites y ont établies, Paraguay. I. 66. Pourquoi les peuples y font si fort attachés à la reli-gion chretienne, tandis que les autres sauvages le sont si peu à leur, III. 108.

Paresse. Dédommage les peuples des maux que leur fait souffrir le pouvoir arbitraire, II. 98. Celle d'une nation vient de son

orgueil, II. 254, 255. Paresse de l'ame. Sa cause est son effet, III. 81. Parlement. Ne devroit jamais frapper ni sur la jurisdiction des feigneurs, ni fur la jurifdiction eccléfiaftique, I. 39, 40. Il en faut dans une monarchie, I. 42, 43. Plus il délibere fur les ordres du prince, mieux il lui obétt, I. 129. A fouvent, par sa fermeté, préservé le royaume de sa chûte, I. 130. Son attachement aux loix est la sureté du prince, dans les mouvemens de la monarchie, L 131. 132. La maniere de prononcer des enquêtes, dans le temps de leur création, n'étoir pas la même que celle de la grand'chambre : pourquoi, III. 305. Ses jugemens avoient autrefois plus de rap-port à l'ordre politique, qu'à l'ordre civil : quand & com-ment il defcendit dans le détail civil, III. 325. Rendu fé-dentaire, il fut divilé en plusieurs classes, ibid. A réformé les abus intolérables de la jurisdiction eccléssaftique, III. 327, 328. A mis, par un arrêt, des bornes à la cupidité des eccléfialtiques, III. 329. Voyez Corp. législatif. Paroles. Quand font crimes, & quand ne le font pas, II. 26

& ∫uiv.

Parricides Quelle étoit leur peine ; du temps de Henri I, Ш. 313.

Partage des biens. Est réglé par les seules loix civiles ou politiques , III. 141 & fuiv.

Partage des terres. Quand, & comment doit se faire : précautions nécessaires pour en maintenir l'égalité, I. 102; 105 & fuir. Celui que fit Romulus est la source de toutes les loix romaines fur les successions, HL 183 F suiv. Celui qui se fit entre les barbares & les Romains; lors de la conquête des Gaules, prouve que les Romains ne surent point tous mis en servitude; & que ce n'est point dans cette prétendue servitude générale qu'il faut chercher l'origine des sers, & l'origine des sers, 111. 384 & fuiv. Voyez Terres. Parthes. L'assabilité de Mithridate leur rendit ce roi insupportable: cause de cette bisarrerie, 11. 246. Révolution que

leurs guerres avec les Romains apporterent dans le commerce. 11. 398.

Partie publique. Il ne pouvoit y en avoir dans le temps que les loix des barbares étoient en vigueur : il ne faut pas prendre les

avoués pour ce que nous appellons aujourd'hui partie publique: quand a été étable, 111. 311 & fuiv.

Passions. Les peres peuvent plus aisément donner à leurs enfans, leurs passions que leurs connoillances: parti que les républiques parties de carrier de leurs pouvoir pour pouvoir pouve pouvoir ques doivent tirer de cette regle, I. 82, Moins nous pouvons donner carrière à nos paffions particulieres, plus nous nous livrons aux générales; de là l'attachement des moines pour leur ordre, L. 95, 96.

Pafteurs. Mœurs & loix des peuples pafteurs, 11. 212.

Patane. Combien la lubricité des femmes y est grande : causes,

11. 166, 167.

Patriciens. Comment leurs prérogatives influoient fur la tranquillité de Rome nécefiaires fous les rois, inutiles pendant la république, I. 380, 381. Dans quelles affemblées du peuple ils avoient le plus de pouvoir, I. 384. Comment ils devinrent subordonnés aux plébéiens, I. 388. 389.

Patrie (Amour de la). C'est ce que l'auteur appelle vertu: en quoi consiste : à quel gouvernement est principalement affecté,

I. 81. Ses effets, I. 95.

Paturages. Les pays où il y en à beaucoup sont peu peuplés,

Patriaggi. Les pays ou il y en a deaucoup font peu pemples, 111: 17, 18.

PAUL. Raifonnement abfurde de ce jurifconfulte, 111. 367.

Pauvreté. Fait tinir les monarchies, I. 222. Celles d'un petit état, qui ne pare point de trilus, eft-elle une preuve que, pour rendre un peuple industrieux, il faut le surcharger d'impôts? 11. 58, 59. Effets funestes de celle d'un pays, ibid. Celle des peuples peut avoir deux causes:

Leurs différens effets, 11. 302, C'est une absurdité de dire qu'elle est favorable à la propagation, 111. 14. Ne vient pas du défaut de propriété; mais du défaut de travail, 11. 56, 57.

Pays de drait écrit. Pourquoi les coutumes n'ont pu y prévaloir

Pays de dreit écrit. Pourquoi les coutumes n'ont pu y prévaloir für les hox romaines, 111. 232, 233. Révolutions que les loix romaines y ont affuyées, 111. 235, 236.

Paps formés par l'induftrie des hommes. La liberté y convient,

11. 204.

Paysans. Lorsqu'ils sont à leur aise, la nature du gouvernement

leur est indifférente, 11. 196 & fuiv. Péché ériginel. L'auteur étoit-il obligé d'en parler dans son cha-

pitre premier? D. 129.

Péculat. Ce crime est naturel dans les états despotiques, I. 147.

La peine dont on le punit à Rome, quand il y parut, prouve que les loix suivent les mœurs, 11-275 . Pída-

Pédaliens. N'avoient point de prêtre & étoient barbares, 111.

Pédanterie. Seroit-il bon d'en introduire l'esprit en France?

11. 251, 252.

Pégu. Comment les fuccessions y sont réglées, I. 141. Un roi de ce pays pensa étouffer de rire, en apprenant qu'il n'y avoit point de roi à Venise, II. 249. Les points principaux de la religion de ses habitans sont la pratique des principales vertus morales, & la tolérance de toutes les autres religions, 111. 73.

Peine de mort. Dans quel cas est juste, 11. 13. Peine du talion. Dérive d'une loi antérieure aux loix positives,

Peines. Doivent être plus ou moins léveres, suivant la nature des gouvernemens, I. 185 Et suiv. Augmentent ou diminuent dans un état, à mesure qu'on s'approche, ou qu'on s'éloigne de la libertés, I. 185, 186. Tout ce que la loi appelle peine, dans un état modéré, en est une: exemple singulier, I. 187. Comment on doit ménager l'empire qu'elles ont sur les esprits, I. 189 Et suiv. Quand elles sont outrées, elles corrompent le despotisme même, I. 192 Et suiv. Le s'entat de Rome préséroit celles qui sont modérées: exemple, I. 197. Les empereurs romains en proportionnement la rigueur au rang des coupables: I. 201, 202. Doivent être dans une juste proportion avec les crimes: la liberté dépend de cette proportion avec les crimes: la liberté dépend de cette proportion avec les crimes; la liberté dépend de cette proportion avec les crimes; la liberté dépend de cette proportion avec les crimes; la liberté dépend de cette proportion avec les empereurs romains avoient prononcées contre l'adultere ne furent pas suivies, I. 236, 237 Et suiv. Doivent être tirées de la nature de chaque crime, 11. 9 Et suiv. Quelles doivent être celles des sacrileges, 11. 10. — des crimes qui sont contre les meurs, ou contre la pureté, 11. 11, — des crimes contre la police, 11. 12. — des crimes qui troublent la tranquillité des citoyens, sans en attaquer la sureté, tibid. — des crimes qui attaquent la fureté publique, 11. 12, 13. Quel doit être leur objet, 11. 31, 32. On ne doit point en faire subir qui violent la pudeur, tibid. On en doit faire ulage pour arrêter les crimes, & non pour faire changer les manieres d'une nation, 11. 261. Imposées par les loix romaines contre les célibataires, 111. 35 Et suiv. Une religion qui n'en annonceroit point pour l'autre vie, n'attacheroit pas beaucoup, 111. 104, Celles des loix barbares étoient toutes pécuniaires; ce qui rendoit la partie publique inutile, 111. 311 Et suiv. Pourquoi il y en avoit tant de pécunaires chez les Germains qui étoient si pauveux, 111. 434, 435

Peines fscales. Pourquoi plus grandes en Europe qu'en Alie,

11. 68, 69.

Peines pécuniaires. Sont préférables aux autres, I, 206, 207.
On peut les aggraver par l'infamie, ibid.

On peut les aggraver par l'infamie, ibid. Pélerinage de la Mecque. Gengis-kan le trouvoit ahfurde : pourquoi, 111. 107.

. P. 6

PEN (M.) Comparé à Lycurge, I. 85, 86. Péneftes. Peuple vaincu par les Thessaliens. Etoient condamnés à exercer l'agriculture, regardée comme une profession tervile, I. 90.

Pénitences. Regles, puisées dans le bon fens, que l'on doit suivre quand on impose des pénitences aux autres, ou à foi - même , III. 78.

Penses. Ne doivent point être punies, II. 19. PEONIUS. La perfidie qu'il fit à son pere prouve que les offices des comtes étoient annuels, & qu'ils les rendojent perpétuels,

à force d'argent, IV. 1. Fit rédiger les loix des Frisons, III. 206, 207. Constitution de ce prince qui ordonne de suivre la coutume par-tout où il n'y a pas de loi; mais de ne pas préférer la coutume à la loi, III. 234, 235. Explication de cette cons-titution, ibid. De son temps, les coutumes avoient moins de force que les loix : on préféroit cependant les coutumes; enfin elles prirent entierement le dessus, ibid. Comment fa maison devint puissante: attachement singulier de la nation pour elle, IV. 23 & fair. Se rendit mattre de la monarchie, en protégeant le clergé, IV, 33, 34. Précautions qu'il prit, pour faire rentrer les ecclésatiques dans leurs biens, IV. 40, 41. Fait oindre & benir fes deux fils en même temps que lui: fait obliger les feigneurs à n'élire jamais personne d'une autre race. Ces faits, avec plusieurs autres qui suivent, provent que, pendant la seconde race la couronne étoit élective, IV. 55, 56. Partage son royaume entre ses deux fils, ibid. La foi & hommage a-t-elle commencé à s'établir de son temps? IV. 107.

Peres. Doivent-ils erre punis pour leurs enfans ? I. 208. C'est le comble de la fureur despotique, que leur disgrace entraîne celle de leurs enfans & de leur femme , II. 54. Sont dans l'obligation naturelle d'élever & de nourrir leurs enfans: & c'est pour trouver celui que cette obligation regarde, que le mariage est établi, III. 2, 3. Est-il juste que le mariage de leurs ensans dépende de leur consentement? III. 9. Il est contre la Nature qu'un pere puisse obliger sa fille à répudier son mari ; sur-tout s'il a consenti au mariage, III-736. Dans quels cas sont autorités, par le droit naturel, à exiger de leurs ensans qu'ils les nourrissent, III. 139. Sont-ils obligés, par le droit naturel, de donner à leurs ensans un métier, pour gagner leur vie? ibid. La loi naturelle leur ordonne de nourrir leurs ensans, mais non pas de les faire leurs ensans un metier. faire héritiers, III. 141 & suiv. Pourquoi ne peuvent pas épouser leurs filles , III. 156, 157. Pouvoient vendre leurs enfans. De là la faculté sans bornes que les Romains avoient de tester, III. 187. La force du naturel leur faisoit souffrir à Rome d'être confondus dans la fixieme claffe, pour éluder la loi voconienne en faveur de leurs enfans, III. 196.

Pere de familla. Pourquoi ne pouvoir pas permettre à son fils, qui étoit en la puissance, de tester, II. 190. Peres de légisse. Le zele, avec lequel ils ont combattu les loix juliennes, est pieux, mais mal entendu, III. 32 & fiere

Périéciens. Peuple vaincu par les Crétois. Etoient condamnés à exercer l'agriculture, regardée comme une profession ser-

vile, l. 90.

Perfé. Les ordres du roi y sont irrévocables, I. 65. Comment le prince s'y affure la couronne, I. 141. Bonne coutume de cet état, qui permet à qui veut de sortir du royaume, II. 55. Les peuples y sont heureux, parce que les tributs y sont en régie, 11. 81, 82. La polygamie, du temps de Justinien, n'y empêchoit pas les adulteres, 11. 160. Les semmes n'y sont pas même chargées du soin de leurs habislemens. 11. 171. La religion des Guebres a rendu ce royaume florissant; celle de Mahomet le détruit: pourquoi, 111, 77. Cest le seul pays où la religion des Guebres pût convenir, 111, 98. Le roi y est chet de la religion: l'alcoran borne son pouvoir spirituel, 111. 118. Il est aisé, en suivant la méthode de Mr. l'abbé Dubos, de prouver qu'elle ne sut point conquise par Alexandre, mais qu'il y sut appellé par les peuples, 111. 462.

Personnes. Dans quelle proportion doivent être taxées, 11. 61.

Pefe. L'Egypte en est le siège principal: sages précautions prises en Europe, pour en empêcher la communication, il. 105. Pourquoi les Turcs prennent in peu de précautions contre cette maladie, ibid.

Petits enfans. Succédoient, dans l'ancienne Rome, à l'aleul paternel, & non à l'aleul maternel: rations de cette dispofition. 111. 195.

Peuple. Quand il est souverain, comment peut user de sa souveraineté, I. 21, 22. Ce qu'il doit faire, par sui-même, quand il est souverain; ce qu'il doit faire par se ministres, I. 24, 25. Doit, quand il a la souveraineté, nommer se ministres & son sénat, ibid. Son discernement, dans le choix des généraux & des magistrats, ibid. Quand il est souverain, par qui doit être conduit, ibid. Son incapacité dans la conduite de certaines affaires, I. 25, 26. De quelle importance il est que, dans les états populaires, la division que l'on en fait par classes soit bien faite, I. 26. Ses suffrages doivent être publics, I. 29, 30. Son caractere, I. 30. Doit faire les loix dans une democratie, I. 32. Chel

Quel est son état dans l'aristocratie, I. 30, 31. Il est utile que, dans une aristocratie, il ait quelqu'influence dans le gouvernement, I. 33, 34. Il est difficile que, dans une monarchie, il soit ce que l'auteur, appelle vertueux : pourquoi, L. 57. Comment dans les états despotiques, il est à l'abri des ravages des ministres, I. 63. Ce qui fait sa sur eté dans les états despotiques, ibid. Es saiv. La cruauté du souverain le soulage quelques, ibid. Pourquoi on méprise sa franchise dans une monarchie, I. 73: 77. Then longtemps aux bonnes maximes qu'il a une sois embrassées, I. 94, 95. Peut il, dans une république, être juge des crimes de lese-majesté? I. 174 & fuiv. Les loix doivent mettre un frein à la cupudité qui le guideroit dans les jugemens des crimes de lese majesté, I. 174. Cause de sa cor-ruption, I. 252, 253. Ne doit pas, dans un état libre, avoir la puissance législative: à qui doit la confier, I. 352 Ef fisiv. Son attachement pour les pons monagues.
45, 46. Jusqu'à quel point on doit le charger d'impôts,
II. 63, 64. Veut qu'on lui fasse illusion dans la levée des
impôts; comment on peut conserver cette illusion II. 65 Ef fous un gouvernement corrompu, II. 76. SON SALUT EST LA PREMIERE LOI, III. 177.

Peuple d'Athénes. Comment fut divisé par Solon, I. 27. Peuple d'Afrient. Cumment sur avue par 5010n, 1. 27.

Peuple de Reme. Son pouvoir fous les cinq premiers rois, I.

376 & faiv. Comment il établit la liberté, I. 382 & faiv.

Sa trop grande puissance étoit cause de l'énormité de l'usure, II. 477 & faiv.

Peuple naissant. Il est incommode d'y vivre dans le célibat; il ne l'est point d'y avoir des enfans: c'est le contraire dans un peuple forme, III. 12.

Peuple remain. Comment fut divisé par Servius Tullius, I. 27. Comment étoit divisé du temps de la république, & com-

ment s'assembloit, L 383 & fuiv.

Peuples. Ceux qui ne cultivent point les terres sont plutôt gouvernés par le droit des gens, que par le droit civil, 11. 211; 236. - Leur gouvernement, leurs mœurs, 11. 212, 213. — Ne tirent point leurs ornemens de l'art, mais de la nature; de là la longue chevelure des rois francs, II. 232, 233. Leur pauvreté peut dériver de deux causes qui ont distrems essets, 11. 302. PHALEAS de Calcidoine. En voulant établir l'égalité, il la

rendit odieuse ,. I. 106.

Phéniciens. Nature & étendue de leur commerce. 11. 344. Réussirent à faire le tour de l'Afrique, 11. 370. Ptolomes regardoit ce voyage comme fabuleux, II. 374.

PHILIPPE de Macédoine. Blessé par un calomniateur, II. 41. Comment profita d'une loi de la Grece, qui étoit juste, mais imprudente, III. 347.
PHILIPPE II. dit auguste. Ses établissemens sont une des sour-

ces des coutumes de France, 111. 339.
PHILIPPE IV., dit le tel. Quelle autorité il donna aux lois de Justinian, 111. 331.

PHL

PHILIPPE VI, dit de Valois. Abolit l'ufage d'ajourner les feigneurs fur les appels des fentences de leurs juges, & fou-

mit leurs baillifs a cet ajournement, 111. 203, 204.

PHILIPPE II, roi d'Espagne. Ses richesses furent cause de sa banqueroute & de sa milere, 11. 414. Absurdite dans laquelle it tomba, quand il proscrivit le prince d'Orange, 111. 370. HILON. Explication d'un passage de cet auteur, touchant les mariages des Athéniens & des Lacédémoniens, I. 104.

Philosophes. Où ont-ils appris les loix de la morale? D. 134.

Philosophie. Commença à introduire le célibat dans l'empire; le christianisme acheva de l'y mettre en srédit, 111 42.

PHEDRE & HIPPOLITE, Ce sont les accens de la Nature qui causent le plaisir que fait cette tragédie aux spechateurs, 111. 138.

PIERRE I. (le Czar) Mauvaise loi de ce prince, 11. 49. Loi fage de ce prince, 11. 61. S'y prit mal pour changer les moceurs & les manieres des Moscovites, 11. 260 & fuit. Comment a joint le Pont-Euxin à la mer Caspienne 1 L. 342.

Piété. Ceux que cette vertu inspire parlent toujours de religion,

parce qu'ils l'aiment, 111, 100. Piftes. Voyez Edit de Piftes. Places fortes. Sont nécessaires sur les frontieres d'une monarchie : pernicieules dans un état despotique, I. 295.

Placites des bommes libres. Ce qu'on appelloit ainsi dans les temps reculés de la monarchie, 111. 425, 426.

Plaideurs. Comment traités en Turquie, I. 169. Passions su-

nestes dont ils font animés; ibid.

Plaines. La monarchie s'y établit mieux qu'ailleurs, l l. 198. Plantes. Pourquoi fuivent mieux les loix naturelles, que les

betes, I. 8. PLATON. Se Ses loix étoient la correction de celles de Lacédémone, I. 83. Doit fervir de modèle à ceux qui voudront faire des inflitutions nouvelles, I. 86. Ses loix ne pouvoient fubfilter que dans un petit état, I. 88. Regardoit la mufique comme une chose essentielle dans un état, I. 88, 89. Vouloit qu'on punit un citoyen qui faisoit le commerce, I. 91. Vouloit qu'on punit de mort ceux qui recevoient des présens pour faire leur devoir, I. 152. Compare la vénalité des charges à la vénalité de la place de pilote dans un vaisseau, I. 160. Ses loix ôtoient aux escla-ves la défense naturelle : on leur doit même la défense cives la défenie naturelle: on leur doit même la défenie ci-vile, 11. 143. Pourquoi il vouloit qu'il y eût moins de loix dans une ville où il n'y a point de commerce mari-time, que dans une ville où il y en a, 11. 322. Ses pré-ceptes fur la propagation, 111. 23. Regardoit, avec railon, comme également impies, ceux qui nient l'exiftence de dieu, ceux qui croient qu'il ne se mêle point des choses d'icibas, & ceux qui croient qu'on l'appaise par des pré-fens, 111. 116. A fait des loix d'épargne sur les funérail-les, ibid. Dit que les dieux ne penvent pas avoir les offran-des des impies pour agréables, missone pur homme de bren des des impies pour agréables, puisque un homme de bien

rougiroit de recevoir des présens d'un mal - honnète homme, III. 117. Loi de ce philosophe contraire à la loi naturelle, III. 135. Dans quel cas il vouloit que l'on punit le suicide, III. 351, 352. Loi vicieuse de ce philosophe, III. 369. Source du vice de quelques - unes de ses loix, III. 374. PLAUTIUS. Son crime, qu'il ne faut pas confondre avec celui de l'apirius, affermit la liberté de Rome, II. 43. Plebien. Pourquoi on eut tant de neine. à Rome à les éle-

lui de l'apirius, affermit la liberté de Rome, II. 43. Plebiein. Pourquoi on eut tant de peine, à Rome, à les élever aux grandes charges; pourquoi ils ne le furent jamais à Athenes, quoiqu'ils eussent droit d'y prétendre dans l'une & dans l'autre ville, I. 26. Comment ils devinrent plus puissans que les patriciens, I. 388. A quoi ils bornerent leur puissans que les patriciens, I. 391. Leur pouvoir & leurs sonctions, à Rome, sons les rois & pendant la république, I. 392. Leurs usurpations sur l'autorité du sénat, I. 397, 398. Voyez Peuple de Rome.

Plebiscites. Ce que c'étoit, leur origine, & dans quelles assem-

blées ils se faisoient, I. 388.
PLUTARQUE Dit que la loi est la reine de tous les mottels & immortels, I. 1. Regardoit la musique comme une chose essentielle dans un état, I. 89. Trait horrible qu'il rapporte des Thébains, I. 93. Le nouvellisse eccléssafique accuse l'auteur d'avoir cité Plutarque: & il est vrai qu'il a cité Plutarque, D. 118.

Poites. Les décemvirs avoient prononcé, à Rome, la peine de mort contr'eux, I. 190 Caractere de ceux d'Angleterre, II. 296.

Peids. Est-il nécessaire de les rendre uniformes par-tout le royaume? 111. 373.

Point d'honneur. Gouvernoit tout, au commencement de la troisieme race, 111. 258. Son origine, 111. 259 & fair. Comment s'en sont formés les différens articles, 111. 260. Poisson. S'il est vrai, comme on le prétend, que ses parties huileuses soient propres à la génération, l'institut de certains ordres monastiques est ridicule, 111. 16.

Police. Ce que les Grecs nommoient ains, I. 375. Quels sont les crimes contre la police; quelles en sont les peines, II. 12, 13. Ses réglemens sont d'un autre ordre que les autres loix civiles, III. 167 & sur. Dans l'exercice de la police, c'est le magistrat, plutôt que la loi, qui punit: il n'y faut guere de sormalités, point de grandes punitions, point de grands exemples; des réglemens, plutôt que des loix: pourquoi, l'11. 180.

Politeste. Ce que c'est en elle-même: quelle est la source de celle qui est en usage dans une monarchie, I. 75. Flatte autant ceux qui sont polis; que ceux envers qui ils le sont, ibid. Est essentielle dans une monarchie: d'où elle tire sa source, ibid. II. 253. Est utile en France: qu'elle y en est la source, II. 251. Ce que c'est; en quoi elle differe de la civilité, II. 265. Il y en a peu en Angleterre: elle n'est entrée a Rome, que quand la liberté en est sortie, II. 294. C'est celle des mœurs, plus que celle des manieres, qui

doit nous distinguer des peuples barbares, II. 294. Nait du

pouvoir ablolu, ibid.

Politique. Emploie, dans les monarchies, le moins de vertu qu'il est possible, I. 56. Ce que c'est: le caractere des Anglois les empêche d'en avoir, 11. 108 & fuiv. Est autorisée par la religion chrétienne, 111. 61.

Politiques. Sources des faux raisonnemens qu'ils ont faits sur

Polity de la guerre, I. 307, 308.

Pologne. Pourquoi l'ariftocratie de cet état est la plus imparfaite de toutes, I. 37. Pourquoi il y a moins de luxe que dans d'autres états? I. 214. L'insurrection y est bien moins utile, qu'elle ne l'étoit en Crete, I. 264. Objet principal des loix de cet état, I. 242. Il lui seroit plus avantageux de ne faire aucun commerce, que d'en faire un quelconque, II. 329.

Polonois. Pertes qu'ils font fur leur commerce en bled, 11.

Poltronerie. Ce vice, dans un particulier membre d'une nation guerriere, en suppose d'autres: la prenve par le combat sin-gulier avoit donc une raison sondée sur l'expérience, 111, 245 & Saiv.
Poltrons. Comment étoient punis chez les Germains, 111.

430. POLYBE. Regardoit la musique comme nécessaire dans un

état , 88, 89.

Polygamie. Inconvénient de la polygamie dans les familles de princes d'Afie, I. 144. Quand la religion ne s'y oppose pas, elle doit avoir lieu dans les pays chauds : raifons de cela, 11. 152, 153. Raifons de religion à part, elle ne doit pas avoir lieu dans les pays tempérés, ibid. & faiv. La loi qui la défend se rapporte plus au physique du climat La loi qui la defend le rapporte plus au phylique du climat de l'Europe, qu'au phylique du climat de l'Alie, 11. 154.

Ce n'est point la richesse qui l'introduit dans un état; la pauvreté peut faire le même esset, II. 155. N'est point un luxe, mais une occasion de luxe, ibid. Ses diverses circonstauces, 11. 156. A rapport au climat, ibid. La disproportion, dans le nombre des hommes & des semmes, peut esse affez grande pour autoriser la pluralité des semmes, ou celle des maris à ibid. Co que l'exteure des femmes, ou celle des maris? ibid. Ce que l'auteur en dit n'est pas pour en justifier l'usage; mais pour en rendre dit n'elt pas pour en juitiner l'ufige; mais pour en rendre raison, 1l. 158 Confidérée en elle-même, 1l. 159. N'est urile ni au genre humain, ni à aucun des deux sexes; ni aux ensans qui en sont le fruit, ibid. Quelqu'abus qu'on en fasse, elle ne prévient pas toujours les desirs pour la semme d'un autre, 1l. 160, 161. Mene à cet amour que la nature désavoue, ibid. Ceux qui en usent, dans les pays où elle est permise, doivent rendre tout égal entre leurs semmes, ibid. Dans les pays où elle à lieu, les semmes doivent être séparées d'avec les hommes, 1l. 162. On ne connoit gueres les hàzards dans les pays où elle est permise. 1ll. 7, 8. Elle a pu bâtards dans les pays où elle est permise, 111. 7, 8. Elle a pu faire déférer la couronne aux enfans de la fœur, à l'exclusion de ceux du roi, 111, 143. Regle qu'il faut suivre dans un état où elle est permise, quand il s'y introduit une religion qui la défend: III. 150, 151, Mauvaise foi, ou stupi-dité du nouvellisse, dans les reproches qu'il fait à l'auteur sur la polygamie, D. 151 & sière. POMPE'S. Ses soldats apporterent de Syrie une maladie à peu

près semblable à la sepre; elle n'eut pas de suites, IL

104.

Pont - Euxin. Comment Seleucus Nicator auroit pu exécuter le projet qu'il avoit de le joindre à la mer Caspienne, Comment Pierre, I. l'a exécuté, 11. 341.

Pentife. Il en saut un dans une religion qui a beaucoup de mi-

nistres, 111. 117. Droit qu'il avoit, à Rome, sur les hérédités: comment on l'éludoit, III. 350. Pentificat. En quelles mains doit être déposé, III. 117, 118.

POPE. L'auteur n'a pas dit un mot du système de Pope, D.

130.

Population. Elle est en raison de la culture de terres & des arts, 11. 208, 209. Les petits états lui font plus favorables, que les grands, 11. 50, 51, Moyens que l'on employa fous Augulte pour la favorifer, 111. 200 g' faire. Voyez Propagation.

Port d'Armes. Ne doit pas être puni comme un crime capi-

tal, 111 180.

Port franc. Il en faut un, dans un état qui fait le commerce

d'économie, 11. 314.

Perts de mer. Raison morale & physique de la population que l'on y remarque, malgré l'absence des hommes, 111. 16. ron y remarque, maigre l'ablence des hommes, 111. 16.
Portugais. Découverent le cap de Bonne - efpérance, 11. 407.
Comment ils trafiquerent aux Indes 11. 408. Leurs conquêtes & leurs découvertes. Leur différend avec les Efapagnols:
par qui jugé, ibid. & fair. L'or qu'ils ont trouvé dans le
Bréfil les appauvrira, & achevera d'appauvrir les Espagnols,
11. 418. Bonne loi maritime de ce peuple, 111. 181.
Portugal. Combien le pouvoir du clergé y est utile au peuple,
I. 40, 41. Tout étranger que le droit du sang y appelleroit à la couvoire. est resiré 111. 120.

roit à la couronne, est rejetté, 111. 179.

Pouvoir. Comment on en peut réprimer l'abus, I. 341, Pouvoir arbitraire. Manz qu'il fait dans un état, 11. 59. Penvoir paternel. N'est point l'origine du gouvernement d'un feul, I. 16.

feul, I. 16.

Postroiri. Il y en a de trois fortes en chaque état, I. 342.

Comment sont distribués en Angleterre, I. 343. Il est important qu'ils ne soient pas réunis dans la même personne, ou dans le même corps, I. 347. Essets falutaires de la divission des trois pouvoirs, I. 349 & fair. A qui doivent être consiés, I. 353 & fair. Comment surent distribués à Rome, I. 382 & fair. 393 & fair. dans les provinces de la domination romaine, I. 405 & fair.

Powvoirs intermédiaires. Quelle est leur nécessité & quel doit être leur usage dans la monarchie, L 37. Quel corps doit plus naturellement en être dépositaire, I. 38, 39. Praticiens. Lorsqu'ils commencerent à se former, les se-

gneurs perdirent l'usage d'assembler leurs pairs, pour ju-

ger, 111. 333, 334. Les ouvrages de ceux qui vivoient du temps de S. Louis sont une des sources de nos coutumes de France, III. 340. Latiques religieuses, Plus une religion en est chargée, plus

Pratiques religiouses. elle attache fes fectateurs , 111. 104.

Préceptes. La religion en doit moins donner, que de conseils,

riterpies. La religion en doit moins donner, que de conicus, 111. 71, 72.

Priceptions. Ce que c'étoit, sous la premiere race de nos rois; par qui & quand l'usage en fitt aboli, IV. 10 & siste. Abus qu'on en fit, IV. 70 & siste.

Prédéination. Le dogme de Mahomet, sur vet objet, est pernicieux à la société, 111. 77. Une religion qui admet ce dogme a beloin d'être soutenue par des loix civiles sèveres, & severement exécutées. Source & effets de la prédéfination mahométane. 111 80 Ce degree donne heaudeftination mahométane, 111. 80. Ce degme donne beau-coup d'attachement pour la religion qui l'enseigne, 111. 103, 104.

Prérogatives. Celles des nobles ne doivent point passer au peu-

ple, I. 127.

Préfau. On est obligé, dans les états despotiques, d'en faire à ceux à qui on demande des graces, I. 151. Sont odieux dans une république, & dans une monarchie, I. 151, 152. Les magistrats n'en doivent recevoir aucun, ibid. C'est une grande impiété de croire qu'ils appaisent aisément la divinité, III. 116 & suiv.

Présomption. Celle de la loi vaut mieux que celle de l'homme,

111, 368.

Prét. Du prêt par contrat, 11. 477.

rêt à intérêt. C'est dans l'évangile, & non dans les réveries des scholastiques, qu'il en faut chercher la source, 11.

402.
Préteur. Qualités qu'ils doivent avoir, I. 25. Pourquoi introduffirent à Rome les actions de bonne foi, I. 173. Leurs
principales fonctions à Rome, I. 396. Temps de leur création: leurs fonctions: durée de leur pouvoir à Rome, I.
399, 400. Suivoient la lettre plutôt que l'efprit des loix,
III 195, 196, Quand commencerent à être plus touchés
des reflore d'écrité que de les print de la loi. III 201, 202.

des raisons d'équité, que de l'esprit de la loi , III. 201, 202. Pretres. Sources de l'autorité qu'ils ont ordinairement chez les peuples barbares, 11. 243, 244. Les peuples qui n'en ont point font ordinairement barbares, 111. 110. Leur origine, III. 111. Pourquoi on s'est accourumé à les honorer, ibid. Pourquoi font devenus un corps séparé, ibid. Dans quel cas il teroit dangereux qu'il y en eut trop, ibid. Pourquoi il y a des religions qui leur ont ôté non seulement l'embarras des affirmes matte autres calvidants.

affaires, mais même celui d'une famille, ibid. Preseves, Celles que nos peres tiroient de l'eau bouillante, du fer chaud & du combat fingulier, n'étoient pas si imparfaites qu'on le pense, 111. 243 & fuiv. L'équité naturelle demande que leur évidence soit proportionnée à la gravité de l'acculation, D. 116.
Preture négatives. N'étoient point admises par la loi failque elle l'étoient.

elles l'étoient par les autres loix barbares, 111. 137. & fuiv.

En quoi consistoient, 111. 237. Les inconvéniens de la loi qui les admettoit étoient réparés par celle qui admettoit le combat singulier, 111. 239 & fuiv. Exception de la loi salique à cet égard, ibid. Autre exception, 111. 242. Inconvéniens de celles qui étoient en usage chez nos peres, 111. 249 & fuiv. Comment entrainoient la jurifprudent du combat judiciaire, 111 250. Ne surent jamais admisés dans les tribunaux ecrlésiastiques, 111. 255.

Presues par l'eau bosillante. Admises par la loi salique. Tempéramment qu'elle preposit, pour en adqueir la rigueur.

Presses par l'eau bosquante. Admies par la loi tanque. 1 emperamment qu'elle prenoit, pour en adoucir la rigueur, 111. 242. Comment se faisoit, 111. 246 & fuiv. Dans quel cas on y avoit recours, 112. 247, 248.

Presses par l'eau froide. Abolies par Lothaire, 111. 256.

Presses par le combat. Par quelles loix admises, 111. 239.

240; 249. Leur origine, 111. 239 & fuiv. Loix particulieres à ce sujet, 111. 242. Etoient en usage chez les France, presses 111. 240. Comment s'étandiant itid. les Francs : preuves , 111. 249. Comment s'étendirent ibid. & Suiv. Voyez Combat judiciaire.

Preuves par le feu. Comment se faisoient. Ceux qui y suc-comboient étoient des efféminés qui, dans une nation guer-riere, méritoient d'être punis, 111 246.

Preuves par témeins. Révolutions qu'à effuyées cette espece de preuves, '11 l. 337.

Priere. Quand elle est réitérée un certain nombre de fois par jour, elle porte trop à la contemplation, 111. 77.

Prince. Comment doit gouverner une monarchie. rine. Comment doit gouverner une monarchie. Quelle doît être la regle de fes volontés, I. 37. Est la source de tout pouvoir, dans une monarchie, I. 37, 38. Il y en a de vertueux, I. 56, 57. Sa sureté, dans les mouvemens de la monarchie, dépend de l'attachement des corps intermédiaires pour les loix, I. 130, 131. En quoi consiste la vraie puissance, I. 297. Quelle réputation lui est le plus utile, I. 305. Souvent ne sont tirans que parce qu'ils sont foibles, II. 21. Ne doit point empècher qu'on lui parle des sujets disgraciés, II. 54. La plupart de ceux de l'Europe emploient, pour se ruiner, des noyens que le fils de famille le plus dérangé imagineroit à peine, II. 78. Doit toujours avoir une somme de réserve: il se ruine, quand il dépense exactement ses revenus. II. 79. Regles qu'il doit Quelle doit dépense exactement ses revenus, II. 79. Regles qu'il dot suivre, quand il veut faire de grands changemens dans sa nation, II. 261, 262. Ne doit point faire le commerce, nation, 11. 261, 262. Ne doit point faire le commerce, II. 322. Dans quels rapports peut fixer la valeur de la monnoie, II. 443. II est nécessaire qu'il croie, qu'il ame, ou qu'il craigne la religion, 111. 63. N'est pas libre rélativement aux princes des autres états voisins, 111. 472, 173. Les traités qu'il a été forcé de faire sont autant obligatoires, que ceux qu'il a faits de bon gré, 111. 174. 179. It est important qu'il soit né dans le pays qu'il gouverne; & qu'il n'ait point d'états étrangers, 111. 173, 179.

Prince du sang royal. Usage des Indiens pour s'assurer que leur

roi est de ce sang, III. 143, 144.

Principe du gouvernement. Ce que c'est; en quoi differe du gouvernement, I. 48.º Quel est celui des divers gouvernemens, I. 49. Sa corruption entraîne presque toujours celle du gouvernement, I. 246 & suiv. Moyens très-efficaces pour conferver celui de chacun des trois gouvernemens I. 272 & suiv. Privileges. Sont une des sources de la variété des loix dans nne monarchie, I. 166. Ce que l'on nommoit ainsi, à Rome, du temps de la république, 11. 39.

Privileges excluff. Doivent rarement être accordés, pour le commerce, Il. 312-324

Prix. Comment celui des choses se fixe, dans la variation des

richesse de signe, 11. 437 & surv.

Probité. N'est pas nécessaire pour le maintien d'une monarchie,
ou d'un état despotique, 1. 49. Combien avoit de sorce sur

le peuple romain, I. 188.

Procédie. Faifoient, au commencement de la troisieme race, toute la jurisprudence, 111. 258.

Procédure. Le combat judiciaire l'ayoit rendu publique, 111. 306. Comment devint secrette, ibid. Lorsqu'elle commença à devenir un art, les seigneurs perdirent l'usage d'assembler leurs pairs, pour juger, 111. 332, 333.
Procédure par record. Ce que c'étoit, 111. 307.
Procès entre les Portugais & les Espagnols. A quelle occasion:

par qui jugé, 11. 408, 409.

Procès criminels. Se faisoient entresois en public pourquoi: abro-

gation de cet usage, 111. 306 & suiv. PROCOPE. Faute commile par cet ulurpateur de l'empire, I.

Proconfuls. Leurs injustices dans les provinces, I. 404, 405 & ∫uiv.

Procureurs du roi. Utilité de ces magistrats, I. 184. Etablis à Majorque par Jacques, 11, 111. 315.

Procureurs généraux. Il ne faut pas les confondre avec ce que

l'on appelloit autrefois abonés : différence de leurs fonctions : 111. 312 & suiv.

Prodigues. Pourquoi ne pouvoient pas tester, 111. 189.

Professions. Ont toutes leur lot. Les richesses seulement pour les traitans; la gloire & l'honneur pour la noblesse; le respect & la considération pour les ministres & pour les ma-gistrats, 11. 83. Est il bon d'obliger les enfans de n'en point prendre d'autre que celle de leur pere ? 11. 325, 326.

Prolégataires. Ce que c'étot à Rome, 111, 196.

Propagation. Loix qui y ont rapport, 111. 1 & fuiv. Celle des bêtes est toujours constante; celle des hommes est troublée par les passions, par les fantassies & par le luxe, 111. 1, 2. Est naturellement jointe à la continence publique, 111. 4. Est très-favorisée par la loi qui fixe la famille dans une suite de personnes du même sexe, 111. 5. La dureté du gouvernement y apporte un grand obstacle, 111. 13. Dépand beaucoup du nombre relatif des filles & des partique de celle par la contraction de la partique de celle par la contraction de la partique de celle partique de celle par la contraction de garçons, III. 15. Raifon morale & phyfique de celle que

que l'on remarque dans les ports de mer, malgré l'ablences des hommes, 111. 16. Est plus ou moins grande, suivant les différentes productions de la terre, 111. 17, 18. Les vue du législateur doivent. à cet égard, se conformer au climat 111. 20. Comment étoit réglée dans la Grece, III. 21 Er suiv. Loix romaines sur cette matiere, 111. 26 Er suiv. Dépend beaucoup des principes de la religion, 111. 44 Er suiv. Est fort gênée par le christianisme, ibid. A besoin d'être savariée au l'accession de la chifté au l'univ. soin d'être favorisée en Europe, 111. 53. N'étoit pas suffi-samment favorisée par l'édit de Louis XIV. en faveur des mariages, 111. 54. Moyens de la rétablir dans un état dépéuplé : il est difficile d'en trouver, si la dépopulation vient du despotisme, ou des privileges excessifs du clergé, 111. 54, 55. Les Perses avoient, pour la favoriser, des dogmes faux, mais très, utiles, 111. 91. Voyez Population. Propagation de la religion. Est difficile, sur tout dans des pays éloignés, dont le climat, les loix, les mœurs & les manieres font différens de ceux on elle est née; & encore plus dans les grands empires despotiques, 111. 129.

Propres ne remontent point. Origine de cette maxime, qui n'eut

lieu d'abord que pour les fiefs, IV, 108.

Propréteurs. Leurs injustices dans les provinces, I. 406. & Suèv. Proprieté. Est sondée sur les loix civiles: conséquences qui en résultent, 111. 163 & suiv. Le bien public veut que chacun conserve invariablement celle qu'il tient des loix, 111.

164. La loi civile est son palladium, ibid.

Proscriptions. Absurdité dans la récompense promise à celui qui affassiment, le prince d'Orange, 111. 370. Avec quel art les triumvirs trouvoient des prétextes pour les faire croi-

re utiles au bien public, 11. 37.

Profitution. Les enfans, dont le pere a trafiqué la pudicité, font-ils obligés, par le droit naturel de le nourrir quand il est tombé dans l'indigence; 111. 139, 140 & suiv. Profitution publique. Contribue peu à la propagation : pourquoi,

PROTAIRE. Favori de Brunehault, fut cause de la perte de

cette princesse, en indisposant la noblesse contrelle par l'a-bus qu'il faisoit des fiers, IV. 4. Protessau. Sont moins attachés à leur religion que les catholiques: pourquoi, 111. 102.

Protestantifme. S'accommode mieux d'une république, que d'une · monarchie , 111. 69 , 70. Les pays où il est établi font moins susceptibles de fêtes, que ceux où regne le catholicisme, 111. 94, 95.
Provinces romaines. Comment étoient gouvernées, I. 405, 406.

Provinces romaines. Comment etoent gouvernees, 1. 405, 406. 
Et furv. Etoient désolées par les traitans, 1. 408.
PTOLOME'E. Ce que ce géographe connoissoit de l'Afrique, 11. 373, 374. Regardoit le voyage des Phéniciens autour de l'Afrique comme fabuleux; joignoit l'Asse à l'Afrique par une terre qui n'exista jamais: la mer des Indes, selon lui, n'étoit qu'un grand lac, ibid.
Public (Bien). C'est un paralogien de dire qu'il doit l'emporter lui le bien portioniser 1111.

porter fur le bien particulier, 111. 163, 164.

Publi-

Publicains. Voyez Impôts. Tributs. Fermes. Fermiers. Traitans.

Publicains. Voyez Impôts. Tributs. Fermes. Fermiers. Traitans. Pudeur. Doit être relpectée, dans la punition des crimes, II. 31, 32. Pourquoi la nature l'a donnée à un texte, plutôt qu'à un autre, II. 169.
Puissance de l'état demande qu'elles soient déposées, I. 343 & sinc. Comment, dans un état libre, les trois puissances, celle de juger, l'exécutrice & la législative, doivent se contrebalancer, I. 363, 364 & sinc.
Puissance de juger. Ne doit jamais, dans un état libre, être réunie avec la puissance législative: exceptions, I. 360. & sinc.

luiv.

Puissance exécutrice. Doit, dans un état vraiement libre, être entre les mains du monarque, I. 356. Comment doit être tempérée par la puissance législative, I. 358. suiv.

Puissance législative. En quelles mains deit être déposée, I. 351. Comment doit tempérer la puissance exécutrice, I. 358 & fuiv. Ne peut, dans aucun cas, être accusatrice, I. 359. A qui étoit confiée à Rome, I. 388.

Puissance militaire. C'étoit un principe fondamental de la monarchie, qu'elle sût toujours réunie à la jurisdiction civile pourquoi, III. 425 & fuiv.

Puissance paternelle. Combien est utile dans une démocratie: pourquoi on l'abolit à Rome, I. 116. 117. Jusqu'elle

pourquoi on l'abolit à Rome, I. 116, 117. Jusqu'où elle doit s'étendre, ibid.

Puissance politique. Ce que c'est, I. 17, 18.

Punitions. Avec quelle modération on en doit faire usage dans

nne république. Cause du danger de leur multiplicité, & de leur sévérité, II. 35, 36. Voyez Peines.

Pubiles. Dans quel cas on pouvoit ordonner le combat judiciaire dans les affaires qui les regardoient, III. 373.

Pureté corporelle. Les peuples qui s'en sont formé une idée, ont respecté les prêtres, III. 111.

Pyrénées. Renferment - elles des mines précieuses? II. 381. PYTHAGORE. Est - ce dans ses nombres qu'il faut chercher la raison pourquoi un enfant naît à sept mois? III. 367.

Questeur du parricide. Par qui étoit nommé, & quelles étoient ses fonctions à Rome, I. 398, 399.

Question, ou torture. L'usage en doit être aboli: exemples qui le prouvent, I. 205. Peut subsister dans les états despotiques, ibid. C'est l'usage de ce supplice qui rend la peine des faux témoins capitale en France; elle ne l'est point en Angleterre parce qu'on n'y fait point usage de la question, 111. 354.

Question de droit. Par qui étoient jugées , à Rome , I. 384. Question de fait. Par qui ? I. ibid.

Questions perpetuelles. Ce que c'étoit. Changemens qu'elles caus-ierent à Rome, I. 234; 400.

QUIN-

QUINTILIUS CINCINNATUS. La maniere dont il vint à bout de lever une armée à Rome, malgré les tribuns, prouve combien les Romains étoient religieux & vertueux, I. 369.

Rachat. Origine de ce droit féodal. IV. 101.

RACIS. Ajouta de nouvelles loix à celles des Lombards, III.

288. RADAMANTE. Pourquoi expédioit - il les procès avec célé-

rité? II. 272.

Raguse. Durée des magistratures de cette république, I. 36.

Raillerie. Le monarque doit toujours s'en abstenir, II. 51.

Raison. Il y en a une primitive, I. 2. Ce que l'auteur pense de la raison portée à l'excès, I. 368. Ne produit jamais de grands effets sur l'esprit des hommes, II. 385. La résis-tance qu'on lui oppose est son triomphe, III. 322.

font établis aux Indes, par la religion, font pernicieux, III. 93. En quoi confifoit leur différence chez les anciens Francs, III. 217. Rangs. Ceux qui font établies parmi nous font utiles : ceux qui

RAOUL, duc de Normandie. A accordé les coutumes de cette province, III. 340.

Rappel. Voyez Succeffions.

Rapport. Les lois font les rapports qui dérivent de la nature des choses, I. t. Celui de dieu avec l'univers, I. 2. — de fes loix avec sa sagesse & sa puissance, I. 3. Les rapports de l'équité sont autérieurs à la loi positive qui les établit.

I. 5, 6. Rapt. De quelle nature est ce crime, II. 12.

Rareté de l'or & de l'argent. Sous combien d'acceptions on peut prendre cette expression : ce que c'est relativement au change , ses effets, II. 441, 442. Rathimburges. Etoient la même chose que les juges ou les

échevins, III. 428. Réceleurs. Punis en Grece, à Rome & en Françe, de la même peine que le voleur : cette loi qui étoit juite en Grece &

peine que le voleur: cette loi qui étoit juste en Grece & à Rome, est injuste en France: pourquoi, III. 356.
RECESSUINDE. La loi, par laquelle il permettoit aux enfans d'une semme adultere d'accuser leur mere, étoit contraire à la nature, III. 138. Fut un des réformateurs des loix des Wisigoths, III. 208. Proscrivit les loix romaines, III. 224. Leva la prohibition des mariages entre les Gotts & les Romains: pourquoi, III. 225. Voulut inutilement abolir le combat judiciaire, III. 253.
Recommander. Ce que c'étoit que se recommander pour un bénéses, III. 450.
Récompenses. Trop fréquentes, annoncent la décarence d'un état, i. 153, 154. Le despote n'en peut donner à se se jets qu'en argent; le monarque en honneurs qui conduster

jets qu'en argent; le monarque en honneurs qui conduisent à la fortune; & la république en honneurs seulement, ibid. Une religion qui n'en promettroit pas pour l'autre vie, n'altacheroit pas beaucoup, III. 104. Récur

Récenciliation. La religion en doît fournir un grand nombre de moyens, lorsqu'il y a beaucoup de sujets de haine dans un état , III. 86.

Reconnoissance. Ce devoir dérive d'une loi antérieure aux loix positives, I. 6.

Régale. Ce droit s'étend-il sur les églises des pays nouvellement conquis, parce que la couronne du roi est ronde, III. 367. Régie des revenus de l'état. Ce que c'est: ses avantages sur les fermes; exemples tirés de grands états, II. 80 & suiv.

Regifre olim. Ce que c'eft, III. 325.
Regifre publics. A quoi ont fuccédé: leur utilité, III. 337.
Reines regnantes & douaireres. Il leur étoit permis, du temps de
Gontran & de Childebert, d'alièner pour toujours, même par
testament, les choses qu'elles tenoient du fisc, IV. 26.
Religion. L'auteur en parle, non comme théologien, mais com-

me politique: il ne veut qu'unir les intérêts de la vraie religion avec la politique: c'est être sort injuste, que de lui prêter d'autres vues, III. 60, 61 & sur. C'est par ses loix, que Dieu rappelle sans cesse l'homme à lui, I. 9. Pourquoi a tant de forces dans les états despotiques, I. 44. 45. Est dans les états despotiques, superieure aux volontés du prince, I. 66. Ne borne point, dans une monarchie, les volontés du prince, ibid. Ses engagemens ne sont point conformes à ceux du monde; & c'est là une des principales sources de l'inconféqueuce de nôtre c'ett la une des principales lources de l'inconsequeuce de notre sonduite, I. 80, 81. Quels sont les crimes qui l'intéressent. II. 9, 10. Peut mettre un peu de liberté dans les états despotiques, II. 52, 53. Raisons physiques de son immutabilité en orient, II. 94. Doit, dans les climats chauds, exciter les hommes à la culture des terres, II. 96, 97. A-t-on droit, pour travailler à sa propagation, de réduire en esclavage ceux qui ne la professent pas? C'est cette idée qui encouragea les destructeurs de l'Amérique dans leurs crimes, II. 122. Gouverne les hommes concurremment avec le climat, les loix, les mœurs, &c. de-là nait l'elprit général d'une nation, II. 249. Corrompit les mœurs à Corinthe, II. 352. A établi, dans certains pays, divers ordres de femmes légitimes, III. 5. C'eft par raifon de climat qu'elle veut, à Formose, que la prêtresse fasse avorter les semmes qui accouchent avant l'âge de trentecinq ans, III. 21. Les principes des différentes religions tantôt choquent, tantôt favorisent la propagation , III. 44 , 45. Entre les fauffes , la moins mauvaise est celle qui contribue le plus au bonheur des hommes dans cette vie , III. 60, 61. Vautil mieux n'en avoir point du tout, que d'en avoir une mauvaife ? III. 62. Eit-elle un motif reprimant ? Les maux qu'elle.! a faits font-ils comparables aux biens qu'elle a faits, III. 63. Doit donner plus de confeils que de loix , III. 71, 72. Quelle qu'elle foit, elle doit s'accorder avec les loix de la morale. III. 72 & fair. Ne doit pas trop porter à la contemplation, III. 76. 77. Quelle est celle qui ne doit point avoir de crimes inexpiables, III. 78. 79. Comment la force s'applique à celle des loix civilés. Son principal but doit être de rendre les hommes bons citoyens, III. 80 & fair. Celle qui admet la fatalité absolue doit être sontenue par des loix sévères, & févèrement exécutées , ibid. Quand elle défend ce que les.

loix civiles doivent permettre, il est dangereux que, de leur côté, elles ne permettent ce qu'elle doit condamner, 111. 81. C'est une chose bien funeste, quand elle attache la justifi-cation à une chose d'accident, 111. 31, 82. Celle qui ne promettroit, dans l'autre monde, que des récomponses & des pu-nitions, seroit funeste, tbid. Comment celles qui sont sausses sont quelquesois corrigées par les loix civiles, 111. 83, 84. Comment les loix corrigent les inconvéniens de la conflitution politique, 111. 84, 85 & fuiv. Comment fes loix ont l'effet des loix civiles, 111. 87, 88. Ce n'est pas la vérité ou la fausset des dogmes qui les rend utiles ou pernicieules; c'est l'ulages ou l'abus qu'on fait de ces dogmes, 111. 88 & fuev. Ce n'est pas assez qu'elle établisse un dogme; il faut qu'elle le dirige, 111. 90. Ne doit jamais inspirer d'aversion pour les chofes indifférentes, 111. 92. Ne doit infigirer de mépris pour rien que pour les vices, 111. 93. Si on en établiffoit une nouvelle dans les Indes, il faudroit quant au nombre des fètes, se conformer au climat, 111, 94, 95. Est lusceptible de loix locales, 111, 95 & fuiv. Moyens de la rendre plus générale, ibid. Il y a de l'inconvénient à transporter une religion d'un pays à un aure, 111, 97 & fuiv. Celle qui est sondée sur le climat ne peut sortir de son pays, 111, 99. Toute religion doit avoir des dogmes particuliers, & un culte général, ibid. Quelles sont celles qui attachent le plus leurs sectateurs, 111. 100 & suiv. Nons sommes fort portés aux religions idolatres, fans y être attachés: nous ne fommes gue-re portées aux religions spirituelles, & nous y sommes fort attachés, 111. 101 & fuiv. Nous aimons, en fait de religion, tout ce qui suppose un effort, 111. 111. Il y faut faire des loix d'épargne, 111. 116. Ne doit pas, sous prétexte de dons. exiger ce que les nécessités de l'état ont laissé aux peuples, 11L 117. Ne doit pas encourager les dépenses des funérailles, ibid. Celle qui a beaucoup de ministres doit avoir un pontife, ibid. Quant on en tolère plusieurs dans un état, on doit les obliger de se tolerer entr'elles, 111, 118, 119. Celle qui est opprimée devient elle-même tôt ou tard réprimante, ibid. Il n'y a que celles qui font intolérantes qui aient du zele pour leur propagation, 111. 119, 120. Ceft une entreprile fort dangereule pour un prince, même despotique, de vouloir changer celle de fon etat; pourquoi, 111. 120, 121. Pour en faire changer, les invitations, telles que sont la faveur, l'espérance de la fortune, &c. sont plus fortes que les peines, 111. 121, 122. Sa propagation est difficile, sur-tout dans les pays éloignés; dont le climat, les loix, les mœurs & les manieres sont différents de ceux où elle est née, & encore plus dans les grands empires despotiques, 111, 129, 130. Les Européess infinuent la leur dans les pays étrangers, par le moyen des connoilances qu'ils y portent: les disputes s'élevent entr'eux, ceux qui ont quelqu'intérêt sont avertis; on proserit la religion & ceux qui la préchent, l'Il. 130. C'est la feule chost fixe qu'il-y ait dans un état despotique, l'Il. 134. D'où vient fa principale force , ibid. C'elt elle qui , dans certains étas. fixe le trone dans certaines familles, 11 l. 143. On ne doit point décider par ses préceptes, lorsqu'ils s'agit de ceux de la loi natizelle,

relle, 111. 144. Ses loix ont plus de sublimité, mais moins d'étendue que les loix civiles, III. 147, 148. Objet de ses loix d'étendue que les loix civiles, 111. 147, 148. Unjet ue les loix bid. Les principes de ses loix peuvent rarement régler ce qui doit l'être par les principes du droit civil, ibid. Dans quels cas on ne doit pas suivre sa loi qui défend mais la loi civile qui permet, 111. 150. Dans quels cas il faut suivre se loix, à l'égard des mariages, & dans quels cas il faut suivre les loix civiles, 111. 152, 153 Ef suiv. Les idées de religion ont souvent jetté les hommes dans de grands égaremens, 111. 159, 160. Quel d'on sforit. 111. 100. De ce qu'elle a consacré un usage.

ett son opprit, 111. 159. De ce qu'elle a confacré un usage, il ne faut pas conclurre que cet usage est naturel, ibid. Est il nécessaire de la rendre uniforme dans toutes les parties de l'état? 111. 372. 373. Dans quelles vues l'auteur a parlé de la vraie, & dans quelle vue il a parle des fausses. D. 145 Est siècle de l'état. Convient mieur à vue monarchie pur le le sant le sur monarchie parties de la veraie de l'état. Religion catholique. Convient mieux à une monarchie, que la protestante , 111. 69.

Religion chrétienne. Combien nous a rendus meilleurs , I. 307. Il est presqu'impossible qu'elle s'établisse jamais à la Chine, 11. 268 , 269. Peut s'aillier très-difficilement avec le despotifme, facilement avec la monarchie & le gouvernement republicain . ibid. 111. 64 & fuiv. Sépare l'Europe du reste de l'univers: s'oppose à la réparation des pertes qu'elle fait du côte de la popula-tion, 111. 53. A pour objet le bonheur éternel & temporel des hommes, elle veut donc qu'ils aient les meilleures loix politiques & civiles, 111. 61. Avantages qu'elle a fur toutes les autres religions , même par rapport à cette vie , 111. 64 , 65. autres rengions, meme par rapport a certe vie. 111. 64, 65.
N'a pas feulement pour objet notre félicité future, mais elle
fait notre bonheur dans ce monde: preuves par faits, 111.
65 & faiv. Pourquoi n'a point de crimes inexpiables: beau
tableau de cette religion, 111. 78. --- L'esprit des laix n'étant
qu'un ouvrage de pure politique & de pure jurisprudence.
l'auteur n'a pas eu pour objet de faire croîre la religion chrétienne, mais il a cherché à la faire aimer, D. 113. Preuves
que Mr. de Montesquieu la croyoit & l'aimoit. D. 120, 121. Et suiv. Ne trouve d'obstacles nulle part où Dieu la veut éta-blir, D. 162. Voyez Christianisme. Roligion de l'ide Formose. La lingularité de ses dogmes prouve

qu'il est dangereux qu'une religion condamne ce que le droit

civil doit permettre, 111. 81.

Religion des Indes. Prouve qu'une religion, qui justifie par une choie d'accident, perd inutilement le plus grand ressort qui foit parmi les hommes, ibid.

Religion des Tartares de Gengis-kan. Ses dogmes singuliers prou-vent qu'il est dangereux qu'une religion condamne ce que le

droit civil doit permettre , 111, 81.

Religion juive, a été autrefois chérie de Dieu; elle doit donc l'être encore: réfutation de ce raisonnement, qui est la source de l'aveuglement des Juiss, 111. 124.

Pavengiement des juits, 111. 124.
Religion naturelle. Est-ce en être sectateur de dire que l'homme pouvoit, à tous les instans, oublier son créateur, & que dieu l'a rappellé à lui par les loix de la religion, D. 132, 433.—que le suicide est, en Angleterre, l'effet d'une maladie? D. 136, 137.—que d'expliquer quelque ohose de ies principes, D. 140, 141 El juiv. Loin d'ètre la même chose que l'athésme.

o'est elle qui sournit les raisonnemens pour le combattre. D. 141.

Religion protestante. Pourquoi est-elle plus répandue dans le nord? III. 70.

Religion révélée. L'auteur en reconnoît une : preuves . B. 120. & ∫uiv. Remontrances. Ne peuvent avoir lieu dans le despotisme. I. 65.

Leur utilité dans une monarchie, I. 129, 130. Remontrances aux inquisiteurs d'Espagne & de Portugal où l'injuste

crusuté de l'inquisition est démontrée, III. 123 & furu. Renosciation à la couronne. Il est absurde de revenir contre par

les restrictions tirées de la loi civile, III, 167, 168. Celui qui la fait, & ses descendans contre qui elle est faite, peuvent d'autant moins se plaindre, que l'état auroit pu faire une loi pour les exclure, III. 179.

Rentes. Pourquoi elles baillerent, après la découverte de l'Amérique , II. 435.

Rontiers. Ceux qui ne vivent que de rentes sur l'état & sur les particuliers sont-ils ceux de tous les citoyens qui, comme les moins utiles à l'état, doivent être les moins ménagés, III. 474.

Plus les canses physiques y portent les hommes, plus les Repos.

caufes morales les en doivent éloigner. II. 95.

Réprésentans le peuple dans un état libre. Quels ils doivent être, par qui choilis. & pour quel objet, I. 352 & fuiv. Quelles doivent être leurs fonctions, ibid.

République. Combien il y en a de fortes, I. 22. Comment se change en état monarcirique, ou même despotique, I. 33, 34. Nui citoyen n'y doit être revêtu d'un pouvoir exorbitant, ibid. ception à cette regle, I. 34. Quelle y doit être la durée des magistratures, I. 35, 36. Quel en est le principe, I. 49. Peinture exacte de son état , quand la vertu n'y regne plus, I. 51, 52. Les crimes privés y sont plus publics que dans une monarchie, I. 47. L'ambition y est pernicieuse, I. 60. Pourquoi les mœurs y sont plus pures que dans une monarchie . I. 73. Combien l'éducation y est effentielle, I. 81. Comment pent être gouvernée fagement, & être heureufe, I. 100. Les récompenses n'y doivent confister qu'en homeurs, I. 154. plois publics? I. 154. Les emplois civils & militaires de-vent y être réunis, I. 157. La vénalité des charges y leroit permicieule, I. 159, 160. Il y faut des censeurs, I. 161, 161 Effuiv. Les fautes y doivent être punies comme les crimes. ibid. Les formalités de justice y sont nécessières, L 168 & fair. Dans les jugemens, on y doit suivre le texte précis de la loi, L 171 & fair. Comment les jugemens doivent st la loi, I. 171 & Juiv. Comment les jugemens doivent 37 former, I. 172. A qui le jugement des crimes de lese-majelle y doit être confié ; & comment on y doit mettre un frein à la cupidité du peuple, dans les jugemens, I. 174 & faiv. La clémence y est moins nécessaire que dans la monarchie, I. 200. Les républiques finissement de l'uxe, I. 222. La continence publique y est nécessaire, I. 229. Pourquoi les mom odes femmes y sont aufteres, I. 231. Les dots des femmes ? doivent être médiocres, L. 241. La communauté de biens

#### DES. MATLERES. 361

entre mari & femme n'y est pas si utile dans une monarchie, I. 241, 242. Les gains nuptiaux des femmes y seroient per-aicieux, ibid. Propriétés distinctives de ce gouvernement, I. 272 & suiv. Comment pourvoit à sa sureté, I. 285 & suiv. H y a, dans ce gouvernement, in vice intérieur, auquel il n'y a point de remede & qui le détruit tôt ou tard, ibid. Esprit de ce gouvernement , 290: Quand, & comment peut faire des conquêtes , I. 314. Conduite qu'elle doit tenir avec les peuples conquis, 316, 317. On croit communément que c'est l'état où il y a le plus de liberté, L 327, 328. Quel est le chest-d'œuvre de législation dans une petite république, I. 375. Pourquoi, quand elle conquiert, elle ne peut pas gouverner les provinces conquiers autrement que delpotique. ment? I. 406, 407. Il est dangereux d'y trop punir le crime de lese-majesté, II. 35 & faire. Comment on y suspend l'usage de la liberté, II. 38. Loix qui sont favorables à la liberté des citoyens, II. 40. Quelles y doivent être les loix contre les débiteurs, II. 41 & fuiv. Tous les citoyens y doivent ils avoir la liberté de fortir des terres de la république? II. 54. 55. Quels tributs elle peut lever fur les peuples qu'elle a rendus elclaves de la glebe, II. 59, 60. On y peut augmenter les tributs, H. 71. Quel impôt y est le plus naturel, II. 73. Ses revenus sont presque toujours en régie, II. 82. La profellion des traitans n'y doit pas être honnorée, IL 82, 83. La pudeur des femmes etélaves y doit être à couvert de l'incontinence de leurs maîtres, II. 134. Le grand nombre
d'efclaves y est duangereux, II. 135. Il est plus dangereux,
d'y armer les esclaves, que dans une monarchie, II. 136.
Reglemens qu'elle doit faire touchant l'afiranchissement des
esclaves, II. 145, 146. E'faire. L'empire sur les femmes.n'y.
pourroit pas être bien exercé, II. 163, 164. Il s'en trouve
plus souvent dans les pays stériles, que dans les pays fertiles,
II. 196 E'faire. Il y a des pays où il seroit impossible d'établir ce gouvernement, II. 246, 247. S'allle très-facilement
avec la religion chrétienne, II. 269. Le commerce d'économie y convient mieux que celui de laxe, II. 302 E'faire.
On y peut établir un port franc, II. 314. Comment doit La pudeur des femmes efclaves y doit être à couvert de l'inmie y convent mieux que ceuu de 1882. 11. 302 °C justo.
On y peut établir un port franc, II. 314. Comment doit
acquitter ses dettes, II. 473., 474. Les bâtards y doivent,
être plus odieux que dans les monarchies, III. 7, 8. Il y en.
a où il est bon de faire dépendre les mariages des magistrats,
III. 9, 10. On y réprime également le luxe de vanité, &
celui de superstition, III. 125, 116. L'inquisition n'y peut
former que de malhonnêtes gens, III. 151, 142. On y doit
faires en Come que les femmes he pussent et prépaloir pour rormer que de mainonnetes gens, 111. 151, 152. On y doit faise en sorte que les femmes he puissent y prévaloir, pour le luxe, ni de leurs richesses, ni de l'espérance de leurs richesses, sur les les sentiers punit ceux qui ne prennent aucun parti dans les séditions, III. 345.

République sédérativa. Ce que c'est: cette espece de corps ne peut être déruit: pourquoi, I. 285 & sièu. De quoi doit être composée, I. 289. Ne peut que très-difficilement substiter, si ellesses de grandlesses de monarchies raisons.

est composée de républiques & de monarchies: raisons, & preuves, I. 291. Les états qui la composent ne doivent point

conquérir les uns fur les autres, I. 214.

Républi

Républiques anciennes. Vice effentiel qui les travailloit . I. 3 ca : 362. Tableau de celles qui exiflorent dans le monde avant la conquête des Romains. Tous les peuples connus; hors la Perfe, étoient alors en république, l. 370.

Républiques d'Italie. Les peuples y font moins libres que dans nos monarchies: pourquoi, l. 347. Touchent prefique an delpontime: ce qui les empêche de s'y précipiter, l. 348.

Républiques grecques. Dans les meilleures, les richeffes étoient auffi onéreuses que la pauvreté, I. 219. Leur esprit étoit de se contenter de leurs territoires: c'est ce qui les fit subsister

fi longtemps, L 273.

Répudiation. La faculté d'en user en étoit accordée, à Athenes, eguaration. La faculte u'en uier en etoit accordée, à Afthenes, à la femme comme à l'homme. II. 171. Différence entre le divorce & la répudiation; la faculté de répudier doit être accordée, pár-tout où elle a lieu, aux femmes comme aux hommes: pourquoi, II. 174 & faiv. Eft-il vrai que, pendant 250 ans., períonne n'ofa, à Rome, nièr du droit de répudier accordé par la loi II. 176 & faiv. Les loix, sur cette matiere, changerent à Rome, à mesure que les mœurs y changerent, II. 278, 279.

Restricts. Sont une manvaile sorte de législation : pourquoi, 111. 371.
Restitutions. Il est absurde de vouloir employer contre la re-

nonciation à une couronne, celles qui font tirées de la loi civile, III. 168.

Résurrection des corps., Ce dogme, mai dirigé, peut avoir des conféquences funeftes , III. 91.

Rétrait lignager. Pernicieux dans une aristocratie, I. 195. Utile dans une monarchie, s'il n'étoit accordé qu'aux nobles, I. 127. Quand a pu commencer à avoir lieu, à l'égard des

fiefs, IV. 110.

Revenut publics. Usage qu'on en doit faire dans une aristocratie,
I. 121. Leur rapport avec la liberté: en quoi ils consistent: comment on les peut & on les doit fixer , II. 56 & fuiv.

Révolutions. Ne peuvent se faire qu'avec des travaux infinis .. & de bonnes mœurs; & ne penvent fe foutenir qu'avec de bonnes loix, I. 113, 114: Difficiles & rares dans les monarchies; faciles & fréquentes dans les états despotiques, I. 131, 132. Ne font pas toujours accompagnées de guerres , L 132. Remettent quelquefois les loix en vigueur, I. 381.

Rhodes. On y avoit outré les loix touchant la fureté du com-merce, II. 320. A été une des villes les plus commercantes

de la Grece, II. 352.

de la Grece, dl. 352.

RHODES (Le marquae DE). Ses réveries sur les mines des Pyrénées, II. 391.

Rhodiens. Leurs loix donnoient le navire & sa charge à ceux

qui restoient dedans pendant la tempête; & ceux qui l'aisoient

quitté n'avoient rien, III. 182.

RICHELIEU (Le cardinal DE). Pourquoi exclud les gens de la lieu de l'administration des affaires, dans une monarchie, I. 58. Preuve de son amour pour le despotisme, I. 129. Suppose, dans le prince & dans ses ministres, une vertu inpossible, I. 132. Donne, dans son testament, un conseil impratiquable, III. 363.

Riche¶es.

Richeffes. Combien, quand elles sont excessives, rendent infus-tes ceux qui les possedent, I. 107. Comment peuvent demeurer également partagées dans un état, I. 212. Etoient auffi onérenées, dans les bonnes républiques grecques, que la pau-vreté, I. 219. Effets bienfaifans de celles d'un pays, II. 58. En quoi les richesses confistent, II. 327, 328. Leurs causes & beurs effets, ibid. & fiiv. Dieu veut que nous les mépri-sions: ne lui faitons donc pas voir, en lui offrant nos trélors,

que nous les estimons, III. 116, 117.
Ripmaires. La majorité étoit fixée par leur loi, II. 237. Réunis avec les Saliens fous Clovis, conferverent leurs ulages, III. 205, 206. Quand, & par qui leurs ulages furent mis par cessit. Simplicité de leurs loix: caufes de cette fimplicité, III. 207. Comment leurs loix ceffèrent d'êtge en ulage chez les François, III. 227 & futv. Leurs loix se contentoient de la preuve négative, III. 237. — & toutes les loix barbares, hers la loi falique, admettoient la preuve par le combat singulier, III. 240. Cas où ils admettoient l'épreuve par le fer, III.

247. Voyez Francs ripuaires, tes. Ce que c'est à la Chine, II. 266.

Rites. Ce que c'est à la Chine, 11. 200.
Riz. Les pays qui en produisent son beaucoup plus peuplés que d'autres, 1H. 18.

Robe (Gon. de). Quel rang tiennent en France: leur état; leura fonctions, II. 326.
Roban (Duché d). La fuccellion des rotures y appartient au dernier des mâles: raifons de cette loi, II. 221.

Ne doivent rien ordonner à leurs snjets qui soit contraire à l'honneur, I. 76. Leur personne doit être sacrée, même dans les états les plus libres, I. 359. Il vant mieux qu'un roi soit pauvre, & son état rishe, que de voir l'état pauvre, & le roi riche, II. 410. Leurs droits à la couronne ne doivent se régler par la loi civile d'aucun peuple, mais par la politique feulement, III. 167

Rois d'Angleterre. Sont presque toujours respectés au dehors, & inquietes au dedans, II. 289, 290. Pourquoi, ayant une autorité si bornée, ont tout l'appareil & l'extérieur d'une puis-fance si absolue, II. 290 & Surv.

Rois de France. Sont la fource de toute justice dans leur royaume, III 286 & fuiv. On ne pouvoit fauffer les jugemens rendus III 286 & fuir. On me pouvoit faufier les jugemens rennus dans leur cour, ou rendus dans celle des seigneurs par des hommes de la cour royale, ibid. Ne pouvoient, dans le siede de S. Louis, faire des ordonances générales pour tout le royaume, sans le concert des barons, III. 298 & suiv. Germe de l'histoire de ceux de la premiere race, III. 381. Fusage où ils étoient autresois de partager leur royaume entre leurs ensans, est une des sources de la servitude de la glebe & des fiefs, III. 394. Leurs revenus, étoient bornés autressis à leur domaine, qu'ils faisoient vasoir par leurs esclaves: preuves, III. 406. Dans les commencemens de la monarchie, ils levagient des tributs sur les sers de leurs domaines seulement; voient des tributs sur les serfs de leurs domaines seulement; & ces tributs se nommoient census, ou cens, III. 410, 411. Voyez Ecclésiastiques Seigneurs. Bravoure

Bravoure de ceux qui régnerent dans le commencement de la monarchie, 111. 422, 423. En quoi confistoient leurs droits fur les hommes libres, dans les commencemens de la monarchie, 111. 429. Ne pouvoient rien lever fur les terres des Franes: c'elt pourquoi la justice ne pouvoit pas leur appartemir dans les fiefs, mais aux seigneurs seulement, 111, 442 & fiv. Leurs juges ne pouvoient autrefeis entrer dans aucun tief, pour y faire ancunes fonctions, 111. 443, 444. Féroenté de ceux de la premiere race: ils ne faisoient pas les loix, mais suspendoient l'usage de celles qui étoient faites, FV. 9

Suiv. En quelle qualité ils présidoient, dans les commencomens de la monarchie, aux tribunaux & aux affemblées où fe faisoient les loix; & en quelle qualité ils commandoient leurs armées, IV. 19, 20. Epoque de l'abbaissement de ceux de la premiere race, IV. 23, 24. Quand, & pourquoi les maises les tinrent enfermés dans leurs palais, IV. 24, 25. Ceux de la seconde race furent électifs & héréditaires en même temps, IV. · IV. 52, 53 & fuiv. Leur puissance directe fur les fiefs. Comment, & quand ils l'ont perdue, IV. 83, 84 & fair.
Rois de Rome. Etoient électifs-confirmatifs, I. 376. Quel étoit

le pouvoir des cinq premiers, ibid. & fiet. Quelle écoir leur compétence dans les jugemens, I. 396.

Rois des Francs. Pourquoi portoient une longue chévelure, 11. 232, 233. Pourquoi avoient plusieurs femmes, & leurs lujets n'en avoient qu'une, 11. 232. Leur majorité, Il. 235 & fiet. Raisons de leur esprit sanguinaire, 11. 141.

Reis des Germains. On ne pouvoit l'être avant la majorité. Inconvéniens qui firent changer cet ulage, 11. 238. Etoient différens des chefs; & c'est dans cette différence que l'on trouve celle qui étoit entre le roi & le maire du palais, IV. 18, 19 & fuiv.

Remains. Pourquoi introduisirent les actions dans leurs jugemens, I. 173. Ont été longtemps réglés dans leurs mœurs, fobres & pauvres, I. 268, 269. Avec quelle religion ils étoient liés par la foi du ferment : exemples finguliers, I. 269, 170. Pour-quei plus faciles à vaincre chez eux qu'ailleurs, I. 299. Leur injuste barbarie dans les conquêtes, I. 306, 307. Leurs usages me permettoient pas de faire mourir une fille qui n'étoit pas nubile: comment Tibere concilia cet usage avec sa cruauté. 21. 37. Leur fage modération dans la punition des conspira-tions, 11. 36, 37. Epoque de la dépravation de leurs ames, 11. 37. Avec quelles précautions ils privoient un citoyen de fa liberté, 11. 38, 39. Pourquoi pouvoient s'affranchir de tout impôt, 11. 70. Raifons phyliques de la fagesse avec laquelle les peuples du nord se maintinrent contre leur puissance, 11. 93. La lepre étoit inconnue aux premiers Romains, 11. 103. Ne fe tuoient point sans sujet : différence, a cet égard, entr'eux & les Anglois, 1 l. 106. Leur police touchant les esclaves n'étoit pas bonne, 1 l. 135 Leurs esclaves sont devenus redoun'étoit pas bonne, 11. 135 tables à mesure que les mœurs se sont corrompues, & qu'ils ont fait contr'eux des loix plus dures. Détail de ces loix, 11. 138, 139 & suiv. Mithridate profitoit de la disposition des esprits, pour leur reprocher les formalités de leur justice, 11. 246. Les premiers ne vouloient point de roi, parce qu'ils en craignoient la puissance; du temps des empereurs, ils ne vouloient point

de roi , parce qu'ils n'en pouvoient fouffrir les manieres, 11. 248. Trouvoient, du temps des empereurs, qu'ils y avoit; plus de tirannie à les priver d'un baladin, qu'à leur imposerdes Joix trop dures, ll. 249. Idée bisarre qu'ils avoient de la tirannie, flus les empereurs, bid. Etoient gouvernés par les maximes du gouvernement & les mœurs auciennes, ll. 249. Leur orgueil leur fut utile, parce qu'il étoit joint à d'autres qualités morales, 11. 255. Motifs de leurs loix au fujet des donarions à caulé des nôces, 11. 277, 278. Pourquoi leus navires étoient plus vites que seux des Indes, 11. 345. El faire. Plan de leur navigation: leur commerce aux Indes n'étoit pas fi étendus, mais étoit plus facile que le notre, 11. 369. Ce gu'ils connoiffoient de l'Afrique, 11. 370 & faire. Où étoient les mines d'où-ils troient l'or & l'argent, 12. 380. Leur traité avec les Carthaginois, touchant le commerce maritime, 11. Relle description du danger auquel Mithridate les expo-383. Belle description du danger auquel Mithridate les expo-ia, 11. 385 & fair. Pour ne pas paroître conquérans, ils. étoient destructeurs: conséquences de ce système, 11. 387. teur genie pour la marine, ll. 388. La confittution politique de leur gouvernement, leur droit des gens, & leur droit civil, étoient oppofés au commerce, ll. 388, 389 & fair. Comment réuffirent à faire un corps d'empire de toutes les nations conquiles, ll. 390, 391. Ne vouloient point de commerce avec les barbares, ibid. N'avoient pas l'esprit de commerce, ibid. Leur commerce avec l'Arabie & les Indes, 11. 393 & faite. Pourquoi le leur fut plus considérable que celui des rois Pourquoi le leur fut plus confidérable que celui des rois. L'Egypte, 111. 396. E' suiv. Leur commerce intérieur, 11. 398. Beauté. & humanité de leurs loix, 11. 400. Ce que devint le commerce, après leur affoiblissement leur monnoie; ses, inconvéniens, 11. 427. Les changemens qu'ils firent dans leur-monnoie sons des coups de sagesse qui ne doivent pas être-imités, 11. 460 F suiv. On ne les trouve jamais si supérieurs, que dans le cheix des circonstances où ils ont fait less biens & les maux, 11. 364, 365. Changemens que leurs monnoies essentieurs de leur monnoies offisiverent sons les empereurs. noies essemperent sous les empereurs, ibid. Taux de l'usure dans les différens temps de la république : comment on éludoit les loix contre l'usure: ravages qu'elle sit, 11. 477 & fist. Etat des peuples, avant qu'il y est des Romains, 111. 24, 25. Ont englouti tous les états, & dépeuplé l'univers, 111. 25, 26: Furent dans la nécessité de faire des loix pour la propagation de l'espece: détail de ces loix, 111, 26, 27 & suiv. Leur respect pour les vieillards, 111, 33. Leurs loix éc leurs usages sur l'exposition des enfans, 111, 42 % suiv Tableau de leur empire, dans le temps de sa décadence: c'est eux qui sont canse de la dépopulation de l'univers, 111. 48, 49. M'auroient pas commis les ravages & les massacres qu'on leux reproche, s'ils eussent été chréciens, 111. 65. Loi moste de peuple touchant le divorce, 111. 136, 137. Leurs regisémens. & leurs loix civiles, pour conserver les mœurs des semmes, furent changées quand la religion chrétienne eut pris naissance, 111. 148. 111. 148 & fuiv. Leurs loix défendoient certains mariages. & même les annulloient, 111. 154, 155. Defignoient les freres. & les cousins germains par le même môt, Ill. 158, 159. Quand il s'agit de décider du droit à une couronne, leurs loix eiviles ne. sont pas plus applicables que celles d'aucotin autre peuple, III. 167. Origine & révolutions de leurs loix sur les successions, III. 183 — 204. Pourquoi leurs testamens étaient soumis à des formalités plus nombreuses, que ceux des autres peuples, III. 190, 191. Par quels moyens ils chercherent à réprimer le luxe de leurs femmes, auquel leurs premieres loix avoient laifé une porte ouverte, III. 192 Figiro. Comment les formalités leur fournissoint des moyens d'éluder la loi, III. 195 Figiro. Tarif de la différence que la loi salique mettoit entr'eux & les Francs, III. 213, 214 Figiro. Ceux qui habitoient dans le territoire des Wisigeths étoient gouvernés par le code théodosien III. 216. La prohibition de leurs mariages avec les Goths sut levée par Récessiunde: pourquoi, III. 224. Pourquoi n'avoient point de partie publique; III. 311. Pourquoi regardoient comme un déshonneur de mourir sans héritier, III. 350, 351. Pourquoi ils inventerent les substitutions, ibid. Il n'est pas vrai qu'ils inventerent les substitutions, ibid. Il n'est pas vrai qu'ils inventerent les substitutions, ibid. Il n'est pas vrai qu'ils inventerent les substitutions, ibid. Il n'est pas vrai qu'ils inventerent les substitutions, ibid. 200, 351. Pourquoi ils inventerent les substitutions, ibid. 300, 351. Leurs révoltes, dans les Gaules, contre les peuples barbares conquérans, sont la principale source de la servitude de la glebe, & des fiefs, III. 392 Figiro. Payoient teuls des tributs, dans les commencemens de la monarchie françoise: traits d'histoire & passages qui le prouvent, III. 398 Et suro. Quelles étoient leurs charges qui le prouvent, III. 398 Et suro. Quelles étoient leurs charges qui le prouvent, III. 398 Et suro. Ceux qui, dans la comiation françoise étoient libres, marchoient à la guerre sous les comtes, III. 419. Leurs us dages sur l'ustre, D. 181 Et suro.

Voyez Droit romain. Loix romaines, Rome. Romans de chevalerie. Leur origine, III. 265.

Roma sicienne. Une des principales caufes de la ruine sut de n'avoir pas sixé le nombre des citoyens qui devoient sormer les assemblées, I. 24. Tableau raccourci des différentes révolutions qu'elle a essuyées, isid. Pourquoi on s'y détermina si difficilement à élever les plébéiens aux grandes charges, I. 26. Les suffrages secrets surent une des grandes éauses de la chûre, I. 30, 31. Sagesse de la constitution, I. 31, 32. Comment désendoient son aristocratie contre le peuple, I. 34, 35. Utilité de ses distateurs, isid. Pourquoi ne put rester libre après Sylla, I. 51. Source de ses dépendes publiques, I. 100. Par qu'i la censure y étoit exercée, I. 115. Loi suneste qui y sut établie par les décemvirs, I. 120. Sagesse de la conduite, pendant qu'elle inclina vers l'aristocratie, I. 120, 1421. Est admitable dans l'établissement de ses censeurs, I. 124. Pourquoi, sous les empereurs, les magistratures y surent dissipuées des emplois militaires, I. 159. Combien les loix y influoient dans les jugemens, I. 171, 172. Comment les loix y mirent un frein à la cupidité qui auroit pu diriger les

371

jugemens du peuple, I. 175. Exemples de l'excès du luxe qui s'y introduifit, I. 217, 218. Comment les infitutions y changerent avec le gouvernement, L 234. Les femmes y étoient dans une perpétuelle tutelle. Cet ulage fut abrogés pourquoi, I. 235, 236. La crainte de Carthage l'affermit, I. 255. Quand elle fut corrompue, on chercha en vain un corps dans lequel on pût trouver des juges integres, I. 267 corps uans sequer on pur trouver des juges integres, 1. 267 fair. Pendant qu'elle fut vertueule, les plébéiens eurent la magnanimité d'élever toujours les patriciens aux dignités qu'ils, s'étoient rendues communes avec eux, I. 269. Les affociations la mirent en état d'attaquer l'univers, & mirent les barbares en état de lui réfister, I. 287. Si Annibal l'eût prife, c'étoit fait de la république de Carthage, I. 315 Quel étoit l'objet de son gouvernement, I. 355. On y pouvoit accusier les magistrats: utilité de cet usage, I. 360. Ce qui sitt causse le geuvernement changes dans cetter république. I 262 que le gouvernement changea dans cette république, I. 363. Pourquoi cette république, jufqu'au temps de Marius, n'a-point été fubjuguée par les propres armées, I. 365. Deforip-tion & causes des révolutions arrivées dans le gouvernement de cet état, f. 376 & fuiv. Quelle étoit la nature de fon gouvernement fous les rois, ibid. Comment la forme du gouvernement changea sous ses deux derniers rois, s. 377, 378. wernement changes tous les ucus uct niers 1015, 1. 377, 37.5. Ne prit pas, après l'expulsion de ser rois le gouyernement; qu'elle devoit naturellement prendre, I. 381, 382. Par quels moyens le peuple y établit sa liberté. Temps & motifs de l'é-tablissement des différentes magistratures, I. 282, 283. Comrablitiement des différentes magitiratures, I. 282, 283. Conment le peuple s'y affembloit, & quel étoit le temps de fes affemblées, I. 383. Et fair. Comment, dans l'état le plus florissant de la république, elle perdit tout-à-coup sa liberté, I. 384 Et fair. Révolutions qui y furent causses par l'impresion que les spectacles y faisoient su le peuple, I. 387. Puissance législative dans cette république, I. 388. Ses infitutions la sauverent de la ruine où les plébéens l'eutrainoient par l'abus qu'ils faisoient de leur puissance, I. 389. Puissance exécutrice dans cette république, I. 390. Et fair. Belle description des passions qui animoient cette république, de ses comment elles étoient partagées entre les comment elles étoient partagées entre les occupations; & comment elles étoient partagées entre les différens corps, I. 391, 392. Détail des différens corps & tribunaux qui y eurent succe Avement la puissance de juger. Maux occasionnés par ces variations. Détail des différentes. Maux occalionnés par ces variations. Détail des différentes, espéces de jugemens qui y étoient en usage, I. 393, 394, 59 fuiv. Maux qu'y caulerent les traitans, I. 403, 57 fuiv. Comment gouverna les provinces dans les différens dégrés de son accroiffement, I. 405, 406 & fuiv. Comment on y levoit les tributs, I. 408, 409. Pourquoi la force des provinces conquises ne fit que l'affoiblir, I. 409. Combien les loix criminelles y étoient imparfaites sous ses rois, II. 5, 6. Combien il y falloit de voix, pour condamner un accusé, II. 8. Ce que l'on y nommoit privilege, du temps de la république, II. 38. Comment on y punissoit un accusateur injuste. Précautions pour l'empêcher de corrompre ses juges, II. 40. L'accusé pouvoit se retirer avant le jugement, ibid. La dureté des loix contre les débiteurs a penté, pluseurs fois, être functe à la republis. 26 public

publique: tableau abrégé des événemens qu'elle occasionna, l. 41, 42 & faire. Sa liberté lui sut procurée par des crimes, & confirmée par des crimes, 11. 42, 43. C'étoit un grand vice, dans son gouvernement, d'affermir ses revenus, 11. 81, 82. La république périt, parce que la profession des trai-tans y sut honorée, 11. 82, 83. Comment on y punissoit les enfans, quand on eut ôté aux peres le pouvoir de les faire mourir, 1l. 143. On y mettoit les esclaves an niveau des bêtes, 1l. 144. Les diverses loix, touchant les esclaves & les affranchis, prouvent son embarras à cet égard, 11. 146. Ses loix politiques, au sujet des affranchis, étoient admirables, Ses loix politiques, au lujet des altranchis, étoient admirables, 11. 148, 149. Eft.il vrai que, pendant cinq cent vingt ans, personne n'osa user du droit de répudier, accordé par la loi? 11. 174 Es suiv. Quand le péculat commença à y être connu. La peine qu'on hui imposa prouve que les loix suivent les mœurs, 11. 275. On y changea les loix, à mesure que les mœurs y changerent, ivid. Es suiv. La politesse n'y est entrée que quand la liberté en est sortie, 11. 294, 295. Différentes époques de l'augmentation de la somme d'or & d'argent au l'est et le suive serie. qui y étoit, & du rabais des monnoies qui s'y est toujours sait en proportion de cette augmentation, Il. 462 & sair. Sur quelle maxime l'usure y sut réglée après la destruction de la république, Il. 483. Les loix y surent peut-être trop dures contre les bâtards, Ill. 7. Fut plus affoiblie par les discordes civiles, les triumvirats & les prostriptions, que par aucune autre guerre, Ill. 29. Il y étoit permis à un mari de prêter sa semme à un autre; & on le punissont, s'il la souffroit siyre dans la débauche. Conciliation de cette contradiction vivre dans la débauche. Conciliation de cette contradiction apparente, 111. 170. Par qui les loix, sur le partage des terres, y surent faites, 111. 184, 185. On n'y pouvoit faire autrefois de testament que dans une assemble du peuple: yourquoi, 111. 186. La faculté indéfinie que les citoyens y avoient de tester fut la source de bien des maux, 111. 187, 188. Pourquoi le peuple y demanda fans ceffe les loix agra-188. Pourquoi la galanter e de chevalerie ne s'y est point introduite, 111. 265. On ne pouvoit entrer dans la masson d'aucun citoyen, pour le citer en jugement. En France, on ne peut pas faire de citations ailleurs: ces deux foix, qui sont contraires, partent du même esprit, 111. 353, 354. On y punissoit le receleur de la meme peine que le voleur: cela étoit juste à Ronc; cela est injuste en France, 111, 356, 357. Comment le vol y étoit puni. Les loix, sur eette matiere, n'avoient nui rapport avec les autres loix civiles, 111. 357 Er fuiv. Les médecins y étoient punis de la déportation, ou même de la mort, pour leur négligence ou leur impéritée, 111. 361. On y pouvoir tuer le voleur qui se mettoit en défense. Correctif que la loi avoit apporté à une disposition qui pouvoit avoir de si funestes conséquences, 11 l. 361, 362. Voyez Droit romain. Loix romaines. Romains.

Rems moderne. Tout le monde y est à son aile, excepté ceux qui ont de l'industrie, qui cultivent les arts & les terres, ou qui font le commerce, 111. 59. On y regarde comme conforme au langage de la maltôte, & contraire à celui de l'écriture, la manime qui dit que le clergé doit contribuer aux charges de l'état, 111.114.

ROMU.

ROMULUS. La crainte d'être regardé comme tiran, empêcha Auguste de premdre ce nom, II. 248. Ses loix, touchant la conservation des enfans, III. 47. Le partage qu'il fit des terres est la source de toutes les loix romaines sur les succes-

terres en la lource de toutes les loix romaines sur les succes-fions, III. 183 & fuiv. Ses loix, sur le partage des ter-res, furent rétablies par Servius Tullius, III. 186. RORICON, historien franc. Etoit pasteur, III. 383. ROTHARIS, roi des Lombards. Déclare, par une loi, que les lépreux sont morts civilement, II. 104. Ajouta de nouvel-les loix à celles des Lombards, III. 208. Repauté. Ce n'est pas un honneur seulement, III. 368.

Rufe. Comment l'honneur l'autorise dans une monarchie, I. 73. Russie. Pourquoi on y a augmenté les tributs, II. 71. On y a très-prudemment exclu de la couronne tout héritier qui posféde une autre monarchie, III. 178, 179.

Subat. La supidité des juifs, dans l'observation de ce jour, prou-ve qui ne faut point décider par les préceptes de la religion, lorsqu'il s'agit de ceux de la loi naturelle, III. 145. Sacrdoce. L'empire a toujours du rapport avec le sacerdoce,

III. 43. Seremens. Etoient autrefois refusés à ceux qui mouroient sans donner une partie de leurs biens à l'église, III. 328, 329. Sacrifices. Quels étoient ceux des premiers hommes, selon Porphyre, III, 110. 111.
Sacrifége. Le droit civil entend mieux ce que c'est que ce crime,

que le droit candnique, III. 145.

Sarrilège caché. Ne doit point être poursuivi, II. 10, II.

Sacrilège fimples. Sont les seuls crimes contre la religion, II.

9. Quelles en doivent être les peines? ibid. Excès monstrueux où la superstition peut porter, si les loix humaines se chargent de les punir, II. 10.
Saliens. Réunis avec les Ripnaires, sous Clovis, conserverent

Reurs usages, III. 205, 206.
Salique. Etymologie de ce mot. Explication de la loi que nous nommons ainsi, II. 222 & fuèv. Voyez Loi falique. Terre Salique.

SALOMON. De quels navigateurs se servit, II. 343. La longueur du voyage de ses flottes prouvoit elle la grandeur de l'éloignement? II. 345.

Jannites. Causes de leur longue résistance aux efforts des Romains L. Causes de leur longue résistance aux efforts des Romains L. Causes de leur longue résistance aux efforts des Romains L. Causes de leur longue résistance aux efforts des Romains L. Causes de leur longue résistance aux efforts des Romains de leur longue résistance aux efforts de leur longue resistance aux ef

mains, I. 84. Coutume de ce peuple sur les mariages, L. 242. Leur origine, I. 243.

Sardaigne (Le feu roi de). Conduite contradictoire de ce prin-

Sardaigne (Li feu roi de). Condunte contradictoire de ce prince, I. 156. Etat ancien de cette isle. Quand, & pousquoi elle a été ruinée, II. 202.

Sarrafini. Chaffès par Pépin & par Charles Martel, III. 219.
Pourquoi furent appellés dans la Gaule méridionale. Révolution qu'ils y occasionnerent dans les loix, III. 216. Pourquoi dévastérent la France, & non pas l'Allemagne, IV. 95.

Satisfaction. Voyez Composition.

Sauvages. Diet de leur police, I. 342. Différence qui effentre les Gauvages & les barbares II. 210. C'est la na-

entre les fauvages & les barbares , II. 210. C'est la na-

ture & le climat presque seuls qui les gouvernent, 11. 249. Pourquoi tiennent peu à leur religion, 111. 104.

Saxons. Sont originairement de la Germanie, 11. 229. De qui ils reçurent d'abord des loix, 111. 207. Causes de la durerté de leurs loix, 111. 209. Leurs loix criminelles étoient faites sur le même plan, que celles des Ripuaires, 111. 238.

Science. Est dangereule dans un état despoique, 1. 79.

SCIPSON Comment regire peuvle à Rome, avrée la beseille.

SCIPION. Comment retint le peuple à Rome, après la bataille de Cannes, I. 270. Par qui fut jugé, I. 400. Scholastiques. Leurs réveries ont causé tous les malheurs qui

accompagnerent la ruine du commerce, 11. 402 & fuiv. Scythes. Leur fystème sur l'immortalité de l'ame, 111. 92. Il leur étoit permis d'épouser leurs filles : 111, 157.

Secondes nôces. Voyez Nôces.

Nattions. Facile à appaiser dans une république sédérative, I. 288, 289. Il est des gouvernemens où il saut punir ceux qui ne prennent pas parti dans une sédition, 111, 345.

Seigneurs. Etoient subordonnés au comte, 111. 268, 269. Étoient juges dans leurs seigneuries, assistés de leurs pairs, c'està dire, de leurs vassaux, 111. 277 & fuiv. Ne pouvoient ap-peller un de leurs hommes, sans avoir renoncé à l'hommage, 111. 278. Conduite qu'un seigneur devoit tenir, quand sa propre justice l'avoit condamné contre un de ses vassaux, ill. 284. Moyens dont ils le lervoient, pour prévenir l'appel de faux jugement, 111. 285, 286. On étoit obligé autrefois de réprimer l'ardeur qu'ils avoient de juger, & de faire juger, 111. 289, 290. Dans quels cas on pouvoit plaider contr'eux, dans leur propre cour, 111. 293. Comment S. Louis voulut que l'on pût le pourvoir contre les jugemens rendus dans les tribunaux de leurs justices, 111. 296. On ne pouvoit tirer les affaires de leurs cours, sans s'exposer aux dangers de les fausser, 111. 298. N'étoient obligés, du temps de S. Louis, de faire obferver, dans leurs juitices, que les ordonnances royaux qu'ils avoient scellees ou souscrites eux - même, ou auxquelles ils avoient donné leur confentement, 111. 299, 300. Etoient autrefois obligés de foutenir eux même les appels de leurs jugemens: époque de l'abolition de cet ulage, 111. 302, 303. Tous les frais des procès rouloient autrefois fur eux ; il n'y avoit point alors de condamnation aux dépens, 111. 308. Quand commencerent à ne plus affembler leurs Tuiv. pairs pour juger, 111. 333. Ce n'est point une loi qui leur a défendu de tenir eux -même leur cour, ou de juger : cela' s'est fait peu à peu, 111. 335, 336. Les droits dont ils jouissient autresois, & dont ils ne jouissient plus, ne leur ont point été ôtés comme usurpaions: ils les ont perdus par négligence; ou par les circonstances, 111. 336. Les chartres d'abbrachissement autresois de la constant de la constant autresois chartres d'affranchissement qu'ils donnerent à leurs ferfs, font une des sources de nos coutumes, 111. 340. Levoient, dans les commencemens de la monarchie, des triburs sur les serfs de leurs domaines; & ces tributs se nommoient cenjus ou cen, 111, 410, 411. Voyez Roi de France. Leurs droits ne défivent point, par usurpation, de ce cens chimérique que l'on prétend venir de la police générale des Romains, 111. 413, 414. Sont la même chole que vassaux : étymologie

logie de ce mot, 111. 416, 417. Le droit qu'ils avoient de logie de ce mot, 111. 416, 417. Le droit qu'ils avoient de rendre la justice dans leurs terres, avoit la même source que celui qu'avoient les comtes dans la leur, 111. 426, 427. qu'elle est précilément la source de leurs justices. 111. 439. Est. Ne doivent point leurs justices à l'usurpation: preuves, 111. 444, 445; 448 Est. L'impôt sur le sel, tel qu'on le leve en France, est injuste & suneste, 11. 65, 66. Comment s'en fait le commerce en Afrique, 111. 123.

SELEUCUS NICATOR. Auroit - il pu exécuter le projet qu'il avoit de ioindre le Pont. Euxin à la mer Cassienne?

avoit de joindre le Pont-Euxin à la mer Caspienne? 11.

341. SE'MIRAMIS. Source de ses grandes richesses, II. 338.

Sénat, dans une arifocratie. Quand il est nécessaire, 1. 33. Sénat, dans une démocratie. Est nécessaire, I. 25. Doit il être nommé par le peuple? ibid. Ses suffrages doivent être secrets, I. 31. Quel doit être son pouvoir, en matière de législation, I. 32. Vertus que doivent avoir ceux qui le compositent, I. 112, 113.

Sénat d'Athène. Pendant quel temps ses arrêts avoient force de

loi, I. 32. N'étoit pas la même chose que l'aréopage, I. 113. Sénat de Rome. Pendant combien de tempe les

for, 1. 32. Pendant combien de temps les arrèts avoient force de loi, I. 32. Pendoit que les peines immodérées ne produitoient point leur effet, I. 197. Son pouvoir, sous les cinq premiers rois, I. 376 & faire. Etendue de ses fonctions & de son autorité, après l'expulsion des rois, I. 392. Sa lache complaifance pour les pretentions ambitieuses du peuple, I. 397. Epoque funeste de la perte de son autorité, I. 402, 403.

Sénateur, dans une arissocratie. Ne doivent point nommer aux

Sénateurs, clans une démocratie. Doivent-ils être à vie, ou pour un temps? I. 113, 114. Ne doivent être choifie que parmi les vieillards: pourquoi, 114.

Sénateurs romains Par qui les nouveaux étoient nommés, I. 33. Avantages de ceux qui avoient des enfans fur ceux qui n'en avoient pas, 111. 34, 35. Quels mariages pouvoient con-tracter, 111. 37, 38.

Senatusconsulte orphitien. Appella les enfans à la succession de leur mere, 111. 203, 204. -- tertulien. Cas dans lesquels il ac-corda aux meres la succession de leurs enfans, ibid.

Sennar. Injustices cruelles qu'y fait commettre la religion ma-

hometune, 111. 66. Sens. Influent beaucoup fur notre attachement pour une religion , lorsque les idées tensibles sont jointes à des idées spirituelles, 111. 102, 103.

Séparation entre mari & femmes; pour cause d'adultére. Le droit civil, qui n'accorde qu'au mari le droit de la demander,

est mieux entendu que le droit canonique, qui l'accorde aux deux conjoints, 111 146.

Sputture. Etoit refuiée à ceux qui mouroient sans donner une partie de leurs biens à l'églile, 111. 328 Etoit accordée, à Rome, à ceux qui s'étojent tués eux - même, 11 l. 352.

Serfs.

Serfs. Devinrent les seuls qui fissent usage du bâton dans les combats judiciaires, III. 260. Quand, & contre qui poucombats judiciaires, III. 260. Quand, & contre qui pouvoient se battre, III. 273. Leur affranchissement et une
des sources des coutumes de France, III. 340. Etoient sort
communs, vers le commencement de la troiseme race.
Erreur des historiens à cet égard, III. 390 & sur Ce
qu'on appelloit census, ou cens, ne se levoit que sur enx,
dans les commencemens de la monarchie, III. 410 &
sur sur le commencement de la monarchie, III. 410 &
sur sur le commencement de la monarchie, III. 410 &
sur sur de la monarchie sur en le contre les du roi, n'acquéroient point une pleine & entiere liberté, III. 414, 415.

Et de la glebe Le nartage des terres gui so si sur le se harcett de la glebe Le nartage des terres gui so si sur le se har-Serfs de la glebe. Le partage des terres qui se fit entre les bar-bares & les Romains, lors de la conquête des Gaules prouve que les Romains ne furent point tous mis en servi-

prouve que les nomains ne rurent point tous mis en iervitude; & que ce n'est point dans cette prétendue servitude générale, qu'il faut chercher l'origine des serfs de la glebe, III. 384 & fisio. Voyez Servitude de la glebe.

ettment. Combien lie un peuple vertueux, I. 268. Quand on doit y avoir recours en jugement, II. 274. Servoit de prétexte aux clercs, pour faisir leurs tribunaux, même des matieres féodales, III. 326. Serment.

Serment judiciaire. Celui de l'accusé, accompagné de plusieurs témoins qui juroient aussi, sussiloit, dans les loix barbares, excepté dans la loi salique, pour le purger, III. 238 & suiv. Remede que l'on employoit contre ceux que l'on prévoyoit deweir en abuser, III. 239. Celui qui, chez les Lombards, l'avoir prêté pour se désendre d'une accusation, ne pouvoir plus être forcé de combattre, III. 241. Pourquoi Gondebaud lui substitua la preuve par le combat singulier, III. 245, 246. Où, & comment il se faisoit, III. 253, 254. Serrails. Ce que c'est, I. 142, 143. Ce sont des lieux de déliees, qui choquent Pesprit même de l'esclavage, qui en set le principe III.

est le principe, II. 133, 134.
Service. Les vassaux, dans les commencemens de monarchie, étoient tenus d'un double service; & c'est dans cette obligation que l'auteur trouve l'origine des justices seigneuria-les, III. 425 & suiv.
Service militaire. Comment se faisoit dans les commencement

de la monarchie, III. 419 & fuiv.
Servitude. N'est point l'objet de la conquête. Cas où le conquérant peut en faire ulage. Temps qu'il doit la faire duquérant peut en faire ulage. Temps qu'il doit la faire durer, I. 309, 310. L'impôt par tête est celui qui lui est le
plus naturel, II. 72. Sa marche est un obstacle à son établissement en Angleterre, II. 108, 109. Combien il y en
a de sories, II. 131, 132. Celle des semmes est conforme
au génie du pouvoir despotique, II. 163. Pourquoi regne
en Asie, & la liberté en Europe, II. 192 & suiv. Est
naturelle aux peuples du midi, II. 336. Voyez Esclavage.
Servitude de la glebe. Ce qui a sait croire que les barbares, qui
conquirent l'empire romain, sirent un reglement général
qui imposoit cette servitude. Ce reglement, qui n'exista jamais, n'en est point l'origine : où il la faut chercher. III.

mais, n'en est point l'origine : où il la faut chercher, III. 388 & Suiv. bervitude domeftique. Ce que l'auteur entend par ces motse II. 151. Indépendante de la polygamie, II. 167, 168.

# DES MATIERES. 377.

Servitude politique. Dépend dé la nature du elimat, comme la civile & la domestique, II. 149.

SERVIUS TULLIUS. Comment divisa le peuple romain : ce ERVIUS TULLIUS. Comment cavila le peuple romain: ce qui réfulta de êtte division, I. 27, 28. Comment monta au trône. Changement qu'il apporta dans le gouvernement de Rome, I. 378, 379. Sage établissement de ce prince, peur la levée des impôts à Rome, I. 408, 409. Rétablit les loix de Romulus & de Numa, sur le partage des terres, & en fit de nouvelles, III. 156. Avoit ordonné que quiconque ne seroit pas inscrit dans le cens, seroit esclave. Cette loi sut conservée. Comment se faisoit il · donc qu'il y est des citoyens qui ne fussent pas compris dans le cens? IH. 196.

Ne voulut pas que le crime de lese-SEVERE, empereur.

majetté indirect ette lieu fous son regne, M. 22, 23.

Sexot. Le oharme que les deux sexes s'inspirent est une des loix de la nature, I. 12. L'avancement de leur puberté & de leur vieillesse de la polygamie, H. 153 & faiv.

Sextilius RUSUS. Blamé par Cicéron de n'avoir pas rendur de la polygamie, H. 153 & faiv.

une inceeffion, dont il étoit fideicommiffaire, III. 198.

SEXTUS. Son crime fut utile à la liberté, II. 43.

SEX: TUS PEDUCEUS. S'est rendu fameux pour n'avoir pas

abusé d'un fidéicommis, III. 197. Simmois. Font consister le souverain bien dans le repos, raisons phyliques de cette opinion. Les législateurs la doivent com-battre, en établifient des loix toutes pratiques, II. 95. Foutes les religions leur sont indifférentes. On ne dispute

Foures les religions leur tont indifférentes. On ne dispute jamais, chez eux, sur cette matiere. III. 129.
Siberie. Les peuples qui l'habitent sont sauvages, & non barbares, II. 210. Voyez Barbares.
Sicile Étoit pleine de petits peuples, & regorgeoit d'habitans, avant les Romains y III. 24.
SIDNEY (Monssen). Que doivent faire, selon lui, ceux qui représentent le corps d'un peuple, I. 353.
Sièges. Causes de ces défenses opiniatres, & des ces actions dénaturées que l'on voit dans l'histoire de la Grece, III. 360.
SIESIROND. El un de ceux qui requeillet les lois des Rour-SIGISMOND. Est un de ceux qui requeillit les loix des Bour-guignons, III. 207-

SIMON, comte DE MONTFORT. Est auteur des coutumes de ce comté, HI. 340.

SEXTE. V. Sembla vouloir renouveller l'accusation publique

contre l'adultere , I. 295, contre l'adultere, I. 295.

Société. Comment les hommes se sont portés à vivre en société; I. II, 12. Ne peut subfister lans gouvernement, I.
15. C'est l'union des hommes, & nor pas les hommes me
me : d'où if suit que, quand un conquérant auroit le droit
de détruire une société conquise, il n'auroit pas celui de
tuer les hommes qui la composent, I. 308, 309, Il lui
faut, même dans les états despotiques, quelque chose de
fixe: se quelque chose est la religion, III. 134.

Dans quel cas out droit de faire la guerre. I. 704, 205.

Sociétés. Dans quel cas ont droit de faire la guerre, I. 304, 305. Sœur. Il y a des pays où la polygamie a fait déférer la succèsfion à la couronne aux enfans de la fœur du roi, à l'exclusion de ceux du roi même, III. 143. Pourquoi il n'est pas permis à une sœur d'épouser son frere, III. 157. Peuples chez qui ces mariages étoient autorisés: pourquoi, III. 159, 160.

privilége des gens mariés, III. 41, 42. SOLON. Comment divisa le peuple d'Athenes, I. 27. Comment corrigea les défectuosités des suffrages donnés par le sort, I. 29, 30. Contradiction qui se trouve dans ses loix, I. 102, 103. Comment bannit l'oisveté, I. 111. Loi admirable, par laquelle il prévoit l'abus que le peuple pourroit faire de fa puissance dans le jugement des crimes, I. 175. Corrige à Athenes l'abus de vendre les débiteurs, II. 41. Ce qu'il pensoit de ses loix devroit fervir de modele à tous les législateurs, II. 273. Abolit la contrainte par corps, à Athenes: la trop grande généralité de cette loi n'étoit pas bonne, II. 318, 319. A fait plusieurs loix d'épargne dans la religion, III. 116. La loi, par laquelle il autorisoit, dans certains cas, les enfans à refuser la substituire à leurs peres indigens n'étoit bonne qu'en partie, III. 139. A quels citoyens il accorda le pouvoir de tester ; ponvoir qu'aucun n'avon avant lui , III. 187. Justification d'une de ses loix , qui paroit bien extraordinaire, III. 345. Cas que les prêtres égyptiens faisoient de sa science, III. 410.

mptuaires. Voyez Leix somptuaires.

Somptuaires. Voyez Leix somptuaires. Sophi de Perfe. Détroné de nos jours pour n'avoir pas assez

versé de fang, I. 464.

Sert. Le suffrage par sort est de la nature de la démocratie : est défectueux : comment Solon l'avoit rectifié à Athenes, I. 29, 30. Ne doit point avoir lieu dans une ariflocratie. Sortie du revaume. Devroit être permise à tous les sujets d'un

prince despotique, II. 54, 55. Soudans. Leur commerce, leurs richesses, & leur force, après

la chûte des Romains en orient, II. 401.

nissets. Pourquoi est encore regardé comme un outrage qui ne peut se laver que dans le sang, III. 261.

Soud. Pourquoi ne pouvoit pas tester, HI. 189. Souverain. Dans quel gouvernement peut être juge, I. 174. & Suiv.

Sparte. Peine fort finguliere en ulage dans cette république : I. 187. Voyez Lacédémone, Spartiates, N'offroient aux dieux que les choses communes, afin

de les honorer tous les jours, III. 116. Voyez Lacéderone. Spectiacle. Revolutions qu'ils causerent, à Rome, par l'impression qu'ils fascient sur le peuple, I. 386, 387. Spiritualité. Nous ne sommes guere portés aux idées spiritualité.

les. & nous fommes fort attachés aux religions qui nous font adorer un être spirituel, III. 101.

Son système est contradictoire avec la religion na-SPINOSA. turelle , D. 141.

Spinosisme. Quoiqu'il soit incompatible avec le déisme, le nouvelliste ecclésiastique les cumule sans cesse sur la tête de Mr. de Montesquieu : preuves qu'il n'est ni spinosiste mi déiste, D. 114 & Suiv.

Stéribité des terres. Rend les hommes meilleurs, 11. 203. Stoiciens. Leur morale étoit, après celle de chrétiens, la plus propre pour rendre le genre humain heureux : détail abrégé propre pour renare le genre numain neureux: actan aorege de leurs principales maximes, 11l. 74. Nioient l'immorta-lité de l'ame: de ce faux principe ils tiroient des conféquences admirables pour la fociété, 11l. 89. L'auteur a loué leur morale, mais il a combattu leur fatalité, D. 126. Le nouvellifte les prend pour des fectateurs de la religion naturelle, tandis qu'ils étoient athées, D. 141. Subradisaction des citoyens aux magifinats. Donne de la force aux.

loix, I. 116, 117. des enfans à leur pere. Utile aux mœurs, ibid des Jeunes gens aux vieillards. Maintient les mœurs, ibid. Subsides. Ne doivent point, dans une aristogratie, mettre de différence dans la condition des citoyens, I. 119, 120.

Substitutions. Pernicieuses dans une aristocratie, I. 125. Sont utiles dans une monarchie, pourvu qu'elles ne soient permifes qu'aux nobles, L. 127. Genent le commerce, ibid Quand en fut obligé de prendre, à Rome des précautions pour pré-ferver la vie du pupille des emplohes du fubilitée, 11. 275. 276. Pourquoi étoient permises dans l'ancien droit romain, & non pas les fideicommis, 111, 191. Quel étoit le motif qui les avoit introduites à Rome : 111. 350 Substitution pupillaires. Ce que c'est, 11. 276.

Substitutions vulgaires. Ce que c'est, ibid. En quet cas avoient

lieu , 111. 350. Subrilité. Eft un defaut qu'il faut éviter dans la composition,

des loix, 111. 366. Successions. Un pere peut, dans une monarchie, donner la plus grande partie de Li fienne à un feul de fes enfans , I. 128. Comment sont réglées en Turquie , I. 141 - à Bantan , ibid. a Pegu, ibid. Appartiennent au dernier des males chez les Tartares , dans quelques petits districts de l'Angleterre , & dans le duché de Rohan en Bretagne : raifons de cette loi, 11. 221. Quand l'usage d'y rappeller la fille & les enfans de la fille s'introduifit parmi les Francs: motifs de ces rappels, 11. 224 & fuiv. Ordre bifarre établi par la loi falique fur l'ordre des fuccessions : raisons & source de cette bifarrerie, 11. 226 & fuiv. Leur ordre dépend des principes du droit politique ou civil, & non pas des principes du droit naturel, 111. 140, 141 & fuiv. Est. ce avec railon que Justinien regarde comme barbare le droit qu'ont les males de succèder au préjudice des filles? ibid. L'ordre en doit être fixé dans une monarchie, 111, 166, 167. Origine & révolutions des loix romaines fur cette matiere, 111, 173 - 204. On en étendit le droit, à Rome, en faveur de ceux qui se prêtoient aux vues des loix faites pour augmenter la population, 111. 190 & Suiv. Quand commencerent à ne plus être régies par la loi voconienne, 111. 201. Leur ordre, à Rome, fut tellement changé fous les empereurs, qu'on ne reconnoit plus l'ancien , 111. 202 & fuiv. Origine de l'usage qui a permis de disposer, par contrat de mariage, de celles qui ne sont pas ouvertes, IV. 109.

Successions ab intestat. Pourquoi si bornées à Rome, & les suc-

cessions testamenmires fi étendues, IIL 186, 187.

Successions ou trêne. Par qui réglées, dans les états despetiques, I. 142 & fuiv. Comment réglée en Moscovie, I. 142. Quelle est la meilleure saçon de la régler, I. 142. Les loix & les usages des différens pays les reglent différemment; & ces loix & usages qui peroissent injustes à ceux qui ne jugent que sur les idées de leur pays, sont sondées en raison, III. 14, 27 sur. Ne doivent pas se regler, par les loix civiles, III. 16. Peut être changée, si elle devient des tructrice du corps politique pour lequel elle a été établie, III. 111. 3 fuiv. Cas on l'état en peut changer l'ordre, III. 179. Successions testamentaires Voyez Successions de intestat. Suede. Pourquoi on y a fait des loix somptuaires. I. 214.

Jues Sommes immentes que le vaisseau royal le Sues porte en

Arabie, II. 393. Suffrages. Ceux d'un peuple fouverain font ses volontés, I. 13. Combien il est important que le maniere de les donner, dans une démocratie, foit fixée par les loix, ibid. Doivent se donner différemment dans la democratie & dans: l'aristocratie. I. 28, 29. De combien de manieres ils peuvent être don-nés dans une démocratie, ibid. Comment Solon, fans gê-ner les suffrages par sort, les dirigea sur les seuls personnages dignes des magistratures, ibid. Doivent - ils être publics, ou fecrets, foit dans une ariftocratie, foit dans une

démocratie? I. 29, 30. Ne deivent point être donnés par le fort dans une ariftocratie, I. 32. Suicide. Est contraire à la loi naturelle & à la religion révélée. De celui des Romains: de celui des Anglois: peut - il être puni chez ces derniers? II. 106. Les Grees & les Romains le punificient; mais dans des sas différens, III. 350 & fair. Il n'y avoit point de loi à Rome, du temps de la république, qui punit ce crime; il étoit même regardé comme une bonne action, ainsi que sous les premiers empereurs: les empereurs ne commencerent à le punir que quand ils furent de-venus aussi avaies qu'ils avoient été cruels, ibid. La 10i qui punissoit celui qui se tuoit par foiblesse étoit vicieuse; III. 369. Et - ce être sectateur de la loi naturelle, que de dire que le fuicide est, en Augleterre l'effet d'une maladie, D. 136.

Sujets. Sont portes, dans la monarchie, à aimer leur prince, II. 45, 46. Suion, nation germaine. Pourquoi vivoient sous le gouverne-ment d'un seul, L 219.

Suisse. Quoiqu'on n'y paie point de tributs, un Suisse y paie quatre fois plus à la nature, qu'un Turc ne paie au sultan, II. 70, 71. Suisses ( Liguer). Sont une république fédérative : & , par là , regardé en Europe comme éternelle, I. 287. Leur république fédérative est plus parfaite que celle d'Allemagne, I. 290.

Sultana. Ne sont pas obligés de tenir leur parole, quand leur autorité est compromise, L. 63. Proit qu'ils prement ordinaisement sur la valeur des successions des gens du people, I. 140. Ne savent être justes qu'en outrant la justice, III. 181. Superfision. Excès monstraeux ou elle peut porter, II. 10. Sa sorce & se effets, II. 216. Est, chez les peuples barbares, une des sources de l'autorité des prêtres, II. 243. Son luxe doit être répairée, il est junie, III. 115. I. 6. F. Gaire.

doit être réprimé : il est impie, III. IIS & fuiv.

Applices. Conduite que les législateurs doivent tenir à cet égard. fuivant la nature des gouvernemens, I. 186. & fur. Leur augmentation annonce une révolution prochaine dans l'état, séid. A quelle occasion celui de la roue à été inventé ... l'a pas ou son estet : pourquoi, I. 190. Ne doivent pas être les mêmes pour les voleurs que pour les assassins, L. 204. Ge que c'est, & à quels crimes doivent être appliqués, 11. 13. Ne rétablissent point les mœurs; n'arrêtent point un mal général , Il. 267.

Sureté du citoyen. Ce qui l'attaque le plus, I l. 5., 6. Peine que

Suferain. Voyez Seigneur.

Suferain. Voyez Seigneur.

Sulerain. Voyez Seigneur.

SulLiA. Etablit des peines cruelles: pourquoi, I. 200, 201.

Loin de punir, il récompensa les casomniateurs, 11. 33.

Synade. Voyez Treyer.

Syracuse. Cause des révolutions de cette république; I. 250.

Dut sa perte à la défaite des Atheniens, I. 253. L'ostra-cifme y it mille maux, tandis qu'il étoit une chose admirable à Athenes, 111. 349.

Syrie. Commerce de ses rois, après Alexandre, 11. 362. Syfteme de Lavo. Fit diminuer le prix de l'argent, 1 l. 435. A pense ruiner la France, Il. 446 & fair. Occasiona une loi injuste & funeste: qui avoit été lage & juste du temps de Célar .: 11. 480.

TACITE, empereur. Loi sage de ce prince, au sujet du crime de lese-majesté, 11. 33.

TACITE. Erreur de cet auteur prouvée, 11. 480, 481. Son ouvrage fur les enœurs des Germains est court, parce que voyant tout, il abrege tout. On y trouve les codes des loix barbares, 111. 377. Appelle comites, ce que nous appellons aujourd'hui vassaux, 111. 378; 416.

Talion (la loi du). Est fort en ulage dans les états despotinges, comment en en vie dans les états despotinges.

ques : comment on en use dans les états modérés, L. 2073, 208. Voyez Peine du talien.

TAO. Conféquences affreuses qu'il tire du dogme de l'immor-

talité de l'ame , III. 89.

TAROUIN. Comme monta sur le trône: changemens qu'il apporta dans le gouvernement : causes de sa chûte, I. 379; 381. L'ésclave qui découvrit la conjuration faite en sa faveur fut

dénonciateur seulement, & non témoin, 11. 33.

Tartares. Leur conduite avec les Chinois est un modele de conduite pour les conquérans d'un grand état. I. 322. Pourquoi obliges de mettre leur nom sur leurs flèches: cet usages peut avoir des suites funestes, 11. 46, 47. Ne levent preique point de taxes sur les marchandites qui passent, 11. 69. Les pays qu'ils ont désolés ne sont pas encore rétablis, il. 70. Sont barbares & nan sauvages, 11. 210. Leur servitude, 11. 217 & fuiv. Devroient être libres ; font cependant dans l'esclavage politique : raison de cette singularité, ibid. Quel est leur droit des gens: pourquoi, ayant des mœurs si douces entr'eux, ce droit est si cruel, 11. 219. La succession appartient, chez eux, au dernier de males: raisons de cette loi, 11. 220, A& L. Ravages qu'ils ent faits dans l'Alie. & comment ils y ont

détruit le commerce, II. 340, 341. Les vices de ceux de Gengls kan venoient de ce que leur religion défendoit ce qu'elle auroit dû permettre & de ce que leurs loix civiles permettoient ce que la religion auroit du défendre, III. 81. Pourquoi n'ont point de temples : pourquoi si tolérans en fait de religion, III. 107. Pourquoi peuvent épouler leurs

rait de rengon, 111. 107. Fourquoi peuvent épouler leurs filles, & non pas leur mere, III. 155, 116.

Tauri sur les marchandises. Sont les plus commodes & les moins onéreules, II. 63, 64. Il est quelquesois dangereux de taxer le prix des marchandises, 11. 43, 75 sur sur les personnes Dans quelle proportion doivent être imposées, II. 62. — sur les terres. Bornes qu'elles doivent avoir, II. 63.

Timoins. Pourquoi il en faut deux pour faire condamner un actifé 11. 9. Pourquoi le nombre de ceuve qui sons requié au content de ceuve qui sons requier condamner un actifé 11. 9. Pourquoi le nombre de ceuve qui sons requier condamner un actifé 11. 9. Pourquoi le nombre de ceuve qui sons requieres condamnes qu'en le nombre de ceuve qui sons requieres contents de ceuve qui sons requieres condamnes que le contents de ceuve qui sons requieres de ceuve qui sons requieres contents de ceuve qui sons requieres contents de ceuve qui sons requieres contents de ceuve qui sons requieres de ceuve qui sons requie cufé, 11. 8. Pourquoi le nombre de ceux qui sont requis par les loix romaines, pour affister à la confection d'un testament. fut fixé à cinq, 111. 188, 189. Dans les loix barbares, autres que la falique, les témoins formoient une preuve négative complette, en jurant que l'accufé n'étoit pas coupable, 111. 238. L'accufé pouvoit, avant qu'ils eussent été enten-dus en justice, leur offrir le combat judiciaire : quand & comment ils pouvoient le refuser, 111. 274 & fuiv. Déposoient en public: abrogation de cet usage, 111. 304 & fuiv. La peine contre les faux témoins est capitale en France; elle ne l'est point en Angleterre : motifs de ces deux loix, III. 354. Temples. Leurs richesses attachent à la religion, I.l. 105. Leur origine, ibid. Les peuples qui no'nt point de maisons ne ba-

tiffent point de temples, III. 106, 107. Les peuples qui n'ont point de temple ont peu d'attachement peur leur religion, ibid. Tere. C'est par le soin des hommes qu'elle est devenue plus

propre à être leur demeure, H. 206. Ses parties sont plus ou moins peuplées, suivant ses différentes productions, III. 17, 18.

Terre Salique. Ce que c'étoit chez les Germains , IL 222 & Suiv.

Ce n'étôit point des fiefs, II. 230.

Terrein. Comment sa nature influe sur les loix., II. 196 & Suiv Plus il est fertile, plus il est propre à la monarchie, shid. Terre. Quand peuvent être également partagées entre les citoyens, I. 102. Comment doivent être partagées entre les citoyens d'une démocratie, I. 108, 109. Peuvent-elles être cxoyens a une uemocrane, 1. 108, 109. Penvent-elles être partagées également dans toutes les démocraties? I. 112. Eftil à propos, dans une république, d'en faire un nouveau partage, lorique l'ancien elt confondu? I. 216. Bornes que l'on doit mettre aux taxes fur les terres, II. 62. Rapport de leur culture avec la liberté, II. 200, 201. C'est une mauvaise loi, que celle qui défend de les vendre, 111. 464. Quelles font les plus peuplées, 111. 47, 18. Leur partage fut cétabli, a Rome, par Servius Tullius, 111. 186. Comment furent partagées, dans les Gaules, entre les bachanses. ment furent partagées, dans les Gaules, entre les barbares

& les Romains, 111. 384.

Terres censuelles. Ce que c'étoit autresois, 111. 414.

Tertullien. Voyez Sénatus consulte tertulien.

Testaulien. Les anciennes loix romaines, iur cette matière, n'ayoient pour objet que de proscrite le célibat, 111. 36 & fair.

## DES MATIERES. 383

On n'en pouvoit faire, dans l'ancienne Rome, que dans une affemblée du peuple: pourquoi, 111. 186. Pourquoi les affemblée du peuple: pourquoi, 111. 186. Pourquoi les loix romaines accordoient elles la faculté de se choisir, par testament, tel héritier que l'on jugeoit propos, malgré toutes les précautions que l'on avoit prises pour empêcher les biens d'une samille de passer dans une autre? 111. 187. La faculté indéfinie de tester sut sune la Rome, 111. 187, 188. Pourquoi, quand on ceffa de les faire dans les affemblées du peuple, if fallut y appeller cirq témoins, 111. 188, 189. Toutes les loix romaines, fur cette matiere, dérivent de la vente que le testateur faisoit autrefois, de sa famille, à celui qui instituoit son héritier, III. 189. Pourquoi la famille de la vente de la vent culté de tester étoit interdite aux sourds, aux muets & aux prodigues, 111. 190. Pourquoi le fils de famille n'en pouvoit pas faire, même avec l'agrément de son pere, en la puissance duquel il étoit, ibid. Pourquoi soumis, chez Romains, à de plus grandes formalités, que chez les autres peuplés, 1.1 1. 190, 191, Pourquoi devoit être concu en paroles directes & impératives. Cette loi donnoit la faculté de substituer; mais ôtoit celle de faire des fideicommis, ibid. Pourquoi celui du pere étoit nul, quand le fils étoit prétérit ; & valable, equeique la fille le fût, ibid. & fiziv. Les parens du défunt étoient obligés autrefois, en Fiance, d'en faire un em fa place, quand il n'avoit pas tefté en faveur de l'églife. 111, 328, 329. Ceux des suicides étoient exécutés à Rome III. 343. Testament in procinctu. Ce que c'étoit : il ne faut pas le con-fondre avec le testament militaire, 111. 188.

Testament militaire. Quand, par qui, & pourquoi il sut sta-

Testament per as & libram. Ce que c'étoit, III. 189 Thébains. Ressource monstrueuse à laquelle ils eurent recours.

pour adoucir les mœurs des jeunes gens, I. 93.
THEODORE LASCAMS. Injuftice commilé fous son regne. sous prétexte de magie, II. 16.
THEODORIC, roi d'Austrasse. Fit rédiger les loix des Ripuaires, des Bavarois, des Allemands, & des Thuringiens, III. 206. III.

THEODORIC, rei d'Italie. Comment adopte le roi des Hérules, II. 240. Abolit le combat judiciaire chez les Oftrogoths, III. 253,

goths, III. 253,
THEODOSE, empereur. Ce qu'il pensoit des paroles criminelles, II. 28. Appella les petits enfans à la succession de Jeur aïeul maternel , 111. 204.

Théologie. Est-ce cette science, où la jurisprudence, qu'il faut traiter dans un hvre de jurisprudence? D. 164, 165. Theologiems. Maux qu'ils ont faits au commerce, 11. 405. &

THEOPHILE, empereur. Pourquoi ne vouloit pas, & ne devoit pas vouloir que sa femme fit le commerce, 11. 322.
THEOPHRASTE. Son tentiment sur la musique, 1. 89.

THESE'E. Ses belles actions prouvent que la Grece étoit en-

core barbare, de sou temps, 111. 87.

THIBAULT. Cest ce roi qui a accordé les coutumes de Champagne, 111. 240.

THIMUR.

THIMUR. S'il est été chrétien, il n'est pas été si cruel, 111. 66. THOMAS MORE. Petitesse de ses vues en matiere de législa-

tion, 111. 314.
Thuringiene. Simplicité de leurs loix: par qui furent rédigées, 111. 206. Leurs loix oriminelles étolent faites sur le même. plan que les ripuaires, 111. 238. Leur façon de procéder

contre les femmes, 111. 247.

TIBERE. Pourquoi refusa de tenouveller les anciennes loix sompruaires de la république. I. 221, 222. Pourquoi ne voulut pas qu'on défendit aux gouverneurs de mener leurs femmes dans les provinces ibid. Quand, & comment faisoit valoir les loix faites contre l'adultere, I. 238. Dans quelles occa-fions il rétablissoir le tribunal domestique, I. 238, 239. Abus énorme qu'il commit dans la distribution des honneurs & des dignités, I. 258. Attacha aux écrits la peine du cri-me de lele-majellé, Il. 29. Rafinement de cruauté de ce iran, Il. 21. Par une loi lage, il fit que les choses qui re-présentoient la monnoie, devinrent la monnoie même, Il.

428. Ajouta à la lei poppienne, 111. 38.

TITE LIVE Erreur de cet historien., I. 199., 200.

Toison d'or. Origine de cette fable, 11. 352.

Toisrance. L'auteur n'en parle que comme politique, & non somme théologien, 111. 118, 119. Les théologien nième distinguent entre tolerer une religion., & l'approuver, ibid. Quand elle est accompagnée des vertus morales, elle forme le caractère le plus fociable, 111. 73. Quand plusieurs religions font tolérées dans un état, on les doit obliger à se tolérer entr'elles, 111. 113 & fiste. On doit tolérer les religions qui sont établies dans un état, & empêcher les autres de s'y établir. Dans cette regle n'est point comprise la religion chrétienne, qui est le premier bien, ibd. Ce que l'auteur a dit sur cette matiere est il un avis, au roi de la Cochin-chine, pour sermer la porte de se trats à la religion chré-tienne? D. 160 & suiv.

Tenquin. Toutes les magifiratures y font occupées par des eunu-ques; 11. 149. C'est le physique du climat qui fait que les peres y vendent leurs filles , & y exposent leurs enfans, 111. 20. Touloufe. Cette comté devint - elle héréditaire sous Charles Martel, IV. 88.

Tournois. Donnerent une grande importance à la galanterie, 111.

165, 166. TRAJAN Refusa de donner des rescripts. Pourquoi, 111. 372. Trastans. Leur portrait, I. 403 & fair. Comment regardés autrefois en France; danger qu'il y a de leur donner trop de crédit, bid. Leur injustice détermina Publius Rutilius à quitter Rome, I. 404. On se doit jamais leur confier les jugemens, ibid. Les impôts qui donnent occasion au pesple de frauder, enrichissent les traitans, ruinent le peuple, Leur injustice détermina Publius Rutilius & perdent l'état, 11. 67. Tout est perdu, lorsque leur profession, qui ne doit être que lucrative, vient à être honorée, 11. 82, 83. Les richesses doivent être leur unique récompense, ibid.

Traitii. Ceux que les princes font par force, sont aussi obliga-toire, que ceux qu'ils font de bon gré, 111. 175.

Trak

Traisses. Comment étoient punis chez les Germains, 111. 430. Tranquillité des citoyens. Comment les crimes qui la troublent doivent être punis, 11. 12, 13. Transmigration. Caules & effets de celles de différens peuples,

11. 202.

Transpiration. Son abondance, dans les pays chauds, y rend l'eau d'un ulage admirable, l l. 100.

Travail. On peut, par de bonnes loix, faire faire les travaux les plus rudes à des hommes libres, & les rendre heureux. 11. 129. Les pays qui, par leurs productions, fourniffent du travail à un plus grand nombre d'hommes sont plus peuplés, que les autres, 111. 17, 18. Est le moyen qu'un état bien policé emploie pour le soulagement des pauvres, 111.

77, 58.

Trifors. Il n'y a jamais, dans une monarchie, que le prince qui puisse en avoir un, 11, 313, 314. En les offrant à dieu nous prouvons que nous estimons les richesses qu'il veut que nous méprissons, 111, 116. Pourquoi, sous les rois de la premiere race, celui du roi étoit regardé comme aécessaire à

la monarchie, 111. 381, 382.

Tribunal domestique. De qui il étoit composé à Rome. Quelles matieres, quelles personnes étoient de sa compétence, & qu'elles peines il infligeoit, I. 232 & fuiv. Quand & pour-

quoi fut aboli 1. 234.

Tribunaux. Cas où l'on doit être obligé d'y recourir dans les monarchies, I. 165, 166. Ceux de judicature doivent être composés de beaucoup de personnes: pourquoi, I. 181. Sur quoi est fondée la contradiction qui se trouve entre les conditions de la contradiction qui se trouve entre les conditions de la contradiction qui se trouve entre les conditions de la contradiction qui se trouve entre les conditions de la contradiction qui se trouve entre les conditions de la contradiction qui se trouve entre les conditions de la contradiction qui se trouve entre les conditions de la contradiction qui se trouve entre les conditions de la contradiction qui se trouve entre les conditions de la contradiction qui se trouve entre les conditions de la contradiction qui se trouve entre les conditions de la contradiction qui se trouve entre les conditions de la contradiction qui se trouve entre les conditions de la contradiction qui se trouve entre les conditions de la contradiction qui se trouve entre les conditions de la contradiction qui se trouve entre les conditions de la contradiction qui se trouve entre les conditions de la contradiction qui se trouve entre les conditions de la contradiction qui se trouve entre les conditions de la contradiction qui se trouve entre les conditions de la contradiction qui se trouve entre les conditions de la contradiction de la contradictio feils des princes, & les tribunaux ordinaires, ibid. Quoi-

qu'ils ne soient pas fixes, dans un état libre, les jugemens doivent l'être, I. 349, 350.

Tribunaux humains. Ne doivent pas se regler par les maximes

des tribunaux qui regardent l'autre vie, 111. 151, 152. Tribuns des légions. En quel temps, & par qui furent réglés. I. 393.

Tribuns du peuple. Nécessaires dans une aristocratie. I. 123, 124.
Leur établissement sut le salut de la république romaine, I.
131. Occasion de leur établissement, Îl. 42, 43.
Tribus. Ce que c'étoit à Rome, & à qui elles donnerent le
plus d'autorité. Quand commencerent à avoir lieu, I. 383,

384 & Siv. 290, 391.

Tributs. Par qui doivent être levés dans une aristocratie, I. 123, 124. Doivent être levés, dans une monarchie, de façon que le peuple ne foit point foulé de l'exécution, I. 129. Comment fe levoient à Rome, I. 498, 409. Rapports de leur levée avec la liberté, II. 56 & fuiv. Sur quoi, & pour quels usages doivent être lévés, ibid. Leur grandeur n'est pas bonne par elle-même, II. 57. Pourquoi un petit état, qui ne paie point de tributs, enclavé dans un grand qui en paie beau-coup, est plus misérable que le grand? Fausse conséquence que l'on a tirée de ca fait ibid. Ouels tribute doubert consequence que l'on a tirée de ce fait, ibid. Quels tributs doivent payer les peuples esclaves de la glebe, II. 59, 60. Quels doivent ètre levés dans un pays où tous les particuliers sont citoyens, Tom. IV.

II. 61, 62. Leur grandeur dépend de la nature du gouvernement, H. 67 & fuiv. Leur rapport avec la liberté, II. 69 & fuiv. Dans quels états dont fulceptibles d'augmentation, II. 71. Leur nature est relative au gouvernement, II. 72 & fuiv. Quand on abuse de la liberté, pour les rendre excetilis, elle dégénere en servitude; & on est obligé de diminuer les tributs, II. 74 & fuiv. Leur rigueur, en-Europe, n'a d'autre cause que la petitesse des vues des ministres, II. 75. Causes de leur augmentation perpétuelle en Europe, II. 75. 76. Les tributs excessis que levoient les emperents, domnerent lieu à cette étrange faoilité que trouverent les mahométans dans leurs conquêtes, II. 76. Quand on est forcé de les remettre à une partie du peuple, la remise doit être absolue, & ne pas être rejettée sur le reste du peuple. L'usage contraire ruine le roi & l'état, II. 78. La redevance folidaire des tributs, entre les disérens sujets du prince, est injusée & pernicieuse à l'état, II. 80. Ceux qui ne sont qu'accidentels, & qui ne dépendent pas de l'industrie, sont une mauvaise forte de richesse, II. 420. Les Francs n'en payoient aucuns, dans les commencemens de la monarchie. Traits d'histoire & passages qui le prouvent, III. 403 E fuiv. Les hommes libres, dans les commencemens de la monarchie françoise, tant romains que gaulois, pour tout tribut, étoient chargés d'aller à la guerre à leurs dépens. Proportions dans les sent des les supportoient çes charges, III. 410, 411, 412 & fuiv. Voyez Impér. Taxes.

Tribution. Ce que fignifie ce mot , dans les loix barbares , III.

Trimmuir. Leur adresse à couvrir leur cruauté sous des sophismes, II. 37. Réussierent, parce que, quoiqu'ils eussent l'autorité royale, ils n'en avoient pas le faste, II. 248.

Traies, Le synode qui s'y tint, en 878, prouve que la loi des Romains & celle des Wiligoths existoient concurremment dans le pays des Wiligoths, III. 222.

Troupes. Leur augmentation . en Europe , est une maladie qui mine les états, II. 76, 77. Est-il avantageux d'en avoir . sur pied , en temps de paix , comme en temps que guerre? ibid. Pourquoi les Grecs & les Romains n'estimoient pas beaucoup celles de mer , II. 387, 388.

Turcs. Cause du despotisme affreux qui regne chez enx, J. 247.
N'ont ausune précaution contre la peste: pourquoi, Il. 105.
Le temps qu'ils prennent pour attaquer les Abyssins, prouve qu'on ne doit point décider par les principes de la religion ce qui est du ressort des bix naturelles, III. 144. La première victoire, dans une guerre civile, est pour eux un jugement de dieu qui décide, III. 244.

Turquie. Comment les successions y sont réglées; inconvéniens de cet ordre, I. 141. Comment le prince s'y assure ronne, ibid. Le despotsime en a banni les formalités de justice, I. 168 & fuiv. La fustice y est-elle mieux rendue qu'aillours? ikid. Droits qu'on y leve pour les entrées des

marchandises, II. 68, 69. Les marchands n'y peuvent pas faire de grosses avances, II. 73, 74.

· Tutelle. Quand a commencé, en France, à être distinguée de

la baillie, ou garde, II. 238. La jurisprudence romaine changea sur cette matiere, à mesure que les mœurs changerent, II. 275. Les mœurs de la nation doivent déterminer les législateurs à préférer la mere au plus proche parent, ou le plus proche parent à la mere, II. 76... Tuteurs. Étoient les maîtres d'accepter on de refuser le com-

bat judiciaire, pour les affaires de leurs pupilles, III. 273.

Tyr. Nature de fon commerce, II. 303; 342. Dut fon commerce à la violence & à la vexation, II. 307. Ses colonies, fes établifiemens fur les côtes de l'océan, II. 342. Etoit

rivale de toute nation commerçante, II. 362.

Tyrans. Comment s'élevant fur les ruines d'une république, I. 249. Séverité avec laquelle les Grecs les punissoient, II. 247. Tirannie. Les Romains se sont défaits de leurs trans, sans pouvoir secquer le joug de la tirannie, I. 50, 51. Ce que l'auteur entend par ce mot: routes par lesquelles elle parvient à ses fins, II. 109. Combien il y en a de sortes, II. 247, 248. Tyrians. Avantages qu'ils tiroient, pour leur commerce, de l'imperfection de la navigation des auciens, II. 342. Na-ture & étendue de leur commerce, II. 343.

### **v.**.

Vaisseau. Voyez Navire.

VALENTINIEN. Appella les petits enfans à la succession de leur aïeul maternel. 111. 204. La conduite d'Argobate, envers cet empereur, est un exemple du génie de la nation. françoile, par sapport aux maires du palais, IV. 19. VALETTE (le duc DE LA). Condamné par Louis XIII. en

personne , I. 177.

Valeur réciproque de Pargent, & des choses qu'il fignisse, l'1.
426 & fuir. L'argent en a deux; l'une positive, & l'autre relative: manière de fixer la relative; l'1. 443.
Valeur d'un homme en Kagleterre, l'11. 24.

VALOIS. (M. DE). Erreur de cet auteur, fur la noblesse des

Francs, 111, 473.

VAMBA. Son histoire prouve que la loi romaine avoit plus d'autorité, dans la Gaule méridionale, que la loi Gothe, III. 225. Vanisi. Augmente à proportion du nombre des hommes qui vivent ensemble, I. 214. Est très utile dans une nation, 11. 253. Les biens qu'elle fait, comparés avec les maux que cause l'orgueil , ibid.

VARUS. Pourquoi fon tribunal parut insupportable aux Ger-

mains, II. 246.

affaux. Leur devoir étoit de combatrre & de juger, 111:

affaux. Leur devoir étoit de combatrre & de juger, 111: Walfance. Leur devoir étoit de combatrre & de juger, 111: 384. Pourquoi n'avoient pas toujours, dans leurs justices, la mome jurifprudence que dans les justices royales, ou même dans celles de leurs seigneurs susgrains, 111. 399. Les chartres des vassaux de la couronne sont une des sources de nos coutumes de France, 111, 439. Il y en avoit

chez les Germains, quoiqu'il n'y eût point de fieß: comment cela, 111. 379. Différens noms, sous lesquels ils sont défignés dans les anciens monumens, 111. 416 & fieto. Leur origine, ibid. N'étoient pas comptés au nombre des hommes libres, dans les commencemens de la monarchie, 111. 419. Menoient autresfois leurs arrieres - vassaux à la guerre, ibid. On en distinguoit de trois sortes: par qui ils guerre, ibid. On en diffinguoit de trois fortes: par qui ils étoient menés à la guerre, 111. 419, 420. Ceux du roi coient foumis à la correction du comte, 111. 424, 425. Etoient obligés dans les commencemens de la monarchie, à un double service; & c'est dans ce double service que l'auteur trouve l'origine des justices seigneuriales, ibid. E surve Pourquoi ceux des évêques & des abbés étoient menés à la guerre par le comte, 111. 426. Les prérogatives de ceux du roi ont fait changer presque tous les alleux en sies; quelles étoient ces prérogatives, IV. 27 ET surv. Quand ceux qui tenoient immédiatement du roi commenvaffelage. Son origine, 111. 378 & fuiv. Vaffelage. Son origine, 111. 378 & fuiv. Venalité des charges. Est-elle utile? I. 159, 160.

Vengeance. Eteit punie, chez les Germains, quand celui qui l'exerçoit avoit reçu la composition, l 11. 435 Et faire. Venife Comment maintient fon arifocratie contre les nobles, I. 34, 35. Utilité de ses inquisiteurs d'état; ibid. Et faire. En quoi ils différent des dictateurs romains, ibid. Sageffe d'un jugement qui y fut rendu entre un noble vénitien & un imple gentilhomme, I. 118, 119. Le commerce y est défendu aux nobles, I. 123. Il n'y a que les courtisanes qui puissent y tirer de l'argent des nobles, I. 218. On y a connu & corrigé, par les loix, les inconvéniens d'une a connu de corrige, par les index, les inconvenients d'une ariflocratie héréditaire, I. 254, 155. Pourquoi il y a des inquifiteurs d'état: différens tribunaux dans cette république, I. 347. Pohrroit plus aifément être subjuguée par ses propres troupes, que la Hollande, I. 367. Quel étoit son commerce, 1. 303. Dut son commerce, 2 la violence & à la vexation, 11. 307. Pourquoi les vaisseaux n'y sont pas si donn produit de la vexation de la commerce de la violence de la violence de la commerce de la violence de la commerce de la violence de la qu'ailleurs, 11. 346. Son commerce fut ruiné par la déconverte du cap de Bonne efférance, 11. 407. Loi de cette république contraire à la nature des chofes, 111. 180.

Vents alifes. Etoient une espece de boufsole pour les anciens,

11: 367.
Vérité. Dans quels fens on en fait cas dans une monarchie, I. 73. C'est par la persuasion, & non par les supplices, qu'on la doit faire recevoir, 111. 126.
VERRE'S. Blamé par Cicéron de ce qu'il avoit suivi l'esprit

plutôt que la lettre de la loi voconienne, l'il. 195
Vertu. Ce que l'auteur entend par ce mot, I. 56, 57. Est
necessaire dans un état populaire: elle en est le principe, I.
50. Est moins nécessaire dans une monarchie, que dans
une république, ibid. On perdit la liberté, a Rome
en perdant la vertu, I. 51. Etoit la seule fosse, pour
soutenir un état, que les législateurs grecs connussent,
ibid. Esses que produit son absence, dans une républie.

que, I. 52. Abandonnée par les Carthaginois, entraîna leur chûte, I. 53. Est moins nécessaire dans une aristocratie, pour le peuple, que dans une démocratie. I. 54. Est mécessaire, dans une aristocratie, pour maintenir les nobles qui gouvernent, I. 55. N'est point le principe du gouvernent monarchique, I. 56 & faiv. Les vertus hérosques des anciens, iaconnues parmi nous, inutiles dans une monarchie, ibid. Peut se trouver dans une monarchie; mais celle n'en est nas le resort. dans le gouvernement monarchique, ibid. N'est point eile n'en est pas le ressort, I. 59. Comment on y supplée dans le gouvernement monarchique, iiid. N'est point nécessaire dans un état despotique, I. 62. Quelles sont les vertus en usage dans une monarchie, I. 72, 73. L'amour de soi-même est la base des vertus en usage dans une monarchie, iiid. Les vertus ne sont, dans une monarchie, que ce que l'honneur veut qu'elles soient, I. 75, 76. Il n'y en a aucune qui soit propre aux esclaves, & par conséquent aux sujets d'un despote, I. 79. Etoit le principe de la plupart des gouvernemens anciens, ibid. Combien la pratique en est difficile, I. 81, 82. Ce que c'est, dans un gouvernement arissocratique, I. 119. Quelle est celle d'un citoven, dans une république, I. 154. Quand un peuple est vertueux, il saut peu de peines: exemples tirés des loix romaines, il faut peu de peines : exemples tirés des loix romaines, I 188. Les femmes perdent tout, en la perdant, I. 229, 230. Ne se trouve qu'avec la liberté bien entendue, I. 252. Réponse à une objection tirée de ce que l'auteur a dit, qu'il ne faut point de vertu dans une monarchie, D. 198 & Juiv. effates. Pourquoi on leur avoit accordé le droit d'enfans,

Westate. Pourquoi on leur avoit accordé le droit d'enfans, III. 41, 42.
Vicaires. Étoient, dans les commencemens de la monarchie, des officiers militaires subordonnés aux comtes, III. 420. Vices. Les vices politiques & les vices moraux ne sont pas les mêmes; c'est ce que doivent sçavoir les législateurs,

Victoire (ia). Quel en est l'objet, I. 15. C'est le christianisme qui empèche qu'on n'en abuse, III. 66, 67. VICTOR AME DE E, roi de Sardaigne. Contradiction dans sa conduite, I. 156.

Vie. L'honneur défend, dans une monarchie, d'en faire aucun cas, I. 76.

Vies des faints. Si elles ne font pas véridiques fur les miracles, elles fourniffent les plus grands éclairciffemens fur l'origine des servitudes de la glebe, & des siefs, III. 396. Les mensonges qui y sont peuvent apprendre les mœurs & les loix du temps, parce qu'ils sont relatifs à ces mœurs & à

ces loix, III. 447. Vicillards. Combien il importe, dans une démocratie, que les jeunes gens leur foient fubordonnés, L. 116. Leurs privile-ges, à Rome, furent communiqués aux gens mariés qui avoient des enfans, III. 33. Comment un état bien policé pourvoit à leur fubfiftance, III. 56. Vignes. Pourquoi furent arrachées dans les Gaules par Domi-

tien . & replantées par Probus & Julien , II. 391, 392. R 3

Vignoble. Sont beaucoup plus peuplés que les pâturages & les terres à bled : pourquoi, III. 17.

Vilains. Comment punis autrefois, en France, L 188. Comment se battoient, III. 261. Ne pouvoient fausser la cour de leurs seigneurs, ou appeller de ses jugemens. Quand commencerent à avoir cette faculté, III. 301.

Villes. Leurs affociations font aujourd'hui moins nécessaires qu'autrefois, I. 288. Il y faut moins de setes qu'à la qu'autrefois, J. 288. campagne, III. 94, 95.

Vin. C'est par raison de climat que Mahomet l'a défendu. A quel pays il convient, II. 100 & sur.
VINDEX. Esclave qui découvrit la conjuration faite en faveur dé Tarquin. Quel rôle il joua dans la procédure, & quelle fut sa récompense, II. 32.

Viol. Quelle est la nature de ce crime, II. 12.

Violence. Est un moyen de rescision pour les particuliers; ce n'en est pas un pour les princes, III. 173, 174. VIRGINIE. Révolutions que eauserent à Rome son deshonneur & sa mort, 336. Son malheur affermit la liberté de Rome, II. 43.
Vifir. Est effentiel dans un état despotique, I. 45

ULPIEN. En quoi faisoit contister le crime de lese-majesté, H. 24.

Uniformité des loix. Saisit quelquesois les grands génies, & frappe infalliblement les petits, III. 372, 373.

Union. Nécessaire entre les familles nobles, dans une aristo-

cratie, I. 125.

Vanx, en religion. C'est s'éloigner des principes des loix civiles, que de les regarder comme une juste cause de divorce, III. 150:

Vol. Comment puni à la Chine, quand il est accompagné de l'assaffinat, I. 204. Ne devroit pas être puni de mort l'affassinat, I. 204. Ne devroit pas être puni de mort. Pourquoi il l'est, II. 12, 13. Comment étoit puni de mort. avec les Les loix sur cette matiere n'avoient nul rapport avec les autres leix civiles, III. 357 & Suiv. Gomment Clothaire. & Childebert avoient imaginé de prévenir ce estine, III. 421. Celui qui avoit été volé ne pouvoit pas, du temps de nos peres, recevoir sa composition en secret, & sans l'ordonnance du juge , III. 439. Vol manifeste. Voyez Voleur manifeste.

Voleur. Est-il plus coupable que le receleur ? III. 350. Il étoit permis, à Rome, de tuer celui qui se mettoit en défense : correctif que la loi avoit apporté à une disposition qui pouvoit avoir de si funcites conséquences, III. 361, 362.

Ses parens n'avoient point de composition, quand il étoit tué dans le vol même, III. 437.

Voleur manifeste, & voleur non manifeste. Ce que c'étoit à Rome : cette distinction étoit pleine d'inconséquences, III. Ce que c'étoit à

357, 358. Volonté. La réunion des volontés de tous les habitans est nécessaire pour former un état civil, I. 17:

Volonté. Celle-du souverain est le souverain lui - même . L 23. Celle d'un despote doit avoir un effet toujours infaillible L 64, 65. Vd.

### DES MATIERES. 391

Volliniens. Loi abominable que le trop grand nombre d'esclaves les força d'adopter, II. 146.

les força d'adopter, II. 146.

Ufage. II y en. a beaucoup dont l'origine vient du changement des armes, III. 263.

Ufure. Est comme naturalisée dans les états despotiques:
pourquoi, I. 147. C'est dans l'évangile, & non dans les
réveries des scholastiques, qu'il en faut puiser les regles,
II. 402. Pourquoi le prix en diminua de moitié, lors de
la découverte de l'Amérique, II. 434. Il ne faut pas la
consondre avec l'intérêt: elle s'indroduit nécessairement dans
les nave en il est désende de préser à intérêt II. 435. les pays où il est défendu de prêter à intérêt, II. 475. Pourquoi l'usure mazitime est plus forte que l'autre, IL 476. Ce qui l'a introduite, & comme naturalisée à Rome, II. 477. Son taux, dans les différens temps de la républi-11. 477. Son taux, dans les differens temps de la république romaine : ravages qu'elle fit, ibid. T fuv. Sur quelle maxime elle fut réglée, à Rome, après la destruction de la république, II. 488. Justification de l'auteur, par rapport à les sentimens sur cette matiere, D. 169 T fuv. — par rapport à l'érudition, D. 175 E fuv. Usage des Romains sur cette matiere, D. 180 E sur.

Usurpateur. Ne peuvent réussir dans une république sédérative,

I. 288.

# WARNACHAIRE. établit , fous Clothaire , la perpétuité &

Pourquei leurs rois portoient une longue chevelure, II. 231. Motifs des loix de ceux d'Espagne, an sujet des donnations à sause de nôces, II. 277, 278. Loi de ces barbares qui détruisoit le commerce, II. 399. Autre, loi favorable au commerce, II. 400. Loi terrible de ces peuples, touchant les femmes adulteres, III. 170. 171. Quand, & pourquoi firent écrire leurs loix, III. 207. Pourquoi leurs loix perdirent de leur caractere, ibid. Le clergé resondit leurs loix, & y introduitil tes peines corporelles, qui furent toujours inconnues dans les autres peines corporeires, qui turent toujous mountes aans assauces lois barbares, auxquelles il ne toucha point, III. 208, 209. C'est de leurs loix qu'ont été tirées toutes celles de l'inquisition; les moines n'ont fait que les copier, III. 209, 210. Leurs loix font idiotes & n'atteignent point le but; frivoles dans le fond, & gigantesques dans le style, III. 210, 211. Différence essentielle entre leurs loix, & les loix saliques, III. rence essentielle entre leurs son, & les sons lanques, III. 212, 213 & fixiv. Leurs coutumes furent rédigée par ordre d'Euric, III. 216. Pourquoi le droit romain s'étendit, & eut une si grande autorité chez eux, tandis qu'il se perdoit peu à peu chez les Francs, III. 217 & fixiv. Leur loi ne leur donnoit, dans leur patrimoine, aucun avantage civil sur les Romains, III. 217, 218. Leur loi triompha en Esspagne, & le droit romain s'y perdit, III. 224. Loi cruelle de ces peuples, III. 371. S'établirent dans la Gaule nar-



### 392 TABLE DES MATIERES.

bonnoise: ils y porterent les mœurs germaines; & delà les fiess dans ces contrées, 111, 383.

Wolgaski. Peuplés de la Sybérie: n'ont point de prêtres, & sont barbares, 111, 110.

### X.

XENOPHON. Regardoit les arts comme la fource de la corruption du corps, I. 90. Sentoit la néceffité de nos juges-consuls, 1l. 321. En parlant d'Athenes, sembler parler de l'Angleterre, 1l. 350.

#### Y.

gnols, 111. 177.

Puraperia. Raifons physiques du penchant des peuples du nord pour le vin, 11. 90, 91. Est établie, par toute la terre, en proportion de la froideur & de l'humidité du climat, 11. 101, 102. Pays où elle doit être séverement punie; pays où elle peut être tolérée, ibid.

#### **Z**\_

ZACHARIE. Faut il en croire le P. le Cointe, qui nie que ce pape ait favorisé l'avenement des Carlovingiens à la couronne ? IV. 54. ZE NON. Moit l'immortalité de l'ame; &, de ce faux principe, il tiroit des conséquences admirables pour la société,

ope, il tiroit des contequences aumirantes pour la motere, 111. 89. ZOROASTRE.

mere préférablement, 111. 159. 20ZYME. A quel motif il attribuoit la conversion de Constantin, 111. 78.

Fin de la Table des Matieres.

. 1

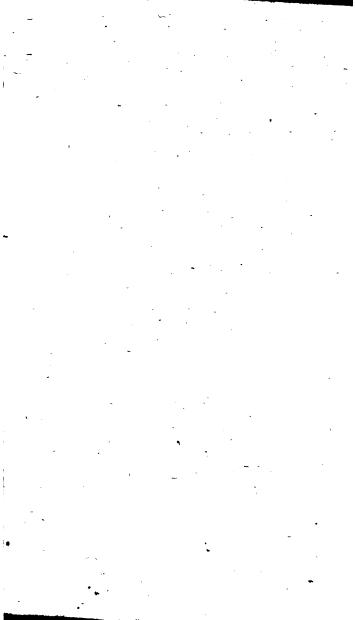

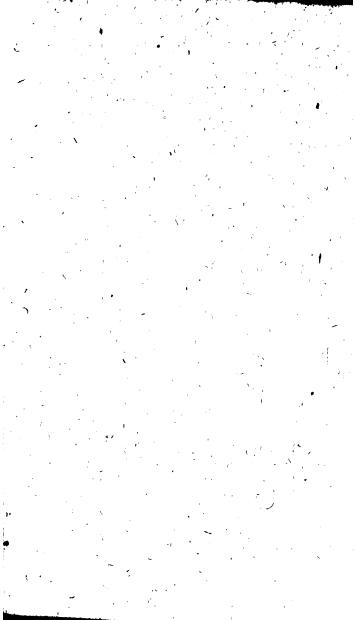

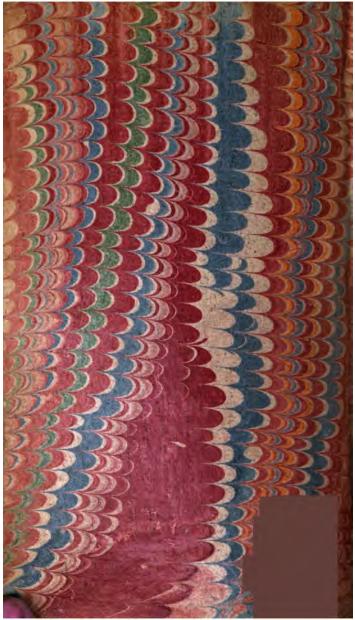

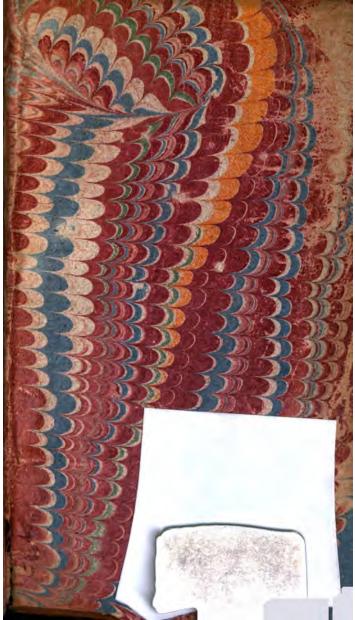

